D H I

7

# ABRÉGÉ

DE

CHISTOIRE GÉNÉRALE

DES VOYAGES.

TOME DIX-HUITIÈME.

Ľ']

.

Ce q de on les

EALE

Ма &

Par

ôte

## ABRÉGÉ

DE

### L'HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES,

CONTENANT

Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré; les mœurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures; enrichie de Cartes géographiques & de figures.

Par M. DE LA HARPE, de l'Académie Française.

TOME DIX-HUITIÈME.



A PARIS,



ÔTEL DE THOU, RUE DES POITEVINS.

M. D.C.C. L.X.X.X.
Avec Approbation, & Privilége du Roi.

'HI

D

OYA

K.

C

écouve Ru E C Anadi To



## ABRÉGÉ

DE

CHISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES.

UATRIEME PARTIE.

OYAGES AUTOUR DU MONDE ET AUX POLES.

LIVRE IV. KAMSCHATKA.

#### CHAPITRE III.

écouverte & Conquête du Kamschatka par les Russes. Leur Commerce avec ce Pays.

Anadir-Ostrog, reçut ordre, en 1697, d'étendre
Tome XVIII.

Kamfchatka

chatka.

A 11 1 1 1 1 1 1

la domination Russe, en découvrant & soumettant Kamse de nouveaux pays. Il envoya seize soldats, commandés par le Capitaine Morosko, pour lever des tributs & faire des conquêtes. Celui-ci s'a-leux vança julqu'au Kamlchatka, qui n'est pas à cent nerce lieues de la riviere d'Anadir. Sur le récit de son expédition, le Commissaire partit lui-même, la tête de cent hommes, pour soumettre les Kams u lieu chadales. La rélistance sut longue & opiniâtre de viere la part de ces peuples sauvages, qui n'avaient ries à perdre que leur liberté. Ils manquaient d'armes per, p mais les Conquérans ne pouvaient arriver qu'en clim très-petit nombre, à une si grande distance à ette r par des routes si difficiles. Les succès furent long temps balancés. Les Cosaques chargés de centre de expédition, par la Cour de Russie, combattaies ques, avec courage & formaient des établissemens. Ma bientôt l'abus tyrannique du pouvoir, les de hatka. bauches, les discordes intestines offraient une ven les tax geance facile aux Kamschadales, qui, après avoi ant tre payé quelques tributs de peaux de bêtes, finissaie wax qu par égorger leurs vainqueurs.

Les dangers & les peines qu'il fallait essuy dans une longue route de terre, au milieu d peuples indépendans ou peu foumis, toujou prêts à la guerre ou à la révolte, obligerent d' chercher une plus courte & plus sure. On tenu dès l'an 1715, un passage par mer, d'Ochotska

ntret

vanta guer

a qu'

ord.

Ruffi

listaie

e tout e lang tépare

Cep

ALE

, obligerent d' s sûre. On tent ner, d'Ochotski

& soumettant famschatka. Ainsi, l'on devait aborder à cette soldats, com-resqu'isse par la côte occidentale, au lieu d'y pour lever ntrer par la côte orientale. D'ailleurs c'étaient. Celui-ci s'a-leux voies ouvertes à la conquête & au com-'est pas à centenerce ; mais la dernière avait les plus grands le récit de son vantages. D'Iakoutsk, qui est sur la Léna, il n'y t lui - même, a gueres que dix ou douze degrés jusqu'à Ochotsk, ettre les Kami u lieu de trente degrés à parcourir depuis cette & opiniâtre de viere jusqu'à celle d'Olioutore. D'Ochotk on in avaient ries à qu'une traversée d'environ trois cens lieues de uaient d'armes per, pour aborder au Midi du Kamschatka, par nt arriver qu'en n climat toujours plus doux. Dès qu'on eut trouvé nde distance à ette route, les tributs ne passerent plus par le cès furent long sord. Mais ils furent toujours en proie à l'avi-hargés de cette té des Commissaires, & au pillage des Cosale, combattaier ues, qui tantôt emprisonnaient les Officiers de ablissemens. Mais Russie, & tantôt vexaient les habitans du Kamsouvoir, les de natka. Ceux-ci tuaient à leur tour les Collecteurs offraient une ven es taxes. Il ne se fit que des brigandages, penqui, après avoir ant trente ans dans toute cette Presqu'isse, entre bêtes, finissaie eux qui travaillaient à la réduire, & ceux qui 'il fallait essure et outes les nouvelles Colonies. Il faut les arroser, au milieu de e sang, & les engraisser de carnage, pour les oumis, toujou réparer à la culture, à la civilisation, aux beaux

Cependant l'esprit du Czar Pierre premier, qui

### HISTOIRE GENERALE

Kamf.

joignait aux vues d'agrandissement, l'ambition d'e clairer son Empire, pour l'illustrer; cet esprit de co quête & de lumiere, suggéra quelques expédition utiles. En 1720, on tenta la découverte des Mes Ko riles, que la mer semble avoir détachées du Kam chatka, & que la politique y veut rejoindre. On le parcourut, on les suivit jusqu'à l'Isle Matzumai, qu touche presqu'au Japon. C'était le chemin d'u commerce à ouvrir entre les Russes & les Indiens & de faire communiquer l'équateur avec le cerch polaire. En 1728, on leva la carte des côtes sep tentrionales du Kamschatka, d'où l'on s'éloigna jusqu'au soixante-septieme degré dix-sept minute de latitude : car il est plus aisé de faire des voyage que des établissemens. En 1729, un Capitain Russe & un Chef de Cosaques, allerent avec de troupes au Kamschatka, par ordre de la Cour afin d'en reconnaître les côtes, soit au Nord soit au Midi; de soumettre, de gré ou de force tous les Koriaques, qui ne seraient pas tributaires de planter des colonies & de bâtir des ostrogs de cimenter un commerce avec les Nations circonvoisines : mais ces ordres ne purent s'exécute qu'en partie. Ce fut beaucoup d'avoir levé le plan des côtes méridionales jusqu'aux frontieres de la Chine. Ainsi le Kamschatka, ce pays sauvage peut devenir un jour le chemin d'un grand

aura pas u Japon our facil e l'Asie angereu nhardit n a jette En effe nt éch avire, c coton une au mpête es vents tes , p archand ans la n aia-Lo ommes bus une des de

burs, il

es Kam

s leur

ue s'ét

aponais

eau, se

RALE

l'ambition d'a et esprit de cor ues expédition te des Ifles Ko hées du Kam Matzumai , qu e chemin d'u & les Indiens l'on s'éloigna x-lept minute un Capitain erent avec de e de la Cour oit au Nord ou de force oas tributaires des oftrags Nations cir. rent s'exécuter ir levé le plan ontieres de la pays sauvage,

ommerce. Qui sait même, si cette Péninsule aura pas des liaisons avec celle de l'Inde! L'Isse u Japon semble placée entre ces deux Régions; our faciliter cette nouvelle route du commerce e l'Asie avec l'Europe, plus courte & moins joindre. On le angereuse, peut-être, que l'ancienne. Tout phardit à cette espérance, & le hasard même n a jetté les germes.

En effet, dès l'an 1730, un vaisseau Japonais avec le cerchent échouer sur la pointe du Kamschatka. Ce des côtes sepavire, chargé de ris, d'étoffes de soie, de toiles e coton, qu'il portait d'une Province du Japon une autre, fut poussé en pleine mer, par une re des voyage impête de huit jours. Après avoir été le jouet es vents, & sans doute de l'ignorance des Pites, pendant six mois; après avoir jetté ses archandifes, ses agrêts, ses mâts, ses ancres, ans la mer, il fut porté par les courans à Kourils-Laia-Lopatka. L'équipage, composé de dix-sept ommes, voulut descendre à terre, & camper ous une tente, avec ce qu'il put sauver des restes des debris du vaisseau. Au bout de vingt-trois burs, ils apperçurent un Officier Cosaque avec es Kamschadales. Ravis de revoir des hommes, s leur firent des présens. Mais le perfide Cosaue s'étant dérobé la nuit avec ses gens, les d'un grand aponais, à qui la tempête avait enlevé leur vaiseau, se mirent dans un esquif, pour le chercher

chatka.

Kamichatka.

fur la côte, ou pour aborder à quelque habita tion. Ils trouverent Chtinnikow (c'était le nom d Cosaque) qui dépeçait la carcasse de leur navire pour en avoir le fer. Ce barbare envoya aussi-tô ses Kamschadales dans un canot, à l'esquif de Japonais; & dans le temps que ceux-ci leu tendaient des mains suppliantes, pour demande du secours & la vie, ils les assassinerent avec le mêmes armes dont ces malheureux leur avaien fait présent. On ne garda que deux de ces étran gers; l'un était un enfant de onze ans. Chtinniko s'empara de tout ce qui était dans l'esquif, brû le vaisseau & se retira dans le Fort supérieur d Kamschatkoi, avec son butin & ses deux prison niers. Mais un Commissaire, arrivé peu de temp après, retira de ses mains ces misérables victime & les fit conduire avec toutes fortes de bons tra temens à Iakoutsk. De-là ces deux Japona allerent, sous la protection du Gouvernement à Tobolsk, puis à Moscow, & à Pétersbour C'est là qu'ils furent présentés à la Cour, en 173 On les fit élever dans une école militaire, où reçurent le baptême, en 1734. Deux ans aprè on les mit avec de jeunes Russes, pour apprendi la langue du pays, & communiquer la leur; ma cette même année, le plus âgé, qui avait quaranto trois ans, périt après six ans d'exil, dans u climat trop étranger à celui de sa naissance. L

plus je bre 17 été cha plâtre, le cabi

Mal de Ru dales, vaincu Comm avec er Lorfqu prenai fans, c vec u ils en l'inspec « Ceux mles K par l on filles o que n les e o faien s pour

o dem

o vilita

ples d

uelque habita

était le nom di

de leur navire

envoya auffi-tô à l'esquif de

e ceux-ci leu

our demande

nerent avec le

ux leur avaien

ux de ces étran

chatka

plus jeune mourut trois ans après, le 15 Décembre 1739. L'Académie de Pétersbourg, qui avait été chargée de leur éducation, les fit modeler en plâtre, & conserva ce monument singulier, dans le cabinet des curiosités, où on le voit aujourd'hui.

Malgré toutes les précautions des Impératrices de Russie, pour adoucir le joug des Kamschadales, les Cosaques exercerent sur ce Peuple vaincu, toutes les vexations qui suivent la conquête. Comme ils n'avaient point emmené des femmes ns. Chtinniko: avec eux, ils abuserent de la force pour en avoir. Lorsqu'ils avaient assujéti quelques Ostrogs, ils l'esquif, brû pre supérieur de prenaient un certain nombre de semmes & d'enes deux prison fans, qu'ils partageaient entr'eux. Ils vivaient é peu de temperec une de cos femmes en concubinage, & quand rables victimes ils en avaient eu des enfans, ils lui donnaient es de bons tra l'inspection sur les autres esclaves de la Nation. deux Japona Ceux qui voulaient contracter des alliances avec Gouvernement ples Kamschadales libres, signaient des billets, à Pétersbour par lesquels ils leur promettaient d'épouser leurs Cour, en 173 milles, dès que le Prêtre serait arrivé; de sorte nilitaire, où i que le baptême de la fille promise, celui de Deux ans aprèles ses enfans, les siançailles & le mariage, se saipour apprende passient souvent tout à-la-fois : car il n'y avait er la leur; ma pour tous ces Ostrogs, qu'un seul Prêtre, qui avait quarante » demeurait au Fort inférieur de Kamschatkoi, & exil, dans u visitait les autres Ostrogs tous les ans, ou tous a naissance. I ses deux ans. » Cependant les Cosaques vivaienz

A iv.

Kamíchatka. en Seigneurs Russes, du travail de leurs esclaves, & ou des tributs qu'ils en exigeaient. Quand ils allaient lever ceux de la Couronne, le Tributaire payait, indépendamment de la taxe du Prince, quatre renards ou zibelines; l'une pour le Receveur, l'autre pour son Commis, une troisseme peau pour l'Interprete, & la quatrieme pour les Cosaques. Ceux-ci passaient leur temps à jouer ces peaux, dans les cabarers. Ensuite ils jouerent leurs esclaves, de forte que ces malheureux changeaient de maîtres vingt fois dans un jour, Cette oppression alla si loin, que les Kamschadales résolutent enfin de secouer le joug, & d'exterminer tous les Russes de la Presqu'isle, Mais, depuis que la route était établie par la mer de Pengina, l'abord des bâtimens était devenu trop facile & trop fréquent pour exécuter un pareil complot, sans une occasion favorable. On attendit ce moment: il parut s'offrir. Les Tchouktchis, Peuple voisin de l'Anadir, non-contens de repousser la domination Russe, étaient venus attaquer les Koriaques, ses tributaires. Il était aisé de chasser avec des troupes disciplinées, des Sauvages qui n'avaient que l'amour du butin & de l'indépendance. Mais ils reparaissaient toujours aussi légers, aussi prompts que leurs slêches. On voulut les dompter par une guerre vive & soutenue, Le Capitaine Pawlutski, venu au Kamschatka

pour r foumet derrier Kamicl qui son chewa, l'hiver l'appare Peuple: queurs le brui des Co grande Tchou dre les comme crette cepend cautio interce revena par la dans 1 fiance traver

étaien

Com

t. Quand ils le Tributaire e du Prince, our le Receune troilieme emps à jouer lans un jour, les Kamschale joug, & exécuter un avorable. On Les Tchounon - contens étaient venus aires. Il était iplinées, des du butin & ient toujours s flêches. On ive & fouteı Kamschatka

eurs esclaves, 🗽 729, reçut ordre d'en pattir avec ses troupes, z pour marcher vers l'Anadir. Tandis qu'il allait soumettre des rébelles, son départ en sormait derriere lui. Les habitans de l'embouchure du Kamschatka, ceux des deux rivieres intérieures, qui sont au centre du Pays, l'Elowka & la Kliouteme pour les chewa, se répandirent dans la Presqu'isse durant l'hiver, faisant des complots sous le prétexte & e ils jouerent l'apparence de visites. Il n'est pas difficile à des malheureux Peuples conquis, de se liguer contre des vainqueurs qui n'entendent pas leur langue. Dès que le bruit se fut répandu, que Chestakow, Chef des Cosaques, venu avec Pawlutski, pour la la Presqu'isse, grande expédition de 1729, avait été tué par les établie par la Tchoukchis, les Kamschadales, seignant de crainsétait devenu dre les incursions de ces rébelles, s'armerent comme pour se désendre, mais dans l'intention secrette de se délivrer des Cosaques, qu'ils priaient cependant de rester avec eux. Toutes les précautions étaient prises par ces Sauvages, pour intercepter les communications avec l'Anadir, S'il revenait des troupes Russes, soit de ce côté, soit par la mer de Pengina, elles devaient être reçues dans les ports, avec des démonstrations de confiance, afin qu'on pût les massacrer, quand elles traverseraient l'intérieur du pays. Deux Chefs étaient à la tête de ce complot. A peine le dernier Commissaire se fut embarqué avec ses tributs,

Kamfchatka.

pour entrer dans l'Anadir; les Kamschadales assemblés sur leurs canots, remonterent le Kamschatka, le 20 Juillet 1731. Ils égorgerent le peu de Cosaques qui étaient restés; ils y surprirent l'Ostrog inférieur, ils brûlerent tout, excepté l'Eglise & les fortifications, où les effets du pillage furent mis en dépôt. Dès le lendemain, ils se revêtisent des habits Russes, soit de semme ou de Prêtre, & firent des festins, des danses & des cérémonies superstitieuses, en signe de réjouissance & de triomphe. Théodore Khartchin, l'un des deux Chefs de la conspiration, nouveau Chrétien, ordonna à un Kamschadale qui savait lire, & qui avait été baptisé comme lui, de chanter le Te Deum, en habit sacerdotal. Ensuite il sit écrire sur le registre de l'Eglise: Par ordre du Commissaire Théodore Khartchin, on a donné à Savina (c'était le nom de l'Officiant) trente renards ordinaires, pour avoir chanté le Te Deum.

Cependant un vent contraire avait obligé le vaisseau de Pawlutski, à jetter l'ancre au sortir de l'embouchure du Kamschatka. Quelques Cosaques échappés au carnage, apporterent la nouvelle de la révolte à leurs compagnons, qui mouillaient encore sur la côte. Aussi-tôt on descendit pour éteindre le seu du soulévement; & quatre jours après la prise du Fort, on revint le battre en brêche, avec quelques canons du vaisseau.

Khart
les R
femm
uns fu
richel
par le
Kamle
furen
préfai
faites
C'eft
ne pe
fociét

contres contres quer. fit de pour camp Kamfi qu'il i On le eut re qu'on lende gauch

me,

ımschadale**s** nt le Kamferent le peu furprirent it, excepté fets du pildemain, ils t de femme es danses & e de réjouisrtchin , l'un , nouveau e qui savait i, de chanl. Ensuite il ar ordre du a a donné à

eum. it obligé le au fortir de ques Cofaent la nougnons, qui t on descent; & quatre nt le battre lu vaisseau.

ente renards

Khartchin, qui, du haut des remparts, avait insulté les Russes, fut forcé de s'évader en habit de femme. Presque tous les assiégés périrent; les uns furent tués dans le Fort; les autres, avec les richesses qu'ils y avaient amassées, furent brûlés par le feu qui prit au magasin à poudre. Trente Kamschadales, qui s'étaient rendus avant l'assaut, furent massacrés & passés au fil de l'épée, en représaille des insultes que les rébelles avaient faites aux femmes & aux enfans des Cosaques. C'est l'usage entre ces sortes de guerriers, qui ne possédent encore parfaitement des arts de la société, que celui de détruire, si naturel à l'homme, civil ou sauvage.

Cependant Khartchin, ayant rejoint plusieurs autres Chefs de l'émeute général, vint à la rencontre des Russes, pour les forcer à se rembarquer. Après quelques combats peu décisifs, on fit des propositions. Khartchin demanda un otage pour sûreré de sa personne, & passa dans le camp des Cosaques. Il les pria d'épargner les Kamschadales, promit de vivre en paix, & dit qu'il irait engager les siens à mettre bas les armes. On le laissa retourner dans son camp. Dès qu'il eut rejoint son parti, il envoya dire aux Russes, qu'on ne voulait pas entendre parler de paix. Le lendemain, il reparut avec les rébelles, sur la rive gauche de la Klioutchi, l'une des deux rivieres

Kam(chatka.

Kamfchatka. où la révolte avait éclaté. Mais, faisant mine de n'être venu que pour achever l'accommodément qu'il avait entamé, il dit qu'il passerait de l'autre côté, si l'on envoyait deux otages. On y confentit, & dès qu'il sut à l'autre bord, les Russes opposant la perfidie à la ruse, le retinrent prisonnier, & crierent à leurs otages de se jetter dans la riviere. Pendant que ceux-ci la traversaient à la nage, on sit seu sur les Kamschadales, pour les empêcher de tirer des sleches sur les transsuges.

Quand la révolte eut perdu celui qui l'entretenait, tous les autres Chefs de peuplades se dissiperent, ou périrent avec leurs partisans. L'un de ces principaux mutins, prêt de tomber entre les mains du vainqueur, égorgea sa femme & ses enfans, puis se tua lui-même. Bientôt on vit le carnage recommencer sous le fer & le feu des Russes. Un détachement, qui marchait le long de la mer de Pengina, pallant tout au fil de l'épée, joignit les Cosaques du Fort supérieur de Kamschaikoi, & ces deux corps réunis s'avancerent contre les rébelles d'Awatscha, qui étaient au nombre de plus de trois cens. « Ils emporterent » d'assaut les Forts où les révoltés s'étaient retran-» chés, & les massacrerent, confondant les innocens avec les coupables, & emmenant leurs » femmes & leurs enfaits prisonniers. Après avoir » fait couler beaucoup de sang, & détruit un

n gra n la u n d'u

M. 1 Pawl cause de le voies était neme Plufie avaie bles Khat **lente** tous rien i qu'il derni > mil o affr p full m ne C'est livre

de la

ne cr

nt mine de nmodément it de l'autre On y con-, les Russes rent prisonjetter dans aversaient à dales, pour s transfuges. qui l'entreades se dissitilans. L'un mber entre mme & les ôt on vit le le feu des hait le long ut au fil de Supérieur de nis s'avanceni étaient au emporterent aient retrandant les in-

ienant leurs

Après avoir

détruit un

p grand nombre de ces Peuples, ils rétablirent la tranquillité dans ce pays, & revintent chargés d'un immense butin.

Kamfchatka.

Quand le feu de la révolte fut assoupi, M. Basile Merlin, Officier Russe, & le Major Pawlutski, eurent ordre d'en rechercher les causes, pour l'éteindre dans sa source. En vertu de leur commission, ils firent mourir, par les voies juridiques, trois Russes, parmi lesquels était cet André Chtinnikow, qui avait inhumainement fait massacrer les malheureux Japonais. Plusieurs Cosaques surent punis des vexations qui avaient soulevé les Kamschadales. Les plus coupables d'entre les rébelles, entr'autres Théodore Khartchin, subirent la mort. La plupart s'y présenterent avec cette indifférence, qui caractérise tous les Peuples sauvages, pour qui la vie n'est rien sans la liberté. Un d'entr'eux disait, en riant, qu'il se trouvait malheureux d'être pendu le dernier. » Ils témoignaient une égale fermeté au » milieu des supplices & des tortures les plus » affreuses de la question. Quelques cruels que suffent les tourmens qu'on leur fit souffrir, ils ne laissaient échapper que ces mots, Ni, Ni, 2 C'est le cri des filles Kamschadales, que l'amour livre pour la premiere fois aux douces atteintes de la volupté. Encore ces malheureux, dit-on, ne criaient-ils ainsi qu'au premier coup; « car ser-

Kamfchatka. » rant ensuite leur langue contre les dents, ils » gardaient un silence obstiné, comme s'ils eussent » été privés de tout sentiment.»

Depuis cette époque, la paix a régné dans le Kamschatka. La douceur du Gouvernement y a rétabli la tranquillité, que la force des armes & la dureté des tributs en avaient bannie. On n'exige plus de chaque habitant, qu'une peau des animaux qu'il tue à la chasse, soit renard, castor marin, ou zibeline. Les Kamschadales sont gouvernés par leurs propres Chefs, qui jugent de toutes les affaires, si ce n'est en matiere criminelle. On a rendu la liberté à tous les prisonniers, que les Cosaques avaient faits esclaves, avec défense de traiter jamais les Kamschadales comme tels. Enfin, pour mieux asservir ce peuple, par un joug plus doux & plus volontaire, on a tâché de leur faire embrasser le Christianisme. Les moyens humains ont secondé les voies du ciel. L'Impératrice, Elisabeth Pétrowna, a exempté d'impôts, pour dix ans, tous les nouveaux baptisés. Cette faveur a fait prospérer le zèle des Missionnaires. Tous les Kamschadales courent au-devant d'une Religion, qui, les soulageant d'un tribut dès cette vie, leur promet des récompenses après la mort. C'est le vrai miracle de la Religion, de rendre les Princes humains, & les peuples heureux.

L'ouvrage de la conversion des Kamschadales,

politice proque temple s'est a forts. mers, bords muniq

Le deux des trapeaux neuf tribut valent chada

négod quand merce enver Dès l chatk teurs gés d

pour

es dents, ils e s'ils eussent

régné dans le rnement y a des armes & e. On n'exige des animaux aftor marin, ouvernés par es les affaires, n a rendu la les Cosaques de traiter ja-Enfin, pour ug plus doux eur faire emhumains ont ice, Elisabeth dix ans, tous a fait prous les Kamfeligion, qui, ie, leur pro-C'est le vrai

amschadales,

s Princes hu-

est soutenu par tous les établissemens d'une sage politique. Les forts & les temples se sont réciproquement appuyés dans tous les lieux où les temples n'ont pas été des citadelles. La Russie s'est assuré le Kamschatka, par cinq ostrogs ou forts. Il y en a deux sur chaque côté des deux mets, un au centre des terres; tous jettés sur les bords de quelque riviere navigable, qui communique à la mer.

Le dénombrement des Kamschadales monte à deux mille sept cens seize tributaires. Le total des taxes produit chaque année trente - quatre peaux de castors marins, sept cens zibelines, dixneus cens soixante deux renards. On estime ces tributs à dix mille roubles au Kamschatka. Ils en valent vingt mille à Iakoutsk. Ainsi, chaque Kamschadale vaudrait à la Russie près de sept roubles, ou trente-cinq livres toutnois.

Les Kamschadales n'avaient jamais connu de négoce entr'eux, ni même avec leurs voisins, quand les Russes vinrent leur apporter le commerce avec la guerre. C'est l'usage des Européens envers les Sauvages, depuis plus de deux siècles. Dès le commencement de la conquête du Kamschatka, quelques marchands suivirent les collecteurs des taxes, mais en qualité de soldats, obligés de faire le service militaire avec les Cosaques, pour avoir la liberté de trassquer. Ces soldats

Kamfchatka.

Kamfchatka. revendeurs, qui resterent dans le pays, n'y jouirent pas même des privileges, & de la franchise des Cosaques dont ils remplissaient les fonctions, & furent soumis à la capitation, comme les habitans.

Quand la route maritime d'Okhotsk fut ouverte, les vrais Négocians envoyerent des Facteurs & des Commis au Kamschatka, pour faire quelque fortune dans cette nouvelle colonie. La facilité du voyage attira beaucoup de monde, & dès qu'on put s'embarquer sur des vaisseaux Russes, qui allaient droit aux Ports de cette Presqu'ille, les marchands se firent matelots comme ils s'étaient faits soldats, dans l'espérance de s'enrichir. Ils réussirent si bien, qu'un homme débarqué, pour ainsi dire sans pacotille, acquit dans l'espace de six à sept ans, un fond de commerce de quinze mille roubles. Ces Facteurs s'établirent au Kamscharka, pour ne pas retourner chez les Négocians qui les avaient envoyés. Mais la métropole, voulant favoriser sans doute les grandes entreprises, aux dépens de la liberté, dans un gouvernement où ce nom même est un attentat contre le despotisme, les obligea de revenir dans leur patrie; & le commerce ne prit qu'une forme plus étendue & plus réguliere. Tels furent ses progrès, qu'en peu de temps les officiers & les foldats y payerent tout, argent comptant; au lieu

ue, da ongs ci rofit d es mar rix, g Ruffie, eaux o le con change Camfch evend Végoci ncore enle, us d erte c L'av ée to Mais, rait r esoin ender handi ence.

e leu

vale

ans l

que,

Kamfchatka.

ue, dans le commmencement, il fallait faire de ongs crédits. Il est vrai que c'était toujours au rosit du marchand, qui prenant, en retour de es marchandifes fort cheres, des pelleteries à bas Commerce. rix, gagnait doublement, & sur les denrées de kussie, qu'il revendait au Kamschatka, & sur les eaux du Kamschatka, qu'il revendait en Russie. commerce rendit encore davantage par les changes qui se faisaient des marchandises du Camscharka, pour celles de la Chine. Celles-ci, evendues le quadruple de leur prix, valent au Végociant un fonds de pelleteries, qu'il revend pcore au quadruple. Mais si ce profit est imense, il est court. Un Marchand ne peut rester us d'un an au Kamschatka, sans risquer une erre considérable.

L'avantage du gain fait qu'on vend à son arriée tout ce qu'on a, jusqu'à ses habits même. Mais, par la raison qu'on a vendu si cher, il faurait racheter au double, tout ce dont on aurait esoin l'année suivante, d'autant plus, que le endeur devenant acheteur de sa propre marhandise, en augmenterait le prix par sa concurence. D'ailleurs les fourrures gardées perdent e leur couleur, qui en fait la beauté; dès-lors valeur en diminue. Ces marchandises en restant ans les magasins, ne rapportent point d'intérêt.

Tome XVIII.

que,

RALE

ays, n'y joui∗

a franchise des

fonctions, &

me les habi-

notsk fur ou-

ent des Fac-

a, pour faire

colonie. La

le monde, &

aisseaux Rus-

ce Presqu'ille,

mme ils s'é-

de s'enrichir.

ne débarqué,

uit dans l'ef-

le commerce

eurs s'établi-

tourner chez

yés. Mais la

ute les gran-

erté, dans un

t un attentat

revenir dans

qu'une forme

ls furent ses

ficiers & les

tant; au lieu

Kamf-

Cependant l'acquéreur consomme sans gagner vit & se loge fort mal à beaucoup de frais, essuit toutes les incommodités d'un climat étranger à mal sain, altere ensin sa fortune & sa santé.

Les marchandises qu'on apporte au Kamschatka viennent de la Russie, ou de l'Europe, de Sibérie, de la Bulgarie, & de la Chine. La Russi y envoie des draps communs de couleurs des chaussures qui se font à Casan ou à Tobolski des mouchoirs de soie & de coron, un peu d vin, du sucre, quelques ouvrages d'argent, de galons, sans doute pour les habitans étrangers des miroirs, des peignes, de fausses perles & de grains de verre pour les gens du pays. «On porte, de la Sibérie, différens vaisseaux de se 2 & de cuivre, du fer en barre, & divers outil • de ce métal, comme des couteaux, des hache » des scies & des briquets, de la cire, du sel, d » chanvre, du fil pour faire des filets, de gre andraps & des toiles communes. De la Bukh prie, & du pays des Calmouks, on y porte de ptoiles peintes, des toiles de coton blanches » lustrées, & de dissérentes couleurs. On appoint • de la Chine des étoffes de soie & de coton, d natabas, de corail & des aiguilles, que les Kami schadiles priverent à celles de la Russie. Enfi non leur apporte du pays des Koriaques, toute » sortes de peaux de rennes, crûes & préparés

C'e fair Co

u n e pa u K

onfo harg

ux ( am

nt ach s le

es n

lail neill ench

henr arcl

pri nand Par

ut i u Ka ui c ne fans gagner imat étranger à & fa fanté.

e au Kamschatka l'Europe, de l

du pays. « On 🖥 eaux, des hache a cire, du sel, d

s. De la Bukh e & de coton, dand.

es filets, de gro

es, que les Kam

C'est la meilleure marchandise, parce qu'il s'en p de frais, essuis fair un grand débir. so

Ce commerce doit se faire avec une certaine nodération, & proportionnellement au besoin u moment. Comme il n'y a point de trafic dans e pays, ni de circulation, les Marchands établis Chine. La Ruffie u Kamschatka, n'achetent gueres au-delà de la nou à Tobolsk harger, même à très - bas prix, de ce qui reste oton, un peu de ux vaisseaux qui s'en retournent. Semblables aux ges d'argent, de amschadales, ils ne prennent que ce dont ils ibitans étrangers ent un besoin pressant, aimant mieux risquer usses perles & de la cheter cinq fois plus cher de leurs compatrios le nécessaire dont ils manquent, que d'avoir s vanteaux de fi bon marché, le superssu d'avance. Aussi le prix est-il jamais bien fixe. Dans l'automne, qui est faison du concours des marchands, on achete neilleur marché. Au printemps, les marchandises encherissent; c'est le temps du débit. M. Kra-, on y porte de henninikow donne, à cette occasion, un tarif des coton blancher parchandises qui se vendent au Kamschatka, avec eurs. On apport prix de l'achat, & celui du gain pour le marprix de l'achar, & celui du gain pour le mar-

Par ce tarif, on voir que la toile étrangere, qui la Russie. Enfiguit un rouble en Russie, se vend deux roubles Koriaques, toute de Kamschatka; que les draps les plus communs, tues & préparée ui coûtent douze copeks, ou fols, par archine

chacker

chatka,

sont vendus cinquante ou soixante sols. Le damas du s de dix roubles par pièce, ou rouleau, vaut vingtale poil, cinq roubles. Le taffetas, de trois roubles la pièce, usqu'à cen vaut huit. Des bottes qui ont coûté soixante. Enfin à quatre-vingt copeks, se vendent trois roubles pille ro dont un vaut cent copeks. La toile de coton de rente of Bukharie, retire sept à huit roubles, sur troit exporte d'avance; & celle du pays des Kalmouks retire le la Ch un rouble, ou même un rouble & demi, sur qua rix. Au rante copeks.

L'étain travaillé, qui coûte vingt-cinq sols libuble, livre, en rend cent quatre-vingt. Une marmie entres pe de cuivre, de trente cinq sols, en vaut cent vingt in renar Une poële de fer, de quinze sols, se revend un lest-à-di rouble. Un couteau de Solikamskoi en Sibérie uivaler vaut cinq à six fois son prix, au Kamschatka. Lin tel po corail, à douze sols le cent, vaut un rouble. L'une dont tabac d'Ukraine, qui vaut dix sols la livre patre ci se vend neuf francs. Les Russes, à ce prix, son quivalent meilleurs négocians ou meilleurs financiers quantd, ou nous.

La farine de seigle, dont la mesure a coul la i, dans vingt-cinq copeks, se vend depuis quatre roubles sautres jusqu'à huit. Le suif, qui coûte neuf francs lin signe poude de quarante livres, se vend de quatre l'erenard cinq roubles; & le beurre, à six francs le poude burd'hui est vendu six ou huit roubles. Les peaux de ren 🌆 renard nes préparées, ne gagnent que deux tiers au-del tte val

urrure oie de

ubles la pièce, susqu'à douze.

ls. Le damas, jus du prix de l'achat, & les jeunes peaux avec = u, vaut vingt e poil, qui n'ont coûté qu'un rouble, en valent

chatka.

oûté soixante Enfin, on importe au Kamschatka pour dix trois roubles pille roubles de marchandises, qui rapportent de coton de rente ou quarante mille roubles; & celles qu'on les, sur trois exporte de ce pays à Kiakhta, sur les frontieres Imouks retire e la Chine, rendent au moins le double de ce lemi, sur qua rix. Autrefois tous les marchés se faisaient en ourrures; & la peau de renard, qu'on évaluait un t-cinq fols l'ouble, était la mesure commune de toutes les Une marmit etres pelleteries. Ainsi, le Kamschadale achetait aut cent ving en renard de tabac, ou de farine, ou de beurre; se revend un est-à-dire, qu'il donnait en pelleteries, un prix oi en Sibérie quivalent à tant de peaux de renard, pour avoir amschatka. L'h tel poids de sarine. Pour une livre de tabac, un rouble. La pe donnait le Russe, il fallait lui livrer un renard sols la livre patre cinquiemes; c'est-à-dire, une marchandise ce prix, son quivalente à ce prix, qui est neuf francs. Le re-financiers que ard, ou la peau de renard, était donc une-monpie de compte, purement factice & nominale, nesure a coût sui, dans l'origine, ayant représenté physiquement quatre rouble es autres valeurs, ou marchandises, était devenue neuf francs in figne idéal de convention. D'abord la peau d de quatre renard achera tout, jusqu'à l'argent même; aupeaux de ren renard représentait un rouble en argent, ou x tiers au-defette valeur en marchandises, & qu'aujourd'hui

B iii

Kamfchatka, il n'a conservé, de sa représentation, que le nom & l'idée, on ne devrait pas être surpris de vois un Kamschadale vendre pour un renard, ou pour deux renards, de renard; c'est-à dire, vendre des peaux de renard pour la valeur d'un rouble, ou de deux roubles, valeur exprimée par le mot d'un renard, ou de deux renards. Mais aujourd'hut les Kamschadales mêmes achetent & vendent à prix d'argent.

Les marchandises qui sortent du Kamschatka, paient à la douane d'Okhotsk, un droit de dis pour cent; & de douze, quand ce sont des ziberlines. Mais un revenu plus considérable, que la Couronne de Russie tire de cette Colonie; c'est celui qui vient de l'eau-de-vie, dont il se fait une consommation qui produit au Fisc trois ou quatte mille roubles.

Routes du Kamfchatka. Il fallait que la foif du gain, ou la fureur des conquêtes, fût bien ardente, pour faire courir au Kamschatka par des routes où l'on avait à combattre non-seulement des Peuples indomptables & séroces, mais le freid & la faim, quelquesois plus cruels que les hommes. Tels étaient pour tant les ennemis, qu'allaient braver les collecteurs des taxes du Kamschatka, pour la Couronne de Russie. Ces Cosaques ne voyageaient que dans l'hiver, sans autres provisions que celles qu'ils portaient sur leurs petits traîneaux. «Il leur fallait

traver ouraga ils con trouva cuir, 1 tout le raît pr qu'un mange prend ceux qui r trémit Cet henaier remier ale, d' u de l mer. yait ( ui faif x cens

ar dan

ne fa nême a

ontrai

k l'on

one a

n, que le nom urpris de voir nard, ou pour re, vendre des un rouble, ou par le mot d'un

is aujourd'hu

& vendent

ALÉ

Kamschatka, n droit de dix font des zibe érable, que la Colonie; c'el

traverser de vastes déserts, où régnent souvent des ouragans affreux. Alors, obligés de féjourner, ils confommaient bientôt leurs provisions, & se trouvaient réduits à manger leurs sacoches de cuir, leurs courroies & leurs chaussures, & surtout leurs semelles, qu'ils faisaient rôtir. Il paraît presque incroyable, dit M. Krachenninikow, qu'un homme puisse vivre dix à onze jours sans manger.; c'est pourtant une chose qui ne surprend personne dans ce pays, puisque parmi ceux qui ont fait ce voyage, il y en a peu qui n'aient été exposés à cette cruelle extrémité. »

Cet Auteur indique ensuite trois routes, qui nt il se fait un menaient autrefois d'Iakoutsk au Kamschatka. La tois ou quatro remiere allait, par la Léna, dans la mer glaale, d'où l'on entrait dans les rivieres d'Indigirka, la fureur des su de Kowirma. De-là, par terre, on allait gagner faire courir a mer de Pengina, ou l'Olioutore, qu'on côavait à compayait en canot, ou à pied. Mais cette route, indomptables ui faisait parcourir douze cens lieues, au lieu de n, quelquefois ex cens, était sujette à de grands inconvéniens, étaient pour par dans la belle saison, où les glaces sont fondues, les collecteurs ne fallait pas moins d'un an pour ce trajet.

Couronne de nême avec un vent favorable, & si le temps était ent que dans contraire, les glaces pouvaient briser les bâtimens. e celles qu'ils 🎉 l'on était trois ans à faire cette toute. On l'a «Il leur fallait one abandonnée.

chatka.

Kamf-

La seconde route, par terre; menait à Anadirskoi. On traversait six à sept zimovies, ou habitations d'hiver, pour y lever environ deux mille fix cens quatre-vingt-trois zibelines, & une cinquantaine de renards. Ce tribut exige l'emplo de cinquante soldats, avec deux Commissaires pour garder près de soixante-dix otages, qui ré pondent du paiement des taxes. Ainsi, ce chemin n'était pas tant la route du Kamschatka, que celle de plusieurs autres pays, tributaires de la Russie Ensuite d'Anadirskoi, en côtoyant la riviere de Pengina, puis la mer de ce nom, on gagnait, travers les montagnes, l'Ostrog inférieur du Kams chatkoi. Ce dernier chemin, d'environ douze cen verstes, était d'un mois, & se faisait en partie avec des rennes, à dix lieues, ou quarante verste par jour. Mais, comme la route entiere, depui l'embouchure du Kamschatka, demanderait sen mois de marche, sans compter les séjours, or pe s'en sert que pour expédier des couriers dans les affaires qui ne peuvent souffrir les risques & les retardemens de la mer.

La troisieme route se fait presque toute par eau. On descend d'Iakoutsk, la Léna, jusqu'à l'embouchure de l'Aldan. On remonte celle-ci, jusqu'à l'embouchure de la Maiou, d'où l'on remonte, jusqu'à l'Ioudoma. On gagne, par cette rivière, un endroit qui s'appelle la Croix-d'Ioudoma.

d'où l'
on s'a
que l'
port d
dange
gueres
demai
davan
plus d
à l'au

Ain est ce l'itiné a fait D'I

dix volume dix vous quelq on y a deux de ci

Okho mais fi em

 $\mathbf{D}'$ 

menait à Ana-

movies, ou ha.

iron deux mille

es, & une cin-

exige l'emploi

Commissaires

otages, qui ré

infi, ce chemin

tka, que cell

es de la Russie

t la riviere de

, on gagnait,

érieur du Kami

ron douze cen

aisait en parti

quarante verste

entiere, depui

manderait sep

les séjours, or

es couriers dan

les risques &

sque toute par

Léna , jusqu'i

d'où l'on se rend à Okhotsk, par terre, ou bien a on s'arrête en chemin, sur la riviere d'Ourak, que l'on descend pour regagner, par mer, le port d'Okhotsk. Mais, comme cette riviere est dangereuse par ses cataractes, on ne s'y expose gueres. D'ailleurs ce trajet d'Iakoutsk par eau, demande au-moins un été tout entier, & souvent davantage, quoiqu'il n'y air peut-être gueres

à l'autre.
Ainsi, la route la plus sûre & la plus fréquentée, est celle dont M. Krachenninikow nous donne l'itinéraire, dans le Journal d'un Voyage qu'il a fait lui-même d'Iakoutsk au Kamschatka.

plus de deux cens lieues en droiture, d'un port

D'lakoutsk, on descend la Léna l'espace de dix verstes, & l'on s'arrête à Iarmanka, vis-à-vis l'Isle aux Ours. Iarmanka, qui signifie foire, est un lieu qui, sans être habité, sert de rendezvous aux gens qui vont à Okhotsk. On y reste quelques jours pour les préparatifs de ce voyage; on y arrange les balots de saçon que, pesant chacun deux poudes & demi, la charge d'un cheval soit de cinq poudes.

D'Iarmanka, le Voyageur Russe arriva à Okhotsk en trente-quatre jours de marche; mais la description de sa route est si consuse & si embarrassée, qu'il y a peu de lecteurs qui eussent la patience de l'y suivre.

Kamfhatka.





Kamfchatka.

«On peut dire de cette route (c'est lui-même pqui parle) qu'elle n'est pas mauvaise depuis » lakoutsk, jusqu'au passage de la Bélaia; mais » de-là jusqu'à Okhotsk, elle est aussi incommode, ∞& aussi difficile qu'il soit possible de se l'ima-⇒ giner, car il faut côtoyer continuellement des » rivieres, ou passer à travers des montagnes couvertes de bois. Les bords des rivieres sont remplis d'une si grande quantité de grosses spierres & de cailloux ronds, qu'il est surprenant que les chevaux puissent marcher dessus; ⇒ beaucoup s'y estropient. Plus les montagnes so sont hautes, plus elles sont remplies de boues. Da trouve sur leur sommet des marais énormes, = & des endroits couverts d'une terre mouvante, » Si un cheval de somme s'y enfonce, il n'y a nul moyen de l'en tirer. Et quand on marche, son ne peut voir qu'avec la plus grande horpreur la terre se mouvoir, comme les vagues, » dix sagènes autour de soi. »

Ainsi, malgré tous les périls de la mer, les voyages de terre sont encore plus rebutans par la longueur des routes, la difficulté des chemins, l'incommodité des transports, sur-tout dans ces pays déserts, où la terre qui paraît à peine sortie du sein des mers, conserve encore le limon & la vase dont elle sur détrempée. Les rivieres sans nombre, qui tiennent ce pays dans une

forte d' pour r cours, qu'elles

Cepla partifon vo avant mois à fchatka bâtime

» &, fo » mais » bâtin » que « » julqu

«N

o midi

∞ les co ∞ puife ∞ vafes ∞ minu

∞ char; ∝il n'y

æ met æ dne est lui-même vaise depuis Bélaia; mais incommode, de se l'imaellement des s montagnes rivieres sont de grosses est surprercher desfus; montagnes es de boues. ais énormes,

e mouvante,

ce, il n'y a

on marche,

grande hor-

les vagues,

la mer, les ebutans par es chemins, ut dans ces peine fortie le limon & les rivieres s dans une

forte d'immersion, attendent la main de l'homme, pour recevoir des loix & des barrieres dans leur cours, pour rendre habitable & fécond le sol qu'elles inondent.

chatka.

Cependant M. Krachenninikow, qui avait fait la partie la plus longue & la plus désagréable de fon voyage, avait encore d'autres périls à essuyet avant d'arriver au terme. Il attendit près de deux mois à Okhotsk, qu'un vaisseau venu du Kainschatka; fût radoubé pour y retourner. Enfin ce bâtiment fut prêt & charge, & l'on partit le 4 Octobre. Laissons parler l'Auteur jusqu'à la fin de fon voyage.

« Nous fortîmes, dit-il, à deux heures après omidi, de l'embouchure de la riviere Okhota, » &, sur le soir, nous perdîmes la terre de vue; mais, sur les onze heures, on apperçut que notre » bâtiment faisait une si grande quantité d'eau, » que coux qui étaient à fond de cale, en avaient p jusqu'aux genoux. Quoiqu'on fît agir sans cesse ples deux pompes, & que chacun travaillat à » puiser l'eau avec des chauderons, & tous les vases qui tombaient sous la main, elle ne diminuait point. Notre vaisseau était tellement » charge, que l'eau entrait déjà dans ses sabords: a il n'y avait pas d'autre moyen pour nous sauver, » que d'alléger le vaisseau. Nous jettâmes à la mer tout ce qui était sur le pont, ou attaché

#### GÉNÉRALE HISTOIRE 28

Kam(chatka.

» autour du vaisseau; mais cela ne produisant aucun effet, nous jerrâmes encore environ quatre » cens poudes de la cargaifon. Enfin l'eau commença à diminuer. On ne pouvait pourtant pas » quitter la pompe, car, en quelques minutes, » l'eau augmentait de deux pouces.

« Nous restâmes dans cette triste situation, jus-20 qu'au 14 Octobre, ayant sans cesse beaucoup ⇒ à fouffrir du froid & de la neige mêlée de pluie. Enfin nous arrivâmes à l'embouchure de la Bolschaia-Reka, & nous y entrames; mais il s'en fallut peu que ce ne fût pour notre malheur. Les matelors ne connaissaient ni le flux, ni le reflux. L'un & l'autre, même dans le temps = le plus calme, excitent, en commençant, une pagitation considérable, qui fait qu'on les conso fond. Le vent du Nord rendait alors les vagues n très-hautes. Elles étaient si impétueuses, qu'elles & de passaient pardessus le vaisseau, qui, très-mauvais padant and du reflux, & le vent contraire que nous avions y eu ∞ de côté, ne laissaient plus d'espérance d'entrer pour nuel » dans la riviere. Plusieurs étaient d'avis de re-⇒ gagner la mer, & d'attendre le flux. Si l'on pavait suivi ce conseil, nous étions perdus sans pressource; car ce vent impétueux du Nord, p continua d'être si violent pendant plus d'une » semaine, qu'il nous aurait emportés en pleine

mer . so péri.

pterm m qu'il

o ce q "l'em

m Noti

o dura so St

> = coup w vâme

> notre Nou

> o cour

∞ fino aifeir

m N

ol'Oft

attrib

0 & la oà no

**n**tion Nou

o notre

e produisant nviron quatre n l'eau compourtant pas ues minutes,

fituation, jusesse beaucoup
êlée de pluie.
chure de la
mes; mais il
r notre malat ni le flux,
dans le temps
mençant, une
a'on les conors les vagues
suses, qu'elles
très-mauvais
s. La rapidité
e nous avions
ance d'entrer
d'avis de reflux. Si l'on
s perdus sans

mer, où notre vaisseau aurait infailli ment péri. Mais, par bonheur pour nous, on se déprermina à suivre l'avis de ceux qui soutinrent qu'il valait mieux nous faire échouer sur la côte, ce que nous sîmes environ à cent brasses de pl'embouchure de la riviere, du côté du Midi.

Notre bâtiment sut bientôt à sec; car le reslux durait encore.

elée de pluie.

chure de la coupâmes le mât. Le lendemain, nous ne troumes; mais il renotre malant ni le flux, mous vîmes alors tout le danger que nous avions dans le temps couru, car toutes les planches du vaisseau étaient nençant, une mais il noires & si pourries, qu'elles se rompaient par la main.

Nous restâmes sur la côte dans des balaganes uses, qu'elles & des cahuttes, jusqu'au 21 de ce mois, attentrès-mauvais dant les canots qu'on devait nous envoyer de la rapidité o l'Ostrog. Pendant le temps de notre séjour, il o y eut un tremblement de terre presque contimuel; mais, comme il était très-faible, nous d'avis de restribuâmes le mouvement que nous sentions, se perdus sans le difficulté avec laquelle nous marchions, at plus d'une vion que nous venions d'essuyer sur la meri notre serion que nous venions d'essuyer sur la meri notre erreur; car quelques Kouriles, qui vinz

Kamíchatka. Kamfchatka.

prent dans l'endroit où nous étions, nous dirent pue ce tremblement de terre avait été trèspriolent, & que les eaux de la mer s'étaient pélevées très-haut. Enfin nous partîmes de cet pendroit le 21 Octobre, & le lendemain nous parrivâmes sur le soir à Boltchereskoi-Ostrog.

Il résulte de ce récit, qu'en dix jours, par un temps calme, avec un vaisseau délabré, l'on a fait autant de chemin sur mer, qu'on en avait fait dans un mois par terre, avec la belle saison, & sans contretemps. Mais ce qui prouve combien la navigation a d'avantage sur toutes les autres manieres de voyager, c'est le retour du Kamschatka à lakoutsk. Le trajet maritime est très-court, quand il se fait dans les longs jours de l'été. La mer n'est point orageuse; on n'y craint que les calmes Mais, en supposant que le temps soit le même pour la traversée, soit du continent, soit de la presqu'Isle, on gagne toujours beaucoup, en retournant d'Okhotsk à Iakoutsk. On peut aller, par eau, du port de mer jusqu'à la riviere Aldan, en gagnant l'Ioudoma, qui se jette dans la Maiou. Le chemin le plus difficile, est jusqu'à la Croix d'Ioudoma. M. Krachenninikow fut sept jours pour aller du port d'Okhotsk à Ioudomskoi-krest: de-là, cinq jours pour entrer dans la Maïou, mais en ne navigeant que le jour. Car il descendit en moins de trois jours l'Ioudoma, qui ne se reEnfin i lakouts même l le rete parler

terre.

ALE , nous dirent vait été trèsmer s'étaient tîmes de cet demain nous koi-Oftrog. » jours, par un ré, l'on a fait en avait fait le faifon, & e combien la es autres-ma-Kamschatka -court, quand 'été. La mer ue les calmes. loit le même t, soit de la coup, en repeut aller, iviere Aldan, ans la *Maiou*. u'à la Croix

t fept jours omskoi kreft; Maïou, mais descendit en ui ne se remonte pas en moins de cinq ou six semaines. Ensin il ne sur que dix huit jours à regagner lakoutsk, du port d'Okhotsk, en y comprenant même le temps de séjour & de retardement. Ainti, le retour épargne la moitié du temps, sans parler des satigues & des peines du voyage par terre.

Kamfcharka.





#### CHAPITRE IV.

Pays & Peuples voisins du Kamschatka.

Kamfchatka.

LES ISLES KOURILES semblent être une space de dépendance du Kamschatka, par la proximité slouti pa où elles se trouvent de cette terre. Elles sont même che comme autant de stations, qui conduisent de ce un grand continent au Japon. On ne peut donc se dispenses lusieurs d'en attacher la description à l'Histoire du Kams pose la charka. Elles en ont été détachées par la mer: il s'est fait une transmigration de peuples entre la Amérique Péninsule & les Isles voisines. On passe continuel guliere, so lement des unes à l'autre. Ces Isles seront peut firculaire être un jour les échelles du commerce du Japon & de l'Inde, avec le Nord de l'Asie, ou même de l'Europe, si l'ame des Russes est plus in sexique domptable & plus forte que les périls & les frimats de la mer Glaciale. Tout invite à faire connaitte ces Isles.

Elles s'étendent depuis la pointe méridionale du Kamschatka, non pas directement au Sud, comme l'a dit M. Muller, d'après la relation des Kouriles eux-mêmes, trop peu Géographes pour ne pas s'y tromper; mais au Sud-Quest, tournant

ur une c de Teffo niere de Chinoife. fles, pa ives , qu même e oit qu'or ner, qu ntre les erçoit q ne barri inuel de e qu'elle nêm**e e**r

> oit le rap To

aissé du

depuis B

IV.

est plus in-& les frimas

méridionale ent au Sud a relation des graphes pour uest, tournant

ur une courbe ovale, ou parabolique, au détroit ! de Tessoi, qui sépare l'Isse de Matsoumai, derniere des Kouriles, du continent de la Tartarie Chinoife. Il paraît par la position générale de ces amschatka. fles, par leur distance & leur situation respecives, qu'elles faisaient autrefois partie d'un grand ent être une space de terre ferme, qui semble avoir été enla proximité plouti par la mer. Elle y a fait à peu-près le e. Elles som nême chemin qu'aux Antilles, creusant & minant duisent de ce on grand circuit, au travers duquel elle s'est ouvert e se dispense lusieurs passages, pour former ce golfe qui comire du Kami Pose la mer d'Amur & celle de Pengina. Il y ar la mer: il même entre cette contrée de l'Asie, & celle de uples entre la Amérique Septentrionale, une ressemblance sinsse continuel vuliere, soit que l'on considere, d'un côté, l'étendue seront peut irculaire des Isles Kouriles & celle des Antilles, rce du Japon oit qu'on examine les progrès & les ravages de la ie, ou même ner, qui a formé, d'une part, le golfe du sexique, & de l'autre, ce long sinus compris ntre les Kouriles & le continent d'Asie. On apire connaint erçoit que ces deux chaînes d'Isles étaient jadis ne barriere que la terre opposait au choc coninuel de la mer, qui regagne toujours à l'Orient, equ'elle doit perdre au couchant, où nous voyons nême en Europe, même en France, qu'elle a aissé du terrain, témoin ces landes qui s'étendent depuis Bordeaux jusqu'à Bayonne. Mais, quel que oit le rapport que ces grouppes d'Isles, si éloignés Tome XVIII.

chatka.

Kamfchatka.

entr'eux, semblent offrir aux yeux, ou peut-êm est rem à l'imagination, arrêtons-nous à la description de d'où so celles dont il s'agit dans cet endroit de l'Histoire la mer. des Voyages. On ne peut en déterminer le nous saumon bre d'une maniere irrépréhenfible. La Carte géo-tité, pré graphique en présente trente-six, mais il n'y en a que vingt-deux de bien connues. La différence l'Isle. C des noms que leur donnent les Kouriles, le Japonois & les Russes, en fait varier la quantit précise. M. Spanberg, qui les a suivies depuis le Kamschatka jusqu'au Japon, mais sans y aborder, ni pouvoir les compter avec exactitude, nou laisse incertains & sur leurs vrais noms, & su leur nombre. M. Krachenninikow a suppléé à a défaut, par les notions qu'il en à prises dans MM. Steller & Muller. « Au reste, il serait à son » haiter, dit-il, que la description que M. Spanber » a donnée des Isles Kouriles, qui s'étendent ju »qu'au Japon, pût s'accorder avec celle de » M. Muller: on connaîtrait par - là au juste non-seulement leur grandeur & la véritable » situation de chacune en particulier, mais encom » la distance qu'il y a entr'elles, au-lieu qu' » présent, on n'en peut juger que par con m jecture. m

La premiere des Kouriles, appellée Choumi chou, a, du Nord-Est au Sud-Ouest, cinquand verstes de longueur sur trente de largeur. Elle

quatre du Kan du-moi on, alli enfans I de Kou des che Quelle blable o au cont trop pe de la t ils y fo tempêre établi u entre le **fépare** Choum l'on fai

calme,

flux, 1 que les - là au juste & la véritable , mais encon que par con ellée *Choumt* eft, cinquant e largeur. Elle

, ou peut-être vit remplie de montagnes, de lacs & de marais, description de d'où sortent de petites rivieres qui tombent dans r de l'Histoin la mer. Trois de ces rivieres, où l'on trouve du miner le nom faumon de différente espèce, mais en petite quan-La Carte géo tité, présentent chacune une habitation. Quarantemais il n'y en quatre personnes sont toute la population de La dissérence l'Isse. On veut que ces habitans y soient venus Kouriles, le du Kamschatka, à l'arrivée des Russes; c'était ier la quantita du-moins leur asyle le plus proche. Ils firent, ditivies depuis le on, alliance avec d'autres Insulaires voisins; & les ins y aborder, enfans sortis de ce mêlange de Kamschadales & ctitude, nou de Kouriles, ont une sigure plus avantageuse, noms, & su des cheveux plus noirs, & beaucoup plus de poil. a suppléé à a Quelle que soit cette origine, il est vraisemà prises dans blable que ce sont tantôt les Insulaires qui passent il serait à sou au continent, quand ils ont trop de monde, ou ne M. Spanber trop peu de subsistance, & tantôt les habitans s'étendent ju de la terre ferme, qui peuplent les Isles, quand avec celle de ils y sont chassés par la guerre, ou jettés par les tempêtes. Ces différentes causes doivent avoir établi une réciprocité d'origine & de population, entre les Kouriles & le Kamschatka. Le trajet qui au-lieu que sépare le Cap de la Péninsule, d'avec l'Isle de Choumtchou, n'est que de quinze verstes, que l'on fait en trois heures, mais dans un temps calme, & vers la fin de la marée. Car, durant le flux, les vagues battent si fort du Cap à l'Isle, que les flots élevés de vingt à trente sagenes, ne

Kamfchatka.

Kamfchatka.

permettent pas aux canots d'aller d'un rivage à la fumé l'autre. Les Cosaques appellent ces vagues soywem, chasser les Kouriles kogathe, c'est-à-dire, chaîne de mon, qui s'y tagnes, quelquefois kamoui, divinité. Aussi leur jette-t-on, en passant, des idoles de bois, pour calmer leur courroux, ou plutôt pour diminuer la crainte du danger. Les Sauvages & leurs Dieux mais ont cela de commode, que la malice des uns & la frayeur des autres, s'appaisent, comme elles 2 % l'o s'irritent, de rien.

La seconde Isle est Poromousir, deux fois plus grande que la premiere. Le détroit qui l'en sépare, n'est que de deux verstes, mais semé de dans rochers, & bordé de côtes escarpées. Les ha- qui si bitans de cette Isle sont, dit-on, de vrais Kou- de re riles; ils ont leurs habitations sur la pointe du pode si Sud-Ouest, aux bords d'un lac qui a cinq verstes chem de circuit. Ces deux premieres Isles sont sujettes à des tremblemens de terre & à des inondations, La mer y apporte de l'Amérique & du Japon, différentes espèces d'arbres, parmi lesquels sont les débris des camphriers. On m'en a donné de grands morceaux, dit Krachenninikow.

A l'Ouest de Poromousir, est une Isle déserte, délignée sur la Carte, sous le nom d'Anfinogen, mais que les Kouriles appellent Ouia-Koujatch, qui veut dire rocher escarpé. Ce n'est qu'une montagne ronde, qui paraît, dit-on, exhaler de

histoire pautre » Koui noni œ o dans » lac ; D Ozer cette f commo

tyle al

par to

volution

Tous

en fab

n'ont

erreur

Sicile,

RALE

e Isle déserte, d'Anfinogen ia-Koujatch,

kow.

d'un rivage à la fumée; on y va des Kouriles & du Kamschatka, gues sovwem, chasser ou pêcher les lions & les veaux marins, haîne de mon, qui s'y plaisent. Les Peuples d'alentour font une histoire poétique de cette montagne. Elle était le bois, pour pautrefois, difent-ils, au milieu du grand lac pour diminuer Kourile, qui est sur la pointe du Kamschatka; & leurs Dieux Dieux mais comme son sommet dérobait la lumiere aux ice des uns & montagnes voilines, elles lui firent la guerre, comme elles » & l'obligerent de chercher un afyle à l'écart, » dans la mer. Ce fut à regret qu'elle quitta le deux fois plus " lac; &, pour monument de sa tendresse, elle y it qui l'en sé- plaissa son cœur. C'est un rocher qui est encore mais semé de podans le lac Kourile, & qu'on appelle *Outchitchi*, pées. Les ha-soqui signisse *cœur de rocher*. Mais le lac, la payant le vrais Kou- ode retour, courut après elle, quand elle se leva la pointe du pode sa place, & il se fraya, vers la mer, un a cinq verstes pochemin, qui est aujourd'hui le lit de la riviere sont sujettes pozernaia. Les jeunes gens, dit-on, rient de s inondations, cette fable, & les vieilles femmes la racontent & du Japon, comme une vérité. C'est du-moins un reste de ce lesquels sont style allégorique, répandu depuis bien des siècles, n a donné de par toute la terre, sur les catastrophes & les révolutions physiques que le globe a éprouvées. Tous les Peuples sauvages ont mis leur histoire en fables, ou leurs fables en histoire; mais tous n'ont pas su, comme les Grecs, embellir-leurs n'est qu'une gerreurs. Les amours d'Alphée & d'Aréthuse, en , exhaler de Sicile, n'ont pas d'autre origine que l'amour du

Kamfchatka.

Kamfchatka, lac Kourile pour la montagne Ouiakoujatch. C'est naissance dans l'imagination des Peuples enfans, que sont L'Auten nées ces deux fables.

La troisieme des Kouriles, écar l'Isle Ouiakoujatch n'est pas proprement de ce nombre), c'est celle de Sirinki. Les habitans des deux premieres vont chercher dans celle-ci, des oiseaux & de la sarana pour vivre,

La quatrieme est l'Isle d'Onekoutan. M. Steller dit que les habitans des Isles plus éloignées, venant dans celle-ci enlever les femmes & les enfans, les Insulaires d'Onekou tan allerent s'établir à Poromousir. M. Krachenninikow dit au contraire que les Kouriles d'Onekoutan, tirent leur origine de ceux de Poromousir. La preuve en est que des familles entieres de la quatrieme Isle, vont rendre visite, on plutôt hommage, aux habitans de la seconde, en leur payant des tributs de peaux de castor ou de renard. « On peut juger par-là, continue M. Krachenninikow, que les mautres habitans d'Onekoutan ne refuseraient pas a de payer des tributs, & on envoyait des gens a pour les soumettre & les assurer de la clémence nde Sa Majesté Impériale, & de la puissante aprotection qu'ils peuvent en attendre contre aleurs ennemis, qui viennent de temps en temps afaire des incurtions chez eux.»

En général, il paraît qu'on n'a pas des cons

nailfance
L'Auter
quatrie
deferip
ni lui,
M. Me
a tirée
Kamfel
bourgani fur

La co Elle fo Ouiakh des tro mindiq ode E Ouo

graphe Araous La la habitar dixiem

fixieme

perites La c

zieme-

ommage, aux In peut juger ow, que les fuleraient pas rait des gens e la clémence

oas des cons

la puissante

ndre contre

nps en temps

koujatch. C'est naissances bien certaines sur toutes ces Isses. ans, que sont L'Auteur Russe, abandonné de M. Steller à la quatrieme Iste, a recours à M. Muller, pour la r l'Isle Ouia- description des suivantes, d'ont son premier guide, ce nombre), ni lui, n'ont pu, dit-il, avoir aucun détail. des deux pre. M. Muller en parle d'après les notions qu'il en , des oiseaux rirées des Japonais, qui firent naufrage au Kamsehatka, d'où ils furent envoyes à Pétersan. M. Steller Dourg. Mais il n'est point d'accord avec M. Steller, us éloignées, pri sur le nombre, ni sur la place de ces Isles.

emmes & les La cinquieme est selon lui, l'Isse Koukoumicha; assernt s'éta. Elle forme un triangle avec les Isses Sirinki & La cinquieme est selon lui, l'Isle Koukoumicha: nikow dit au Ouiakhkoupa; mais elle est là plus méridionale outan, tirent des trois. «Il paraît que ce sont ces Isles qui sono fir. La preuve indiquées dans l'Atlas Russe, sous les noms la quatrieme de Diakou, Sainte-Hélië, ou Isa, & Galante.» Quoi qu'il en soit de la cinquieme & de la nt des tributs dixieme IAe, fur la position desquelles les Géo-In peut juget graphes sont en contestation; la septieme est Araoumakoutan, qu'un volcan rend déserte.

> La huitieme est Siaskoutan, qui a quesques. habitans; la neuvieme, à l'Ouest, est Ikarma; la dixieme, au Sud-Onest, Machaoutchou; la onzieme, au Sud-Est, s'appelle Igathon. Ce sont de perites Istes désertes.

> La douzieme, à une demi-journée de Siaskoutan-, au Midi, s'appelle Chokoki. On dit que les

Kamf chatka,

Kamfchatka. Japonais en tirent de la mine; mais on ne sais chen de quelle espèce.

La treizieme Isle & les quatre suivantes, sont le terre Neotogo , Chachowa , Ouchitir , Kitoui & Chimou Les chir. En moins de douze heures, on peut tra-gerent verser, dans un canot, chacun des détroits qui les vec le séparent. Mais on risque d'être emporté en pleine quelqu mer, & d'y périr, tant les courans y sont fort file d & les vagues enflées, pour peu que le vent s'élève ion f Aussi les habitans de ces Isles ne vont-ils de l'une leux e à l'autre qu'au printemps, & par une mer calme. Les La seizieme a des roseaux dont on fait des iont fleches, & la dix-septieme des hommes inde langeu pendans.

La dix - huitieme est Tchirpoui, qui n'a point hevre d'habitans; mais elle fournit des oiseaux & des racines à la précédente & à la suivante.

Celle-ci s'appelle Itourpou, si éloignée de lortes Chimouchir, que de l'une, on ne voit point des l'autre. Ouroup est la vingtieme, & Kourachir la ent e vingt-unieme.

La derniere, la plus grande & la plus fameuse soton de toutes, est l'Isle Matsumai. Ses habitans nombreux, comme ceux des trois précédentes, ont hent avec eux, la même origine & la même langue. Les Japonais les appellent tous du nom général blupa de Peuples d'Ieso, « Ceci peut servir, dit M. Kra- d'arm

phes

oit b ceu ont i

Mat

L'I Ouef

vante.

mais on ne sail schenninikow, à corriger l'erreur des Géographes, qui ont donné le nom d'Ieso à une grande suivantes, son beterre située au Nord-Est, près du Japon.»

itoui & Chimou Les habitans d'Ouroup & d'Itourpou, commers, on peut tra-gerent autrefois durant vingt-cinq ou trente ans, détroits qui le vec les Kouriles, voisins du Kamschatka, Mais porté en pleine quelques uns d'eux ayant été faits prisonniers dans ins y sont form ille de Poramousir, le commerce & la navigae le vent s'élève ion fur ent interrompus entre les Kouriles des vont-ils de l'une deux extrémités de la chaîne.
une mer calme. Les premieres & les dernières de ces Isles,

t on fait des jont presque pas de bois. L'Isle Kourachir est hommes inde angeuse & ferrugineuse, dit M. Steller. On y oit beaucoup de bêres féroces, des ours, des , qui n'a point hevres sauvages, des renards, mais inférieurs oiseaux & des ceux du Kamschatka. Les Japonais, dit-on, ont tous les ans y acquérir des peaux de ces ne voit point des étoffes qu'ils y apportent. D'autres préten-& Kourachir la ent que les habitans de Kourachir vont prendre Matsumai des étoffes du Japon, de soie & de a plus fameuse oton, & des ustensiles de fer, pour les revendre habitans nom- ux Isles d'Ouroup & d'Itourpou. Celles-ci doncédentes, ent ment en retour des toiles d'ortie.

nême langue. L'Isle Matsumai, habitée par des Japonais, la nom général plupart bannis, offre une ville de son nom, munie dit M. Kra-d'armes & de fortifications. A la pointe du Sud-Ouest de l'Isle, est une garnison pour défendre

chatka.

le pays de l'invasion des Chinois, & des incurato entre sions de la Corée. Le détroit ou le courant de peut s mer, qui passe entre cette Isle & le Japon, large, même en certains endroits, de vingt verstes, se rétrecit en beaucoup d'autres, & par-tout est hérissé de que leu caps & de rochers, qui rendent le passage très- de la si difficile. Si l'on perd du temps, ou si l'on manque Kamsch d'attention, les vaisseaux vont se briser sur ces rence p écueils, ou sont emportés en haute mer, par la mise en rapidité des courans.

«Au-reste, dit M. Krachenninikow, on sait ou mal » que les Hollandais, après avoir quitté ces Isses, siles do (ce sont les quatre dernieres Kouriles) trouze- vages d rent, du côté de l'Est, une petite Isle, à la-industri requelle ils donnerent le nom d'Isle des Etans; simiré se que de-là, continuant plus loin leur route pien qu a l'Est, ils apperçurent une grande terre, le cette a (qu'ils appellerent Terre de la Compagnie), qu'ils La Corl scroyaient unie au continent de l'Amérique Sep- lepuis » tentrionale. Les rapports faits par les Japonais, Pervé sa » & les éclaircissemens donnés par les habitans de Belle, & ∞ l'Isle d'Ieso, ne nous ont procuré aucune lumiere » là-dessus; mais il paraît que la Terre de la Com-» pagnie est la même que celle qui sut découverte m par le Capitaine Espagnol, nommé de Gama; pqu'on doit plutôt la regarder comme une Isle, » que comme un continent, parce que l'Amérique, suivant toutes les observations saites

On j celui di es arts ont de Des Isl ile, d' point t défrich

& fans

Japon, large, pmême latitude. »

que l'Amé-

& des incura entre le Japon & la Nouvelle-Espagne, ne 🕿 e courant de peut s'étend- aussi loin vers l'Ouest, à cette

charka.

es, se rétrecit On juge, par la situation des Isles Kouriles, est hérissé de que leurs habitans devraient participer également passage très- de la figure & des mœurs des Japonais & des Fon manque Kamschadales, qu'elles séparent. Mais la dissé-briser sur ces rence prodigieuse que la police & les arts ont mer, par la mise entre un Empire riche & peuplé, tel que celui du Japon & des Isles qui sont ou désertes, tow, on fait ou mal habitées, fait que les Insulaires des Kou-itté ces Isses, siles doivent beaucoup plus ressembler aux Sauriles) trouve- vages du Kamschatka, qu'au Peuple féroce, mais e Isle, à la- industrieux du Japon. Si l'on croit que la prole des Etas; kimité puisse avoir la même influence pour le n leur route pien que pour le mal, il suffit, pour se détromper ande terre, de cette prévention, de jetter un coup-d'æil sur agnie), qu'ils . Corse, qui, environnée de deux Nations, nérique Sep-lepuis long-temps éclairées & policées, a con-les Japonais, lervé sa férocité, sa paresse, son ignorance natus habitans de celle, & paraît encore plus loin de l'Italie, pour cune lumiere es arts & les loix, que les pirates Africains ne le de la Com-ont de l'Europe, pour l'industrie & les lumieres, découverte Des Isles pauvres, incultes, & d'un abord diffide Gama; mile, d'un séjour désagréable & peu sûr, n'attirent me une Isle, point un Peuple commerçant, qui pourrait les que l'Amé- défricher & les cultiver. Des Sauvages sans arts ations saites & sans connaissance, n'abordent gueres chez une

Kamfchatka.

Nation policée, dont les mœurs & le caractere les fem repoussent encore plus l'homme groffier, que billes é celui-ci ne rebute l'homme civilist. On ne s'éton Cosaque nera donc pas de trouver beaucoup de rapports entre les Kamschadales & les Peuples Kouriles.

Ceux-ci font pourtant mieux faits, d'une taille & d'une figure plus avantageuses. Tout ce qu'ils ont de sauvage, ils le tiennent des Kamschadales, ou des Toungouses errans du continent, comme un visage basanné, l'usage de se noircir les lèvres, & de se peindre des figures sur les bras jusqu'aux coudes, de se faire des habits composés de peaux de bêtes & d'oiseaux de différentes espèces assortis de poils & de plumes de toutes les cou leurs. Tout ce qu'ils ont d'artificiel, ils le tien. nent des Japonais, comme la coutume d'avoir le cheveux ras pardevant, jusqu'au sommet de la tête, & pendans parderriere, de porter au quette oreilles des anneaux d'argent, Souvent ils mêlen les deux goûts, & l'habillement sauvage aux étosses as des du luxe. Curieux des brillantes couleurs, mais aris à peu jaloux de la propreté, un Kourile habillé . Les I d'écarlate, portera fur ses épaules un veau marin, dégoûtant de graisse & de sang. Un Kourile. dit M. Steller, trouvant un corset de soie, mit cet habillement, & se promena gravement devant les Cosaques, qui se moquaient de lui. Quel était le plus stupide, ou le Sauvage, qui pensait que

hir qu lavanta Les narins, uoique éges & onnais chadale e bois n font u'on ig êtes q ur en Ils o our all ais ne

nuit

nétans

rix qu

Une

erte d

les Kouriles. Havantage?

& le caractère es femmes & les hommes étaient par-tout ha-grossier, que pillés également, comme dans son Isle, ou le On ne s'éton Cosaque, qui n'en savait pas assez pour réflép de rapports hir que l'Insulaire ne devait pas en savoir

Les Kouriles se nourrissent de quadrupèdes Tout ce qu'ils narins, & se logent comme les Kamschadales,

Kamschadales, uoique avec plus de propreté, tapissant leurs inent, comme éges & leurs murailles de nattes de jonc. Ils ircir les lèvres, onnaissent aussi peu la Divinité que les Kambras jusqu'aux chadales. Mais ils ont, comme eux, leurs idoles posés de peaux e bois, qu'ils appellent Ingoul, ou Innakou. ntes espèces en sont-ils des Dieux ou des démons? c'est ce toutes les cou u'on ignore. Mais ils leur offrent les premieres el, ils le vien êtes qu'ils prennent, en mangent la chair, & sommet de la Ils ont des baidares pour naviger en été, des

le porter au aquettes pour marcher en hiver, faute de chiens ent ils mêlen our aller en traîneaux. Quand les femmes ne font age aux étoffes as des nattes, ou des habits, elles suivent leurs ouleurs, mais aris à la chasse des bêtes marines.

ourile habill Les Kouriles ont jusqu'à deux ou trois femmes; in veau marin, hais ne voient les filles qu'ils recherchent, que Un Kourile, nuit à la dérobée, comme les Tartares Maho-de soie, mit nétans, jusqu'à ce qu'ils aient payé au pere le rement devant prix que doit leur coûter la fille.

lui. Quel était Une femme infidelle occasionne à son mari la ni pensait que le cree de l'honneur, ou de la vie. Le mari qui

chatka.

chatks.

l'a surprise, appelle son adversaire en duel, & sils se c'est au bâton. Celui qui fait le défi, reçoit le sosortes premier, sur le dos, trois coups d'une massus » joie.» grosse comme le bras ; ensuite il les rend à son le s ennemi. Ce jeu continue ainsi, jusqu'à ce que lui, por l'un des deux demande grace, ou succombe sous voyage le nombre ou la force des coups. Refuser le duel, sini de serair un déshonneur, comme parmi nous. Le conte, coupable, qui préfere la vie à l'honneur, dois l'Isle, dédommager le mari, par une compensation en jouit, c bêtes, en habits, en provisions de bouche. Il medes réci a long-temps que ces sortes de compensations se Telles s sont introduites aussi chez les peuples policés.

Les femmes Kouriles ont un usage plus crue les Rus que celui de trahir leurs maris : quand ella leur ou accouchent de deux enfans, on en fait périr un comme Cependant ce Peuple est doux & humain; avoir ti respecte les vieillards, il chérit les liens du sang Indes, il connaît l'amitié.

C'est un spectacle touchant, dit M. Krachen egaleme minikow, que de voir l'entrevue de deur vrai qu mamis, qui habitent dans des Isles séparées. L'a ne soie » tranger vient sur un canot, & l'hôte, qui va & fasse » le recevoir, marche avec cérémonie. Chacua pendosse son habit de guerre, prend ses armes, pagite son sabre & sa lance. Ils bandent leur att s'l'un contre l'autre, comme s'ils allaient com- septent p battre, & ils s'approchent en dansant, Quand

Com Presqui

M. dit que deuxie presqu

s policés.

onie. Chacua nd ses armes, dent leur and

en duel, & ils se sont joints, ils s'embrassent avec toutes lesi, reçoit le fortes de caresses, & versent des larmes de d'une massus joie.» On mene le convive dans une ioutte, es rend à son le fait asseoir, on se tient debout devant usqu'à ce que lui, pour écouter le récit des aventures de son succombe sou voyage, les nouvelles de sa famille. Quand il a efuser le duel fini de parler, le plus âgé de l'habitation rarmi nous. Le conte, à son tour, tout ce qui s'est passé dans nonneur, doit l'îsle, durant l'absence de l'étranger. On se rémpensation emiouit, ou l'on s'afflige tour-à-tour, selon la nature e bouche. Il y des récits. Enfin on mange, on danse, on chante.

mpensations se Telles sont les mœurs des Kouriles.

Comme le Kamschatka n'est important pour age plus crue les Russes, que par la communication qu'il peut equand elle leur ouvrir, avec les deux grandes sources du fait périr un commerce & des richesses, il est naturel, qu'après k humain ; avoir trouvé la route qui les mene au Japon & aux liens du sang Indes, ils en cherchent une vers l'Amérique. La Presquisse du Kamschatka doit être à-peu-près t M. Krachen également éloignée de ces deux régions; s'il est vue de deur vrai que les terres situées à l'Est de Tchoukotskoi, séparées. L'é ne soient qu'à deux degrés & demi de ce Cap; hôte, qui va & fassent partie du continent de l'Amérique.

M. Steller va plus loin dans ses conjectures. Il dit que ce continent situé depuis le cinquantedeuxieme jusqu'au soixantieme degré de latitude allaient com- septentrionale, s'étend du Sud-Ouest au Nord-Est, insant, Quand presque par z tout à une égale distance des côtes

Kamfchatka.

Kamfchatka. du Kamschatka. Il soupçonne même que ces deux continens se joignaient autresois. La figure des côtes de l'un & de l'autre; le grand nombre des Caps qui s'avancent des deux côtés, dans une longueur de trente à soixante verstes; la multitude & la situation des isses qui se trouvent entre ces deux terres, sur une mer fort étroite; tout le porte à présumer que l'ancien & le nouveau Monde ont été séparés avec vicience par cet élément qui change perpétuellement la face du globe terrestre.

« Les Isles, dit - il, qui s'étendent depuis le » Kamschatka, jusqu'à l'Amérique, entre le cin-» quante-unieme & le cinquante-quatrieme degre » de latitude, forment une chaîne aussi suivie que » les Isles Kouriles. La terre de la Compagnie » doit être la base du triangle de ces deux chaîne » d'Isles. »

Enfin il y a des ressemblances frappantes entre les Kamschadales & leurs voisins de l'Amérique Les traits du visage sont les mêmes; les uns & les autres mangent de la Sarana, qu'ils préparent de la même maniere; leurs haches, leurs habits, leur chapeaux, leurs canots, tous ces objets de comparaison portent à croire qu'ils ont la même origine. Le continent de l'Amérique n'eût-il jamais été joint à celui de l'Asie, ces deux parties du monde sont si voisines, qu'il est très-possible que les habitantes

les habi es Ifle ranfmi conforn nœurs Mais ce lus au nun à t es deu ans les ifféren re pois e l'Asi ablir fi voir l un co s que éer ou Parm entrep usses e t l'Isle la no on dét Cette

> ignes. rein, ncienn

Ton

e que ces deux
La figure des
d nombre des
tés, dans une
tes; la multirouvent entre
troite; tout le
c le nouveau
ce par cet éléface du globe

lent depuis le entre le cinatrieme degre ussi fuivie que la Compagnie s deux chaîne

appantes entre le l'Amérique ; les uns & les préparent de les habits, leur bjets de comercial même orinieût-il jamais eux parties du des-possible que

les habitan

les habitans de l'Asse aient passé en Amérique par es Isles intermédiaires, qui favorisaient cette transmigration. M. Steller joint à ces traits de conformité, des rapports très-sensibles entre les nœurs des Kamschadales & celles des Américains. Mais ces ressemblances appartiennent peut-être lus au climat, à la position, au genre de vie comnun à tous les Sauvages du Nord, qu'à l'origine les deux nations. C'est dans les langues, plus que ans les usages, qu'il faut chercher les racines des lissérentes populations. Or, si le langage ne monre point de traces de parenté, entre les habitans le l'Asie & de l'Amérique, il est difficile d'en tablir fur les autres rapports. Mais il s'agit moins de voir les relations que la Nature mit autrefois un continent à l'autre, que de découvrir cels que le commerce & la navigation y peuvent éer ou renouer.

Parmi les Isles qui serviront peut-être un jour entrepôt, ou de relâche, à la navigation des usses en Amérique, une des plus considérables, it l'Isle de Beering. Elle exige, par l'importance la nouveauté de sa découverte, une descripon détaillée.

Cette Isle est composée d'une masse de mongnes. On voit les plus élevées, par un temps rein, à vingt lieues de distance. C'était une ncienne opinion des Kamschadales, qu'il devait

Tome XVIII.

Kamíchatka.

Ifie de Beering.

Kamfchatka.

y avoir une terre vis - à - vis l'embouchure di forme Kamschatka, parce qu'ils voyaient coujours de offrent brouillards de ce côté, quelque pur que fût l'ho l'ouvrag rizon. Cependant les plus hautes de ces montablemens gnes n'ont que deux verstes, ou demi-lieue, de prête, à hauteur perpendiculaire. Leur principale chaînt peut-êtr est serrée & continue. Celles d'à-côté sont cou-nous no pées de vallons, formés par de petits ruisseaux, thenticis qui prenant leur cours dans la longueur de l'Isle les dont ont leur embouchure au Nord ou au Midi. Les ninikow vallées, creusées entre les plus hautes montagnes, lieu de ont les plus petits ruisseaux, & sont étroites. Cel-rochers les qui sont au pied des montagnes les moins liers, célevées, sont plus larges & arrosées de pur colonnes grands ruisseaux. De même les plaines les plus portes; éloignées des grandes montagnes, ou placées der l'art, qui riere les Caps les plus bas, sont plus étendues que de l'Aut les plaines voisines des hauts promontoires. La toire de terres, comme les eaux, s'étendent & s'élargif ée, con fent en s'éloignant des montagnes & s'approcham d'en jug de la mer. Les montagnes de l'Isle Beering sont en général composées d'un ron de la même espèce de Histor & de la même couleur. Mais les Caps, qui s'avann fans d cent en mer, sont d'une pierre dure & grisatre, soun Ca M. Steller attribue cette dissérence à l'eau de la sodouce mer.

Les côtes méridionales de l'Isle sont plus escarpées & plus romques que celles du Nord. La

cc S'il

n plein

o droits

ou de

s'approcham d'en juger.

nt plus escaru Nord. Li

Beering font

abouchure de forme & l'aspect des montagnes, & des côtes, coujours de offrent par-tout, à l'imagination de M. Steller, que fût l'hor jouvrage des mondations de la mer, des treme ces monta-blemens de terre & des fontes de neige. On lui emi-lieue, de prête, à ce sujer, quelques observations qui seront cipale chaîne beut-être curieuses pour les Physiciens, mais dont ôté sont cou-nous ne garantissons ni l'utilité, ni même l'autits ruisseaux, thenticité, vu la négligence avec laquelle on nous neur de l'Isle, les donne. Il en est de l'ouvrage de M. Krachenau Midi. Les ninikow, dans certains endroits, comme d'un es montagnes, lieu de l'Isle Beering, qu'on appelle l'Antre. Les étroites. Cele rochers y représentent des murailles, des escales moins liers, des bastions; les uns ressemblent à des sées de pur colonnes; plusieurs forment des voûtes & des aines les plus portes; mais elles paraissent plutôt un ouvrage de u placées der l'art, qu'un jeu de la Nature. Ainsi, le collection étendues que de l'Auteur Russe, paraît quelquesois moins l'hisontoires. La coire de la Nature, qu'un amas d'érudition apprêt & s'élargile ée, compilée, & mal ordonnée. C'est au lecteur

« S'il y a, d'un côté de l'Isle, une Baie, (dit cet même espèce de Historien du Kamschatka, d'après M. Steller s, qui s'avan an fans doute), il se trouve sur le rivage opposé e & grisatre, soun Cap; & par - tout où le rivage va en pente à l'eau de la so douce, & où il est sablonneux, vis-à-vis il est p plein Je rochers, & entrecoupé. Dans les enndroits où la côte se brise, & tourne d'un côté ou de l'autre, on observe qu'un peu auparayant.

Kamíchatka.

Dij

Kamíchatka. » le rivage est toujours fort escarpé, l'espace d'un changé sou de deux verstes..... On a observé su agne est » les plus hautes montagnes que, de leur inte Mais l' » rieur, il sort des espèces de noyaux, qui se ter même, r minent en cônes; & quoique la matiere don qu'on dé vils sont faits, ne differe en rien de celle de le signau montagnes mêmes, ils sont pourtant plus ten a mis sur dres, plus purs & plus clairs. M. Krachen que. Ain ninikow dit qu'on peut regarder ces noyau cherchen qu'il croit formes « par quelque mouvement is l'entrée d » térieur de la terre, & sur-tout par sa pression il est asse » vers le centre, comme une espèce de crystal phaîne d' ou comme la matiere la plus pure des monta si jamais ngnes, qui, fortant du centre, est d'abord liquide cones gla » & se durcit ensuite à l'air. »

L'Isle de Beering est environnée au Nord-Est ride, exp jusqu'à quatre ou cinq verstes, des bancs cou Méridion verts de rochers, qui semblent avoir été détache vées sur par la mer, de l'Isle même dont ils augmentaien sempires la largeur. Ces rocs ont les mêmes couches que prévoir les montagnes, & l'on apperçoit entr'eux de ont conf traces du cours d'une riviere. Sous ces rous & que les plus escarpés, l'eau est basse, contre l'obser promett vation générale qui trouve presque toujours le Quoi profindeur de l'eau, sur les rivages de la mer, proportionnée à l'élévation des côtes. Enfin, de grès de qui prouve combien l'Océan travaille fortement bonhen sur cette Isle, c'est qu'en moins de six mois elle jusqu'à

qu'on ve

d'un pr

de la mer,

l'espace d'un changé de face dans un endroit, où une mona observé su agne est tombée dans la mer.

de leur inte Mais l'Isle de Beering, remarquable par ellematiere don qu'on découvre dans ses environs. Ce sont autant de celle de le signaux, & peut-être de ports, que la Nature tant plus ten , mis sur le chemin du Nord de l'Asse à l'Améri-M. Krachen que. Ainsi, tandis que les Anglais & les Français ces noyau cherchent, à l'envi, des Isles qui leur assurent ouvement in l'entrée du nouveau Monde, par la mer du Sud, ar sa pression il est assez singulier que les Russes s'ouvrent une ce de crystal chaîne d'Isles qui les y mene par la mer du Nord. ce des monta si jamais ce vaste continent se peuple par les deux abord liquidazones glaciales ou tempérées; c'est alors peut-être qu'on verra les riches conquérans de la zone tor-au Nord-Efficide, exposés aux mêmes révolutions que les peuples s bancs cou Méridionaux de l'Europe ont plus d'une fois éprour été détache vées sur notre hémisphère. Ce bouleversement des augmentaiem empires & des nations est d'autant plus facile à couches que prévoir dans le lointain des siècles, que les Russes entr'eux de sont conservé l'esprit conquérant de leurs ancêtres, ous ces roge & que les maîtres du Mexique & du Brésil ne

ontre l'obler promettent pas d'être des Romains. e toujours la Quoi qu'il en foit de l'avenir, a Quoi qu'il en soit de l'avenir, assurons-nous d'un présent plus heureux, si cependant les proes. Enfin, e grès de la navigation, sont réellement ceux du le fortement bonheur des hommes. Les Russes qui sont allés six mois elle jusqu'à l'Iste de Beering, disent que du sommet

chatka.

D iii

Kamfchatka.

des montagnes, on découvre deux autres Isles, 🕵 très -L'une au Midi, n'a que sept verstes de circuit; lus de l'autre au Sud-Ouest, renferme, dans une enceinte huit ou de trois verstes, les deux rochers qui la compofent.

Au Nord de l'Isle de Beering, dans une situa- grandes tion à peu - près la même, ou parallele, est une Isle de quatre - vingt à cent verstes de longueur, Kamsch Elles sont séparées l'une de l'autre par un détroit revenir de vingt verstes, au Nord - Ouest, & d'environ d'œil su quarante au Sud-Est. Les montagnes de la der- connaîts niere sont moins hautes que celles de la premiere. On y trouve, à trente brasses au - dessus du niveau de la mer, une grande quantité de troncs d'arbres, & de squelettes entiers de bêtes marines, que la mer y a vomis, sans doute, dans une inondation.

La terre y est sujette à de fréquens tremblemens, dont quelques - uns, au rapport des voyageurs, y ont duré l'espace de six minutes. Du reste, le climat de cette Isle est plus rude & plus piquant que celui du Kamschatka, soit parce qu'elle est fort exposée à tous les vents, soit parce qu'elle n'a voint de bois. Dans les vallées sur tout, les tourbillons de vent sont si forts, qu'il n'est pas possible de s'y tenir debout. Mais si l'air est froid & désagréable dans cette Isle, la terre y donne en abondance des eaux minérales, pures

fondeur. ment da

> Après qu'elle en part & pref nations

iers de bêtes s doute, dans

ens tremble. ort des voyaminutes. Du rude & plus foit parce s, soit parce vallées fur forts, qu'il Mais si l'air , la terre y ales, pures

s de circuit; plus de foixante ruisseaux, dont quelques-uns ont une enceinte huit ou dix sagenes de largeur, sur deux de proui la compo- fondeur. Ces ruisseaux, qui tombent promptement dans la mer, s'élèvent quelquefois, dans les une fitual agrandes marées, à la hauteur de cinq sagenes.

lele, est une Après ces excursions dans les Isles voisines du de longueur. Kamschatka, soit au Midi, soit à l'Orient, il saut at un détroit revenir dans cette presqu'Isse, pour jetter un coup- & d'environ d'eil sur le continent, où elle est attachée, & es de la der-Connaître les peuples qui l'entourent. C'est d'eux es de la pre-qu'elle a tiré ses habitans & fa langue, du moins es au-dessus en partie. Elle leur doit ses mœurs, ses opinions, quantité de la presque tout ce qu'elle a de commun avec les nations de la Sibérie.

Kam6chatka\_





# HAPITRE V.

Koriaques.

chatka.

Les Koriaques sont ou habitans, ou voisins, slépenda du Kamschatka. Les premiers qu'on appelle Fixes, shez les son établis sur toute la partie supérieure du Kams-levant chatka, depuis la riviere Ouka, dans la côte supporte Orientale, jusqu'à la Tigil, sur la mer Occidentale. Tout l'espace compris entre ces deux présomp points, jusqu'au voisinage de l'Anadir, est couvert, ou plutôt parsemé, des habitations de ce peuple, Les autres Koriaques, beaucoup moins ressemblans aux Kamschadales, par les traits & les mœurs, errent avec leurs rennes au milieu de ces peuples fixes, arrêtant leurs courses à-peuprès dans les limites géographiques où ceux-ci bornent leurs domiciles. Mais ces deux Nations, dont l'origine est peut- être la même, different par la figure, le genre de vie, le caractere & les opinions. Les Koriaques errans sont maigres, comme leurs rennes; ils ont le visage ovale, de petits yeux ombragés de sourcils épais, le nez court, la bouche grande; ils sont plus petits & moins gros que les Koriaques fixes. Ceux-ci, dit M. Kra-

hennini ourageu risent le ue la I Koriaqu & les fé La Nati ofophe au'il n'y que la Sauvage Europe vous o qui oce q beloi rennes morale elles &

adulte

délité.

Soient

traits & les irles à-peuoù ceux-ci x Nations, different par tere & les maigres, rale, de penez court, & moins dit M. Kra-

henninikow, font plus robustes & même plus == ourageux. Cependant les Koriaques errans, mérisent les sédentaires, comme des esclaves. Est-ce que la liberté consiste à courir ? Non : mais les. Koriaques à rennes, sont riches de leurs troupeaux; k les sédentaires tiennent d'eux leurs vêtemens. La Nature a rendu les uns libres, & les autres ppelle Fixes, thez les autres Koriaques, ils courent tous auure du Kams-levant de lui. On le comble de présens, on dans la côte dupporte ses mépris. Par-tout le besoin rampe, & mer Occi- l'opulence dédaigne. Rien de plus vain, de plus re ces deux présomptueux que les Koriaques à rennes. Le Phiest couvert, cosophe Russe leur fait un reproche d'être persuadés e ce peuple. qu'il n'y a point de vie au monde plus heureuse sins ressem- que la leur. Ils disent, comme presque tous les Sauvages de la terre aux peuples commerçans de u milieu de l'Europe; « si vous étiez plus riches que nous, vous ne viendriez pas de si loin chercher ce qui vous manque sans doute; contents de ce que nous possédons, nous n'avons pas besoin d'aller chez vous. » Les Koriaques à rennes portent leur orgueil jusques dans leur morale. Jaloux de leurs femmes, ils les tuent, elles & leurs amans, quand ils les surprennent en adultere, souvent même sur un soupçon d'infidélité. Tout leur fait ombrage. Il faut qu'elles soient mal-proprès, dans la crainte d'irriter leurs

chatka.

Kamfchatka.

maris. Jamais elles ne se lavent; jamais elles ne somme l peignent leurs cheveux; jamais elles n'ont de lemmes l rouge sur le visage. « Pourquoi se farderaient- ues dan melles, disent leurs maris, si ce n'était pour plaire par un re maux autres; puisque nous les aimons sans pa-les belles > rure? > Aussi portent-elles leurs ajustemens les e corps plus beaux, sous des habits usés & dégoûtans. Le les c Cet usage est d'autant plus étonnant, que les Ko-peau, or riaques fixes ont des mœurs tout - à - fait opposées, firangers Chez eux, c'est une politesse d'offrir sa femme, Les I ou sa fille, à un étranger; une injure de resuser y a de le cette offre. Un Koriaque fixe tuerait un homme l'eau de qui n'aurait pas voulu prendre sa place dans le verds p lit conjugal; comme un Koriaque à rennes elles inl assassinerair celui qu'il trouverait avec sa femme. dité qu' Le bien & le mal, en ce genre, dépendent des terre. conventions. Le Koriaque fixe ne fait que changer acre & de lit & de femme, avec l'ami qu'il reçoit chez lui. Les femmes, à leur tour, mettent tout en usage pour entretenir cette réciprocité de bons offices entre les maris. On les voit se parer de leurs beaux habits, se peindre de blanc & de rouge.

Les Tchouktchi, espèce de Koriaques plus fiers & plus forts que les deux autres peuples; les Tchouktchi, qui sans les Russes, dit-on, enleveraient les rennes aux Koriaques errans, pour les obliger à vivre en esclaves de racines; & de poissons,

en un j ne font de leur quarre un foy l'attach Souven marmit donner n'est p

couve

fait opposées, trangers.

riaques plus peuples; les enleveraient les obliger de poissons,

mais elles ne comme les fédentaires; les Tchouktchi ont les S lles n'ont de emmes les plus complaisantes. Elles sont toutes farderaient-ues dans leurs iourres, assiss sur leurs talons, it pour plaire par un reste de pudeur, mais occupées à admirer ions sans pa-es belles sigures qu'elles se sont tracées par-tout justemens les e corps; plus enchantées de ces ornemens qui que les Ko-peau, que des riches habits qui leur feraient

r sa femme, Les Koriaques errans habitent par-tout où il re de refuser y a de la mousse pour leurs rennes, contents de t un homme l'eau de neige pour leur boisson, & d'arbustes lace dans le verds pour se chauster. Aussi leurs iourtes sontue à rennes delles inhabitables, par la fumée, & par l'humipendent des terre. On ne voit rien à travers ce brouillard que changer acre & brûlant; on y perd les yeux, quelquefois il reçoit chez en un jour. Il est aisé de juger, que ces Koriaques trent tout en me sont pas sédentaires, à la construction même cité de bons, de leurs jourtes. Sans planchers, sans cloisons, se parer de quatre pieux avec des traverses qu'ils supportent; blanc & de un foyer entre ces pieux, où les chiens sont à l'attache : voilà le logement de ce peuple errant. Souvent les chiens attrapent la viande dans les marmites, malgré les coups de cuiller que leur donnent les femmes, en faisant la cuisine. Elle n'est pas délicate; on cuit la viande avec la peau couverte de tout son poil. Encore n'est-ce que de

chatka.

Kamfchatka.

la chair de rennes morts de maladie, ou arraché bergers o à la gueule du loup qui les a étranglés. Un Koriaque aura jusqu'à dix mille rennes dans ses troupeaux, & n'en tuera pas un pour se nouvrir, à moins qu'il ne veuille régaler un hôte, par extraordinaire. On dit que c'est humanité dans ces Sauvages, quand ils respectent la vie des troupeaux, qui font leur soulagement par l'usage des traîneaux, & leur richesse par le commerce des peaux. Les Koriaques attendent que la Nature détruise elle-même ces animaux, pour nourrir les hommes. Ils ne font point, dit-on, l'office de bourreaux envers leurs bienfaicteurs, Ilsaiment mieux manger les autres bêtes qu'ils prennent à la chasse, avec lesquelles ils ne se sont point mis en societé de travaux & de services, de peines & de soins. Mais non, ce n'est pas l'humanité, c'est le besoin seul qui guide les Koriaques, dans le traitement qu'ils font éprouver aux rennes; puisqu'avant d'en formet des attelages, ils châtrent les mâles, en leur perçant, de part en part, les veines spermatiques, fans leur arracher les testicules. Les nombreux troupeaux de rennes servent aux Koriaques de matiere d'échange ou de commerce, pour leur procurer des fourrures, & tout ce dont la Nature leur donne le besoin, sans le satisfaire. Ils vivent familierement avec leurs rennes; ces animaux entendent très-bien le sens de tous les cris des

compter d'un renr & diron égaré. C mariere " Chef,

n occasio o n'avait sils ont n parce

o chiens p ce fac » koing p envoi

Quan

ou des esprits mangen & les mons. Prêtres prétend des eff o l'Aut

> » qu'il » quel

• tres

vie des troupar l'ulage ommerce des a Nature déurrir les homde bourreaux ieux manger chasse, avec eté de travaux s. Mais non, oin feul qui nt qu'ils tont d'en formet en leur perermatiques, s nombreux oriaques de pour leur it la Nature . Ils vivent

es animaux

les cris des

, ou arrachés bergers qui les gardent. Les Koriaques sans savoir s glés. Un Ko- compter, s'apperçoivent, au premier coup-d'œil, dans ses troudd'un renne qui leur manque entre plusieurs milliers, le nouvrir, a & diront même de quelle couleur était l'animal nôte, par ex jégaré. Ces peuples errans sont aussi ignorans en nité dans ces mariere de Religion, que les Kamschadales. « Un " Chef, ou Prince Koriaque, avec lequel j'eus » occasion de converser, dit M. Krachenninikow, » n'avait aucune idée de la Divinité. Cependant » ils ont beaucoup de vénération pour les démons, » parce qu'ils les craignent. Ils immolent même des »chiens & des rennes, sans savoir à qui il offrent » ce sacrifice, se contentans de dire, Waiou-» koing, Iaknilalougangeya. C'est pour toi; mais » envoie nous aussi quelque chose.»

Quand les Koriaques doivent passer des rivieres ou des montagnes, qu'ils croient habitées par les esprits malfaisans, ils tuent un renne, dont ils mangent la chair; ensuite ils en attachent la tête & les os sur un pieu, vers le séjour de ces Démons. Les Koriaques errans, ou fixes, ont des Prêtres, ou Magiciens, qui sont Médecins, & qui prétendent guérir les malcdies, en frappant sur des espèces de perits tambours. « Au reste, dit " l'Auteur Russe, une chose fort surprenante, c'est » qu'il n'y a aucune Nation, quelque sauvage, & » quelque barbare qu'elle foit, chez qui les Prêstres & les Magiciens ne soient plus adroits,

chatka.

Kamfchatka.

Les Magiciens, ou Chamans, dont on parle ici, font croire que les démons leur apparaissent, tantôt de la mer, & tantôt des volcans, & que ces esprits les tourmentent dans des songes, Quelquefoisils font semblant de se percer le ventre, en présence du peuple; le sang coule à gros bouillons, ils s'en lechent les doigts, ensuite ils étanchent & ferment la plaie avec des herbes magiques, & des conjurations. Mais cette plaie n'est qu'une outre percée, & ce sang n'est que de veau marin. Il faut au-moins ces apparences de merveilleux, pour tromper un peuple grossier, qui n'est pas imbu de ces dogmes mystérieux, que les Mages de l'Inde ou de l'Egypte, ont jadis imaginés comme un supplément à la charlatanerie; invention dont l'effet est d'autant plus infaillible, que la raison seule peut en rompre le prestige, & que les sens n'en sont pas les témoins & les juges.

Les Koriaques à rennes n'ont point de fêtes, peut-être par la raison qu'ils n'ont pas de domicile. Car les Koriaques fixes célèbrent, tous les ans, une fête d'un mois; pendant laquelle, enfermés dans leurs habitations sans aucun travail, ils passent le temps à se régaler, & à se réjouir.

Les Koriaques errans, plus sauvages sans doute que les fixes, ne divisent l'année que par quatre sai-

∞ plus fins & plus rusés que le reste du Peuple. » fons,n cardin eux la du car lactée peuple ce qu

> Les par jo julqu'

Αv vaient lité. N fignes ples: 2 pré o que so ou mà la la m faires de f com entre les 1 cn

s ou

L

ste du Peuple. dont on parle ur apparaissent, olcans, & que s des songes, ercer le ventre, le à gros bouilite ils étanchent s magiques, & ft qu'une outre veau marin, Il merveilleux, , qui n'est pas que les Mages jadis imaginės nerie; invennfaillible, que prestige, &

oint de fêtes; pas de domirent, tous les quelle, enferin travail, ils se réjouir.

moins & les

ges sans doute par quatre saifons, ne distinguent les vents que par les quatre points = cardinaux de l'horizon. La grande Ourse est pour eux la Renne sauvage; les Pleyades sont le Nid du canard; Jupiter est la Flêche rouge; la Voie lactée, est la Riviere parsemée de cailloux. Chaque peuple retrouve dans les cieux, par l'imagination, ce que ses yeux voient sur la terre.

Les distances, chez les Koriaques, se mesurent par journées, & les journées varient depuis trente jusqu'à cinquante verstes de chemin.

Avant l'arrivée des Russes, les Koriaques ne savaient pas ce que c'était que prêter serment de fidélité. Mais enfin on leur a inculqué cette idée par des fignes très-expressifs. « Les Cosaques, au-lieu de » les faire jurer fur la Croix, ou l'Evangile, leur » présentent le bout du fusil, leur faisant entendre p que celui qui ne sera pas fidèle à son serment, » ou qui refusera de le prêter, n'échappera pas mà la balle toute prête à le punir. » C'est aussi la méthode qu'on emploie pour terminer les affaires douteuses & embrouillées. Ainsi, les balles de fusil jugent les procès chez les Koriaques, comme les boulets de canon vident les différends entre les Rois. Celui qui a peur a tort. Cependant les Koriaques ont un grand serment qui consiste en ces mots, Inmokon, Keim, Metinmetik; coui, certainement, je ne vous mens pas. »

Les Koriaques ont une maniere de recevoir

Kamfchatka.

Kamfchatka.

les visites, bien opposée à celle des Kouriles beaucoup Celui qui va rendre ces sortes de devoirs, (ca entre des c'en est un sans doute), après avoir dételé ses rennes soin avan reste assis sur son traîneau, attendant qu'on l'in & reçus troduise, comme si c'était à une audience. Le confondre maîtresse de la maison lui dit, Elko, le maître Sauvages est chez lui. Celui-ci, assis à sa place, dit à l'é tranger, Koion; c'est-à-dire, approche. Ensuite qui non lui montrant l'endroit où il doit s'asseoir, il lu dit Katvagan, asseois-toi. Du reste on le régale · mais fans le forcer à manger.

Ces mœurs ne sont point sans vraisemblance Maisest-il aussi croyable que les Koriaques, comme mauré de on le dit, se permettent le meurtre, parce qu'il gamie; n'ont aucune idée des peines de l'autre vie; tandié deux ou que le châtiment du meurtrier dépend de tous le des endre parens du mort, dont le sang crie toujours ven qu'ils les geance ? Est il bien avéré que le vol, chez touter concubir ces Nations Sauvages, excepté les Kamschadales, foit non-seulement permis, mais recommandable. pourvu que le voleur n'ait pas l'injustice de vole sa famille, ni la mal-adresse d'être pris sur le fait Est-il vrai sur-tout, qu'une fille ne puisse épouser un homme, avant qu'il ait donné des preuves de son talent pour le larcin? C'est pourtant ce qu'on dit des Tchouktchi. Ceux-ci font, à la vérité, des peuples vagabonds & brigands qui vivent de pillage, comme certains Arabes, &

avec la appellons public, particulie

Si les nom inju que la f fixes, c' feconde restent c so kinka . m ces pie a l'autre manda

 $T_{0}$ 

beaucoup

aisemblance pourtant ce font, à la igands qui Arabes, &

beaucoup

des Kourile beaucoup de Tartares. Mais il y a de la dissérence levoirs, (carentre des mœurs destructives, qui naissent du be-elé ses rennes soin avant l'état de police, & des principes avoués t qu'on l'in & reçus dans un état de société. Il ne faut pas udience. Le confondre la vie disetteuse & précaire de quelques , le maîn Sauvages du Nord, que rien ne lie en peuplades, ce, dit à l'é avec la constitution raisonnée des Spartiates, che. Ensuite qui nommaient communauté, ce que nous sseoir, il la appellons propriété; jouissance libre d'un bien on le régale public, ce que nous appellons vol d'un bien particulier.

Si les Koriaques n'ont pas adopté la commuues, comme nauté des femmes, ils aiment du moins la polyparce qu'il gamie; épousant, quand ils sont riches, jusqu'à e vie; tandié deux ou trois semmes, qu'ils entretiennent dans d de tous le des endroits séparés, avec des troupeaux de rennes oujours ven qu'ils leur donnent. Ils ont aussi quelquesois des chez toutes concubines; mais elles sont déshonorées sous le mschadales, nom injurieux de Kaien. Un usage très-singulier, mmandable que la superstition a répandu chez les Koriaques ice de volet fixes, c'est de donner dans leur lit conjugal, la s sur le fait feconde place à des pierres qu'ils habillent & ca-tisse épouser ressent comme de semmes. « Un habitant d'Oules preuve kinka, dit M. Krachenninikow, avait deux de » ces pierres; l'une grande, qu'il appellait sa femme, Dl'autre petite, qu'il appellait son fils. Je lui denandai la raison de cette étrange singularité. Il

Tome XVIII.

Kamfchatka. Kamfchatka.

» me dit qu'un jour dans un temps qu'il avait tout »le corps couvert de pustules, il avait trouvé sa ■ grande pierre sur le bord d'une riviere; qu'ayant » voulu la prendre elle avait soufflé sur lui, comme ⇒aurait pu faire un homme; & que de peur, il l'avait jettée dans la riviere. Dès ce moment son nal-empira, jusqu'à ce qu'au bout d'un an, ayant ocherché sa pierre dans l'endroit où il l'avait » jettée, il fut étonné de la retrouver à quelque » distance de ce lieu même, sur une grande pierre. » plate, avec une autre petite à côté. Il prit les a deux qui étaient ensemble, les porta dans son » habitation, les habilla, & bientôt après sa mapladie cessa. Depuis ce temps-là, dit-il, je porte o toujours la petite pierre avec moi, soit à la chasse, ∞ foit en voyage, & j'aime ma femme de pierre, plus que ma véritable épouse.»

Les femmes Koriaques font tetter leurs enfans deux ou trois ans, & les accoutument ensuite à la viande. Dès l'âge le plus tendre, on les exerce à la fatigue, au travail. Ils vont chercher du bois & de l'eau fort loin; ils portent des fardeaux, ils gardent les rennes. Les enfans des gens riches, dès qu'ils naissent, ont quelques- uns de ces animaux, qu'on leut destine pour héritage; mais ils n'en jouissent pas, avant l'âge mûr. Les rennes les plus chéris accompagnent leur maître au tombeau;

elt-à-dir adavre o font il fi age, por u feu. Er es morts es enfon Chamai du con se purif k le Prêt nystérieu ne petit iques, a s vivans es puéril eur imag omptabl prit. L' ont les

> ent fous Quoique la lang oute de tablis fui

n'il reny

i'il avait tout ait trouvé sa re; qu'ayant lui, comme de peur, il moment son un an , ayant où il l'avait r à quelque . Il prit les ta dans fon près sa mail, je porte ità la chasse, de pierre,

her du bois de ces ani-

'est-à-dire, au bûcher; & tandis qu'on brûle le 🛲 adavre du mort, avec ses armes & les ustensiles dont il se servait, on égorge ses rennes d'apalage, pour en manger la chair, & jetter le reste u feu. Enfuite on prend toutes les cornes de renes morts, qu'on a ramassées durant l'année; on es enfonce dans la terre, près du bûcher. « Le Chaman, ou Prêtre, les envoie au mort, comme si c'était un troupeau de rennes. Quand les gens rande pierre du convoi funèbre retournent chez eux, pour se purifier, ils passent entre deux baguettes; 🖘 k le Prêtre, qui se tient auprès de ces baguettes nystérieuses, frappe tous ceux qui passent, avec ne petite verge, en prononçant des paroles maiques, afin que les morts ne fassent pas mourir es vivans. Voilà les tristes usages des Koriaques, leurs enfans en imagination, pour maîtrifer les forces inn les exerce comptables de leur corps, par la faiblesse de leur prit. L'imagination est dans l'homme, ce que ent les cornes dans le taureau: c'est avec cela ardeaux, ils u'il renverse tout; mais c'est par - là qu'on le gens riches, ent sous le joug.

Quoiqu'on air une connaissance fort imparsaite ge; mais ils e la langue des Kamschadales, qui participe sans s rennes les oute de toutes celles des peuples leurs voisins, u tombeau; ablis fur le continent ou dans les Isles Kouriles ;

chatka.

Kamfshatka.

cependant il est nécessaire d'en rapporter le peu que l'on cu sait, pour y chercher quelques trace de l'origine de la nation qui la parle. Dans l'aff finité de cette langue avec ce le de la Sibérie of des Kouriles, on peut discerner ce que la Presqu'isse a contracté de liaison avec les Nations de Lyer la terre ou de la mer; jusqu'à quel point sa popu cous lation s'est composée & fondue dans un mêlang disti de peuples originalisment étrangers. Si l'on découvre des mots, soit radicaux, soit dérivés Chinois ou Japonois, Tartares, ou même Améri les cains, on saissira, peut - être, le fil de la généra conc tion, ou de la transmigration de ces peuples, mêla travers les ramifications de leurs langues. Que troif ques vocabulaires des langues les plus fauvages men les plus éloignées, soit pour le climat, soit por diale la forme & le son, peuvent jetter un grand journ'est sur cette branche obscure des sciences, qui at pole la premiere cultivée, & la derniere approfon il parce qu'on a long-temps usé des fruits, sans sul attention à l'arbre. Ces sortes de vocabulair doivent faciliter l'exécution du projet di archéologe universel. Un si beau projet avait à conçu par des Philosophes. L'Auteur du M chanisme des Langues avait esfayé de l'exécui en partie. Celui du Monde Primitif en brassé n ven l'étendue, & a déployé une seudin

wlli cella

mot

prod

puif mes

Lur régle

foit fiant

mare fent ÉRALE

ayé de l'exécul marche générale dans la nomenclature des êtres imitif en es septibles qu'il désigne presque toujours par le oyé a e irudin

wissi utile que profonde, quoiqu'elle soit nérapporter le peut ressairement conjecturale.

r quelques trace. Quand on possédera une nomenclature des parle. Dans l'afrimots principaux de chaque langue, c'est-à-dire, de la Sibérie ou des mots qui designent les choses communes à r ce que la Prestous les hommes; alors il sera plus facile de trouec les Nations de ver les racines de plusieurs dialectes, & de dédans un mêlang distinguera, dans chaque pays, les mots qui y sont ngers. Si l'on inés, pour ainsi dire, de la terre même & de ses ux, soit dérivés productions; & les mots qui y sont venus avec ou même Améii les transmigrations des peuples étrangers, soit sil de la généra conquérans, soit sugitifs. On discernera tantôt le de ces peuples, mêlange & l'altération de deux langues, dont une troisieme s'est formée, & tantôt le démembre-es plus sauvages ment & la division d'une seule langue en plusieurs climat, soit por dialectes. On verra qu'en ce genre l'esprit humain ter un grand ja n'est pas aussi sécond, aussi inventif qu'on le supciences, qui at pole; & peut-être en admirera-t-on davantage la lere approfon la puissance de la Nature, qui, faisant la loi aux hommes fruits, sans su mes, leur prescrit cu quelque sorte les noms, en de vocabulair leur donnant les choses. Enfin on découvrira la du projet di régle infaillible & constante que suit l'homme, u projet avait le soit en créant, soit en dénaturant, soit en modisoit en créant, soit en dénaturant, soit en modi-L'Auteur du 🚜 fiant, bien ou mal, une langue: on découvrira fa

Kamfchatka

Kamfchatka. bruit, la couleur, & le mouvement, qui leur sont particuliers, par quelque esset dominant de la qualité qui constitue leur principale relation avec nos organes: on découvrira les écarts & les progrès de l'imagination dans l'appellation des choses intellectuelles, qui ne sont elles - mêmes que les divers rapports des choses physiques, soit entr'elles, soit avec nous.

Ces idées générales nous menent à des réflexions particulieres, tirées de la nature des langues dont il s'agit dans ce chapitre. « Les Kamschadales, dit M. Steiler, ont la coutume de adonner à chaque chose un nom qui marque » sa propriété; & alors ils n'ont égard qu'à quel-» que ressemblance du nom, & aux essets de la schole. » C'est ainsi qu'ils ont appellé les Russes, Brichtatin, ou gens de feu, parce qu'ils ont des armes à feu. Cette dénomination leur paraissait d'autant plus juste, que, ne connaissant point l'usage & les effets de ces armes, ils croyaient que le feu était produit par le sousse des Russes; & non par le fuil. C'est dans le même esprit d'analogie, qu'ils appellent le pain brichtatinaugtch; c'est - à - dire, la racine, ou la sarana des hommes qui vomissent le feu. Quand ils ne connaissent pas assez une chose, pour lui trouver dans leur langue un nom convenable, ou analogue à

fes pro que la le nom e Par - vraife pton Dieu fois qu nite, r culte n tous le ignore chent vent t propri très donne un Di marin Quel la ch ple,

Zach:
M
les. i

rend

avait

, qui leur font ominant de la relation avec rts & les protion des cho-- mêmes que ques, foit en-

à des réfleure des lana Les Kamf. coutume de qui marque rd qu'à queleffets de la lé les Russes, u'ils ont des eur paraissait aissant point ils croyaient des Russes; nême esprit brichtatin-Sarana des

ils ne con-

rouver dans

analogue à

ses propriétés, ils empruntent un nom de quelque langue étrangere, sans s'embarrasser si c'est le nom véritable de ce qu'ils veulent désigner. « Par exemple, ils appellent un Prêtre Bogbog, » vraisemblablement parce qu'ils lui entendent prononcer souvent 'e mot Bog, qui signifie Dieu. » Au reste, ce ne serait pas la premiere fois qu'on aurait confondu le Prêtre avec la Divinité, non-seulement dans le nom, mais dans le culte même. En général les Kamíchadales, comme tous les peuples, sauvages ou policés, quand ils ignorent le nom d'une chose étrangere, en cherchent un dans leur propre langue; & s'ils trouvent un rapport fiappant, de quelque faculté ou propriété sensible, entre deux êtres d'une nature très - différente, ils ne manqueront pas de leur donner le même nom. C'est ainsi qu'ils appellent un Diacre, Kianguitch; c'est le nom d'un canaca marin, qui chante, disent-ils, comme un Diacre. Quelquefois ils donnent à un homme le nom de la chose qu'il fait le mieux, ou le plus. Par exemple, ils appellerent un Lieutenant-Colonel, qui avait fait prendre plusieurs Kamschadales, Itachzachak, celui qui prend.

Mais si les Sauvages dénaturent ou défigurent les idées & les noms des Russes, ceux-ci le leux rendent avec usure. « On doit remarquer, dix

Kamichatka

E iv

Kamfchatka.

M. Krachenninikow, que nous n'appellons au-» cune de ces Nations par fon propre nom, & que nous nous servons le plus fouvent de celui qui »lui est donné par ses voisins, qui avaient été » auparavant soumis par les Russes. » Ceux - ci ont tiré le nom de Kamschadales, du mot Koriaque Kontchala, qui vient de Kootch-ai; & le nom de Kouriles, du mot Kamschadale, Kouchi. On voit combien ces noms étrangers se dénaturent encore dans la bouche des Russes, qui veulent les adapter à leur prononciation, & au génie de leur langue, Ainsi, quand du mot Ooutou, qui signifie canard, ils ont fait le mot Ooutka; on sent combien une terminaison étrangere écarte tout-à-coup un mot de sa forme primitive. Comme les Kamschadale: appellent un Prêtre Russe Bogbog, parce qu'il repète souvent le mot Bog; de même les Cosaques appellerent Koriaques, un peuple qui prononçait souvent le mot Kora, qui signifie renne. Il était naturel d'appeller Nation à Rennes, celle qui met sa richesse & son bonheur dans ses troupeaux de rennes.

Les habitans du Kamschatka ont trois langues, la Kamschadale, la Koriaque & la Kourile; & chacune de ces langues a deux ou trois dialectes. «Les Kamschadales parlent moitié de la gorge,

moitid lente, vers in ques s comm longs, mmen yelles nne in eur, nots c de con voyell bute d ces N s aflez . Suiv plus On val Aut de dires. Ces l'ant gent iver d

mbre

visent

pas -

chatka.

appellons au moitié de la bouche. Leur prononciation est e nom, & que lente, difficile, pesante & accompagnée de dit de celui qui vers mouvemens singuliers du corps, Les Koriaui avaient été ques s'énoncent de la gorge, avec difficulté, comme en criant. Les mots de leur langue sont s. » Ceux - ci du mot Koria- longs, & les syllabes sont courtes. \* Leurs mots otch-ai; & le mmencent & finissent constamment par deux dale, Kouchi. Syelles, comme on voit dans Ouemkai, jeune rs se dénatu- nne indompté. « Les Kouriles parlent avec lensses, qui veu- leur, d'une façon distincte, libre, agréable. Les n, & au génie mots de leur langue sont doux, & il n'y a point mot Ooutou, de concours trop fréquent de consonnes, ou de mot Ooutka; voyelles. » L'Auteur de ces observations y on étrangere bute des rapports entre les mœurs & les langues a forme pri- ces Nations sauvages. Mais ces rapports ne sont appellent un pes assez marqués, ni assez détaillés pour s'y arrê-es appellerent 🌌 plus importantes, relativement à la langue. it souvent le o va la voir naître des choses, & tenir presque était nature! Int de la nature, & non des conventions atbiqui met sa mires,

roupeaux de Ces peuples ont différentes manieres de divil'année, & de nommer les mois. Les uns pargent l'année solaire en deux années, qui sont iver & l'été; l'une commence au mois de Nombre; l'autre au mois de Mai. Quelques-uns visent l'année en quatre saisons; mais dont on pas encore déterminé le commencement ni la

ois langues, Kourile; & ois dialectes. e la gorge,

Kamíchatka.

fin. Cependant ils ont une maniere de compa lancs; ce sont le les années; c'est par le nou bre des idoles, qu' ant des rivieres à appellent Khantai. Ce sont de petites figures condante. Dans u bois, taillées en forme de syrènes. Quand ils or les Vaches Marin construit une iourte, ils placent une de ces figure ques, le mois de auprès du foyer. Chaque année, à leur fête de l'pois où ces div purification, ils en font une nouvelle, qu'ils me silleurs le mois de tent à coté des anciennes: Autant d'idoles, auta e mois des râles.

d'années, depuis la conftruction de la iourte. Coatch, qui signif En général, dit M. Steller, le cours de la lun énérique des mo régle la durée de chaque année, & l'interval Coatch, le mois d'une lune à l'autre, fixe le nombre des mois Coatch, le mois Cependant on dit ailleurs que leur année est de Coatch, le mois dix mois, les uns plus longs, & les autres plu ésignent Septemb courts; parce que, dans le partage qu'ils font à hûte des Feuilles ces mois, ils n'ent aucun égard au cours des astre la Purification de mais à la nature de leurs travaux. M. Sreller de perstition ait no encore, « qu'ils prennent pour fondement de comment Janvie » division de l'année, les essets de la nature me touchez p pla terre. » Il paraît que ces deux choses le geler les lèvres dirigent également dans la dénomination des de ante, ils la puise mois qui composent leur année. Ils appellent les vases d'écorce mois du grand froid, le mois qui rompt les haches Du reste, ils 1 le remps le plus chaud, le mois des longs journ le n'ont pas de no parce qu'ils sont plus frappés sans doute de cent es jours. Les circonstance de l'été, qu'incommodés de sa cha ervent d'époque leur. Dans un canton du Kamschatka, il y a 🚮 caractere d'éc mois des poissons rouges, le mois des poissons outes leurs cont

mpi lancs; ce sont les mois, oil ces poissons retourqui ant des rivieres à la mer, fournissent une pêche res à bondante. Dans un autre canton, il y a le mois ils of les Vaches Marines; le mois des Rennes Domefgut ques, le mois des Rennes Sauvages; ce sont les de le pois où ces divers animaux sont leurs petits. s me illeurs le mois de Mai s'appelle Tava-Koatch, auta mois des râles. Tava est le nom de l'oiseau; te. Koatch, qui fignifie la lune & le foleil, est le nom a lun énérique des mois, Ainsi, Juin s'appelle Kouarval Coatch, le mois des coucous; Octobre, Pikismod Koatch, le mois des vanneaux; Avril, Masgalest de Coatch, le mois des hoche-queues. La plupart s plusésignent Septembre, par un nom qui signisse la phi hûte des Feuilles. Presque tous ont le mois de astra Purification des Fautes. C'est le seul que la er desperstition ait nommé. Les Kamschadales du Midi de Jomment Janvier Ziza Koatch, c'est-à-dire, re le me touchez pas. C'est alors que, de peur de es le geler les lèvres, s'ils buvaient dans l'eau cou-es de lante, ils la puisent dans des cornes de bélier, ou ent es vases d'écorce d'arbre.

Du reste, ils ne connaissent pas les semaines, soun compas de noms pour distinguer, ni compter, es jours. Les événemens extraordinaires leur ervent d'époque pour dater les temps. Ils n'ont i caractere d'écriture, ni figures hiéroglisiques. Joutes leurs connaissances se transmettent par une

Kamíchatka.



Kamf-

tradition toujours plus su pecte que des monumers.

Les Kamschadales du Nord, au-dessus du sleuve Kamschatka, appellent le vent d'Orient, Kouncouchkt, c'est-à-dire, vent de mer; celui d'Oce cident, Eemchk, vent de terre; celui du Nord, Tinguiltchkt, c'est-à-dire, vent froid; celui de Sud-Ouest, Guirgai-Eeemchkht, c'est-à-dire saison des femmes, parce que, dans ce vent de pluie, le Ciel pleure comme une femme. Ain les Kamschadales, comme tous les peuples on ginaux, ne désignent les choses que par les rap ports qu'elles ont avec eux, ou même entr'elles Pour différencier les vents, ils remarquent leur effets principaux, & attachent à chacun l'idée de la sensation qu'ils en éprouvent, ou de la circon tance accessoire qui est la plus frappante pour en Si l'on cherchait l'étymologie de tous les nom primitifs de chaque langue originelle, on trouve rait toujours que c'est la Nature, & non le hasaid qui a guidé les hommes dans la formation de mots. Les Koriaques du Nord appellent le vem Kittickh, & les Insulaires de Karaga, le nomment Gichkhchatchgan. On apperçoit dans la construct tion de ces syllabes, un dellein d'imiter le bruit des vents. Quand ces peuples ont voulu détigner la position des vents, ils ont joint la syllabe qui représentait le mieux le bruit du vent, au mot

représent stion. C' dans la rouver

uivant.

ie des monu

essus du fleuve lui du Nord, oid; celui du c'est - à - dire, s ce vent de femme. Ain peuples or e par les rap me entr'elles parquent leur acun l'idée de de la circon ante pour eur ous les nom e, on trouve non le hafard ormation de

llent le vent , le nomment la construc niter le bruit oulu détigner la fyllabe qui ent, au mot

eprésentatif de la chose, qui marquait sa poition. C'est assez la marche de l'esprit humain, rient, Koun-dans la fermation des langues. Il est aise d'en ; celui d'Oct rouver une nouveile preuve dans le Vocabulaire fuivant.

chatka.



#### VOCABULAIRE

de la Langue du Kamschatka & des Isles Kouriles.

FRANÇAIS. DIALECTES KAMSCHADALES

Kamfcharka.  $D_{{\scriptscriptstyle IEU}}$ .... Kout, Koutkai, Koutkha.

Diable... Kana Tkana.

Le ciel.... Kogal, Kokhal, Keiss.

Le soleil... Galen-Kouleich, Kourche, Latch.

La lune.... Gouingan-Koulerch, Koatch, Laailgin

L'étoile... Ejengin, Achangtt, Agajin.

Le jour... Taage, Koufgal, Koukhalla.

La nuit... Kounnouk, Koulkoua, Kounkou.

Les nuages.. Gourengour, Onichaa, Miija.

La pluie.... Tchoukhtchouk, Tchahtchou.

La neige. . . . Korel , Kolaal.

La foudre. Kikhkig, Kikhchigina.

La terre... Chemr, Semt.

Montagne. Eel, Namoud, Aala.

Le bois. . . . Ououd, Ooda, Lagilan.

Arbre.... Oua, O6, Ouou.

Le feu.... Broumitch, Panguisch.

La fumée... Gajoungage, Nagarangatch, Ngat-

ANGAL

eau...

....

wiere.

able...

illoux.

omme. .

omme.

ari...

ere...

arçon..

emme. .

ere...

Ille...

ete. . .

Yеих...

reilles.

ez...

evres. .

ouche. .

angue.

oues...

arties

turelles

l'homm

nomn

Kamfchatka.

## ANÇAIS. DIALECTES KAMSCHADALES.

|                | Beau Ajam, Ii.                             |
|----------------|--------------------------------------------|
| IRE            | mer Keiaga, Ningel.                        |
| nschatka       | re Corro, Kchou, Koulkhona.                |
| -              | iviere Kig, Kiga,                          |
| les.           | able Bouijimt, Kachemt, Simijimtch.        |
|                | zilloux Koual, Ouvatchou, Ouatch.          |
| CHADALES       | bmme Krochchouga, Ouchkamja.               |
| kha.           | Tari Kengich , Elkou , Kamjan.             |
| Tri i de       | ere Ipip, Apatch, Ichkh.                   |
| r.             | Parçon Paatchoutch, Peaitchitch, Nanatcha. |
| che, Latch.    | Jemme Tchikhengoutch, Ngingitch, Ichitch.  |
| atch, Laailgin | Augustan Aslantala Lathablaha              |
| gajin.         | Lchilchquatchquitch Oulchtchqu-            |
| khalla.        | makhicha.                                  |
| Kounkou.       | Mete Khabel, Tcha, Ktkhin.                 |
| , Miija.       | Yeux Eled, Nannin, Lella.                  |
| htchou.        | Greilles Ilioud, Iguiad, Illa.             |
|                | Mez Kaiako, Kaiki, Kaiakan.                |
|                | Dvres Chakchi, Kıssa, Kechkha.             |
|                | Pouche Teloun, Tokhidda, Tchanna.          |
|                | langue Ditchil, Etchella.                  |
| n.             | bues Ouan, Ouaad, Kkoaoudda.               |
|                | arties na-                                 |
|                | surelles de Kallaka,                       |
|                | Phomme.                                    |

gatch , Ngat-

#### FRANÇAIS. DIALECTES KAMSCHADALE ANÇA

| Kamf- chashe femme Koipion, Kouppan.      |
|-------------------------------------------|
| Les jambes Katkhein , Tchkouada.          |
| Iourte, ou lo-                            |
| gement fous Kist, Kichit.                 |
| terre                                     |
| Arc Itchet, Tchkhtch, Tchastcho.          |
| Fleche Kag, Kakha, Kalkh.                 |
| Canot Tatkham, Takhtim, Tatkhtoma.        |
| Traineau Chichken, Caachan, Chkhlick.     |
| Hache Koachou, Kouachoua.                 |
| Bonnet Galaloutch, Pakhal.                |
| Habit Koabege, Tangak, Kaptkhatch.        |
| Chauffure Tchilken, Sianoun, Chaoun.      |
| Blanc Gilkalo , Attikh , Atkhala.         |
| Noir Drelou, Tiggan, Ktgala.              |
| Rouge Tchatchal, Tchean.                  |
| Verd Doulkarallo, Noukhousannou.          |
| Grand Tollo, Khitchin, Pellaga.           |
| Petit Dinelou, Tchoungouiong, Nian koula. |
| Haut Dachelou, Kououn, Kingilla.          |
| Chaud Nomla, Kikang, Oumela.              |
| Froid Dikeilou, Sakkeing, Lkelaga.        |
| Mort Kiriin, Kitchikin, Kijann.           |
| Viyant Kijounilin , Kakoya , Kakolin.     |
| Report                                    |

Renard

enard.. beline..

rmine..

ulu... nne...

flor mar flor mar at mar on mari gle.... ucon... rdrix... q de bois rneille...

rondelle
ouette..
ucou...
caffe..
uplier..
uleau..
ule...

chastcho.

, Chkhlick.

Kaptkhatch,

Chæoun.

oufannou. ellaga.

, Kingilla.

Lkelaga.

Kakolin.

mela,

ijann.

chala.

gala.

a.

## SCHADALI ANÇAIS. DIALECTES KAMSCHADALES.

beline... Kimkhim. rmine... Diitchitch.

up..... Kitaiou. urs..... Kacha.

ulu.... Timmi.

nne. . . . Elouakap.

Tatkhtoma, zau marin. Kolkha.

stormarin. Kaiikou.

at marin. Tatliach.

gle.... Siatch

oucon... Chichi.

drix... Eioukhtchitch.

de bois . Tkakan,

rneille .. Kawa.

rbeau... Kaougoulkaks

...... Ouakitrhitch.

uiong, Niam rondelle.. Kainktchitch.

ouette.... Tohelaalai.

ucou.... Koakoutchitch.

coffe.... Saakouloutch.

Suplier... Tkhichin.

uleau.... Itchou.

ule..... Lioumtch.

Renard Tome X VIII.

Kamithatka.

FRANÇAIS. DIALECTES KAMSCHADALE

Kamichatka. Aulne.... Sikit.

Sorbier ... Kailim

Petit cedre. Soutoun.

Génevrier... Kakain.

Manger... Balolk, Tchikhich-Kik.

Boire.... Bigilik, Tikouckhouchk.

Dormir. . . . Titchkajik, Toungoukoulachk.

Parler.... Kajinoukhchkajik, Kajedoukhtch

Rire..... Tijuchik, Tachioukachk.

Pleurer. . . . Tingajik, Touououchik, Sinchto



•C-

DE

FRAN

 $oldsymbol{D}_{IE}$ 

Le ciel
Le fole
La lui

L'étoil Le joi La nu

Les nu La plu

La ne. La foi La tei

Mont Le bo

Arbre Le fe La fi

L'eau

La 1

chatka.

SCHADALE

RALE

Kik.

ichk.

achk.

ukoulachk.

Kajedoukhtch

chik, Sinche



# DIALECTES DES KORIAQUES.

FRANÇAIS.

KORIAQUE.

 $D_{{\scriptscriptstyle IEU}}$ .... Angan, Kooikiniakou.

Diable .... Kalaiaitschiga, Okhtkana, Nimfir.

Le ciel. . . . liagan, Khain, Chilken.

Le soleil.... Tiitikou, Kouleatch, Chagalkh,

La lune.... Geiligen.

L'étoile. . . Leliapitchan, Ejenitch.

Le jour.... Galoui, Teloukhtat.

La nuit... Nikinik, Dikouil. Tenkiti.

Les nuages.. Gingai, Khetchaan, Chamkajoni

La pluie ... Koumoukhatou, Etchkoutch.

La neige.... Kalatig, Pangoulkicha.

La foudre... Kiigala, Koukigilaati.

La terre.... Noutelekan Bichimt, Noutiniout.

Montagne.. Naiou, Lujalken, Michankofi.

Le bois.... Outtoukan, Igoustlin.

Arbre..... Outtepel, Igonft.

Le feu. . . . Miligan, Bilgimiltch, Milkhanouls

La sumée... Ipiit, Kongalat, Tgatka.

L'eau.... Mimel.

La mer.... Ankan, Ejegou, Ninvigeni

F ij

#### HISTOIRE GENERALE

FRANÇAIS.

KORJAQUE.

chatka.

Lac..... Gittigin, Kolkh, Gitch.

Riviere. . . . Oueem.

Sable..... Geitchaam.

Cailloux... Goungoun.

Homme.... Ouimragoula, Kelgola.

Mari.... Khouiakoutch, Inkhelnkhilch.

Pere: . . . . Empis, Ep, Papa.

Garçon. . . . Kaiakapil , Kogamnakhankatch.

Femme... Négouen, Nifnikhch.

Mere..... Ella, Illia, Elli.

Fille..... Igavakig, Goufikoukou.

Tête. . . . Leout, Koltch, Tennakal.

Yeux.... Ellifa.

Oreilles.... Viliougi, Flioufi.

Nez ..... Enigittam, Eikou.

Lèvres. . . . Ouamilkalougen, Koumoon.

Bouche. . . . Ikiingen, Chakcho.

Longue.... Giigel, Lakcha.

Joues..... Walkalti, Elpou, Lioukhlioukhoufe.

Parties na-

turelles de Alka.

Phomme. .

Idem de la Pennen, Ouata.

femme. . . .

Les jambes .. Gitkat , Khtkafe.

FRAN

Iourte,

geme terre.

Arc .

Fleche. Canot.

Traine

Hache.

Coutea

Fer. . .

Bonne

Habit .

Chauff

Blanc.

Noir. .

Rouge .

Verd.

Grand.

Petit. .

Haut. .

Chaud.

Froid .

Mort.

Vivant

akhilch.

ankatch.

kal.

moon.

lioukhoufe.

DES VOYAGES.

FRANÇAIS.

KORIAQUE.

85

chatka.

Iourte, ou lo-

gement sous Iainga, Chichtiou.

terre....

Arc .... Igit, Icht.

Fleche. . . . Makim, Makmai

Canot. . . . Attwout, Kotkhim.

Traineau... Ouetik, Chichid, Gatkhi.

Hache. . . . Aal.

Couteau... Ouala, Walawat.

Fer. . . . Pilgouten , Walatch.

Bonnet ... Penke, Galalioutch, Kellam.

Habit . . . . Manigitcham, Kouklianka.

Chauffure ... Plakou.

Blanc. . . . Nilgakin.

Noir. .... Nooukiu, Lijaeloung, Lwoulklek.

Rouge .... Nitchitchakin, Lichamff.

Verd..... Aplelia, Nolouteliae, Ikhtchitchie

Nemeiankin, Koutkholloun, Louha-

Grand.... klin.

Petit..... Eppouloukin, Kouamkaloun.

Hout..... Nenengelokhen, Nioulakin, Likh-

nolan.

Chaud. ... Nomkin, Nomling.

Froid. .... Nakaialgakin, Nitchakkin.

Mort. . . . Viala, Ija, Visigla.

Vivant.... Koukiioulaattou, Ioulgatch.

F iij

FRANÇAIS.

KORIAQUE

Kami-

Renard. . . Iaioun,

Zibeline... Kittigin.

Hermine... Imiaktchak, Loup..... Egilougoun,

Ours..... Kainga.

Goulu. . . . Khaeppei.

Renne. . . . Lougaki.

Lievre .... Milout.

Veau marin. Memel.

Castormarin. Kalaga.

Chat marin. Talatcha,

Lion marin. Oulou.

Aigle.... Tilmiti.

Faucon. . . Tilmitil.

Perdrix.... Eouew.

Coq de bois.. Kinatou.

Corneille. . . Tchaoutchawawalou - Ouelle;

Corbeau.... Nimella-Ouelle,

Pie..... Ouikittigin,

Hirondelle. . Kawalingek.

Alouette.... Geatcheier.

Coucou.... Kaikouk.

Bécasse.... Tcheieia.

Pcuplier... Iakal.

Bouleau... Lougoun,

Saule.... Tikil,

RANÇ

Aulne..

Sorbier . Petit cec

Génevrie

Manger. Boire..

Dormir Parler.

chatka.

ALE

RANÇAIS. KORIAQUE.

tulne .... Nikilion.

Sorbier . . . Eloèn.

Petit cedre.. Katchiwok.

Génevrier... Valvakit

Manger.... Mevouik. on 3.

Boire.... Migou Kouiki.

Dormir... Miialkatik ingouiakou.

Parler.... Kamigoumougat, Pankoulk.



Ouelle:

E.

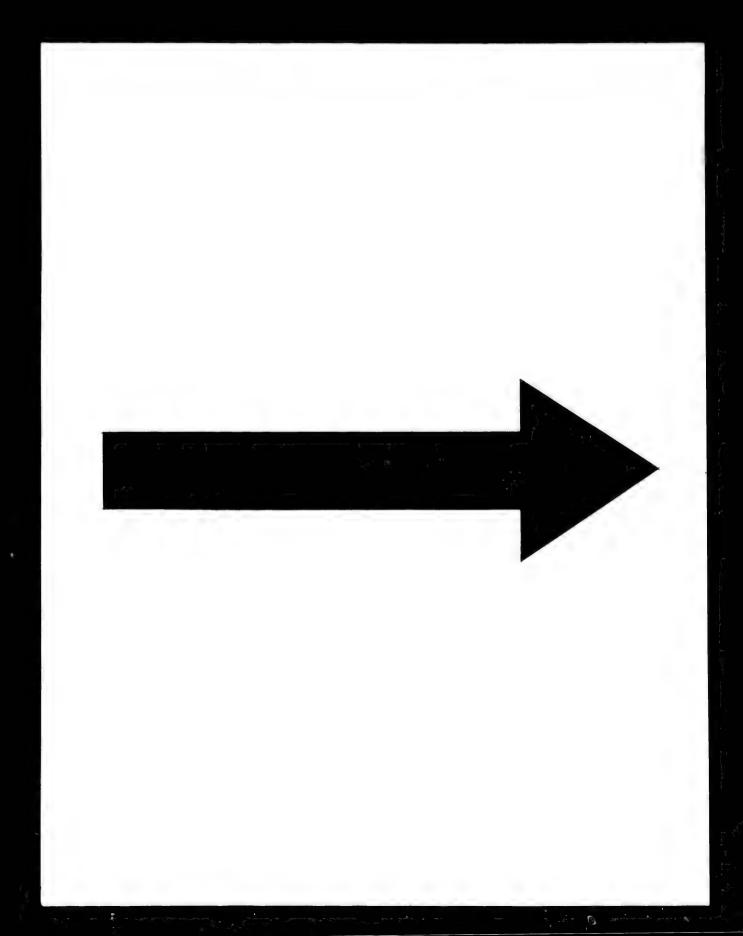



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503





## DIALECTE DES KOURILES.

FRANÇAIS.

Kamfchatka. Kourits.

| D IEU Kamoui.       |      |
|---------------------|------|
| Diable Ouin Kam     | oui. |
| Le ciel Niss.       |      |
| Le foleil Tchoppou  |      |
| La lune Tchouppo    |      |
| L'étoile Kéta.      |      |
| Le jour Ta.         |      |
| La nuit Sirkounne   |      |
| Les nuages Ouourar. |      |
| Lapluie Sirougen.   |      |
| La neige Oupach,    |      |
| La foudre Oum.      |      |
| La terre Kotan.     |      |
| Montagne Orgour.    |      |
| Le bois Ni.         |      |
| Arbre Iantourafni   |      |
| Le feu Api.         | •    |
| La fumée Siouponia. |      |
| L'eau Pi.           |      |
|                     |      |
| La mer Atouika.     |      |

Lac. Rivi

Sabl Caill

Hon Mar

Pere Garg

Fem. Mere

Fille Tête

Yeu: Orei

Oreu Nez. Lèvre

Boue Lang

Joue Part l'i

Iden Les

Iour te r E

LES.

URILI.

noui.

u.

Kamf-chacka.

## FRANÇAIS. KOURILE.

| Lac To.                        |
|--------------------------------|
| Riviere Pet.                   |
| Sable Gta.                     |
| Cailloux Poina.                |
| Homme Ainou,                   |
| Mari Kakaiou.                  |
| Pere Mitchi.                   |
| Garçon Poumpou.                |
| Femme Kmatchi.                 |
| Mere Aapou.                    |
| Fille Kpommatchi.              |
| Tête Paop.                     |
| Yeux Sik.                      |
| Oreilles Ksar.                 |
| Nez Etou.                      |
| Lèvres Tchaatoi.               |
| Bouche Tchar.                  |
| Languea. Akhou.                |
| Joues Noutkikhou.              |
| Parties naturelles de T.       |
| l'homme Tchi.                  |
| Idem de la femme Tchit;        |
| Les jambes Kema.               |
| Iourte, ou logement sous Tche. |
| terreTche.                     |
| Are Kou.                       |

#### FRANÇAIS.

Kourile.

|                  | Fleche Akki.         |
|------------------|----------------------|
| Kamí-<br>chatka. | Canot Tchip.         |
| · maina,         | Traineau Chkeni.     |
|                  | Hache Oukar.         |
|                  | Couteau Epiia.       |
|                  | Fer Kaani.           |
|                  | Bonnet Koutchi.      |
|                  | Habit Our,           |
|                  | Chaussure Kir.       |
|                  | Blanc Retanoo.       |
|                  | Noir Ekouroko.       |
|                  | Rouge Ouratilkiva.   |
|                  | Verd Téouninoua.     |
|                  | Grand Porogo.        |
|                  | Petit Moiogo,        |
|                  | Haut Triiva.         |
|                  | Renard Kimourpé.     |
|                  | Hermine Tannerum.    |
|                  | Veau marin Betatkor. |
|                  | Castor marin Rakkou. |
|                  | Chat marin Onnep.    |
|                  | Lion marin Etaspè.   |
|                  | Aigle Sourgour,      |
|                  | PerdrixNiepoue.      |
|                  | Corneille            |
|                  |                      |
|                  | Pie Kakouka          |

Hiron Aloue

Couca Bécaf Aulne

Sorbi Petit Géner

Mang Boire Dorn Parle

reche mairie la lan trois, labes cris d

voix tion de ce

& fin original ILE.

chatka.

FRANÇAIS.

KOURILE.

| Hirondelle  | Kouiakana.            |
|-------------|-----------------------|
| Alouette    | Rikintchir,           |
| Coucou.     | Kakkok.               |
| Bécaffe     | Petoroi.              |
| Aulne       | As.                   |
| Sorbier     | Koksouneni.           |
| Petit cèdre | Pakseptni,            |
| Génevrier   | Pachkouratchkoumamai. |
| Manger      | Ikama.                |
| Boire       | Kpekreigioua.         |
| Dormir      | -                     |
| Parler      | Kitokrosiya.          |

Ce peu de mots sussit pour donner matiere aux recherches des Philologues, ou Philosophes grammairiens. On voit du premier coup - d'œil, que la langue des Kouriles est la plus originale des trois, qu'on a mises en parallèle. Ses, monosyllabes dénotent, pour ainsi dire, les premiers cris de la Nature, ou les premiers accens de la voix humaine, qui s'essaie & présude à l'articulation par de simples accens. Presque tous les mots de cette langue sont sonores. Plusieurs commencent & sinissent par des voyelles. Quelques-uns ont une origine très-significative. Rien de plus analogue au bruit de la soudre, que la syllabe Oum. Rien

Kamfchatka.

n'est plus expressif, pour désigner un pere, que le mot Mitchi, qui montre la voie, ou l'instrument de la paternité. Les Kouriles appellent un enfant Poumpou, comme nous l'appellons Poupon; & sa mere Aapou d'un nom relatif à l'enfant. Ils appellent un arc Kou, comme les Anglais l'appellent Bow. Ils appellent un canot Tchip, mot très-analogue à Ship, qui fignifie en Anglais un vaisseau. Quelle que soit l'origine de ces mots, la langue Kourile parait isolée, comme les habitans qui la parlent. Elle semble, par ses terminaisons & sa conformation, avoir plus de rapport à la plupart des langues sauvages de l'Amérique Septentrionale, qu'aux langues barbares du Continent de la Sibérie & de la Tartarie. Ne serait-ce qu'un effet de vaine curiosité, d'examiner l'analogie de toutes les langues des Sauvages Insulaires, pour savoir si c'est la Nature qui les a dictées aux hommes, sans le secours de leur réflexion; comment elle a varié les dénominations des mêmes êtres; en un mot, ce que le climat, le sol, la mer, & les productions, ont apporté d'influence dans la composition de ces langues? Plus elles seront disetteuses, bornées, monosyllabiques, plus il sera facile de les comparer. On doit trouver entr'elles les mêmes différences, qu'on remarquera dans les peuples qui les parlent, & dans les choses qu'elles représentent.

Qua chatka entr'ell Prefqu fouven mots q Simijin compo des mo si le sab d'eau. I fortent qui veu comme tous ces que for conject méraire quelq Mais d' de l'aut tommu aurai Tartare.

ans trai

des isle

rent à t

on aux

RALE in pere, que

u l'instrument ent un enfant Poupon; & l'enfant. Ils Anglais l'ap-Tchip , mot n Anglais un

chatka.

Ouant aux langues, ou dialectes, du Kamfchatka, elles ont beaucoup de ressemblance, soit entr'elles, soit avec celles du Continent, où cette Presqu'isle est attachée, Mais la Nature parait avoir souvent guidé, par l'analogie, les inventeurs des mots qui la composent. Les mots Bouisimt. & Simijimtch, qui signissent sable, sont également composés des mots Chemt, ou Semt, terre, & ces mots, la des mots Ajam & Ii, qui veulent dire eau; comme e les habitans of le sable n'était qu'une terre couverte ou baignée terminaisons d'eau. Les mots Ououd, Ooda, qui signifient bois, rapport à la sortent visiblement des mots Qua, Qo, Quou, mérique Sep-qui veulent dire arbre. Ououd est composé d'Oua, es du Conti-comme un bois est composé d'arbres. Peut-être e. Ne serait-ce tous ces mots ne sont-ils qu'une imitation du bruit aminer l'ana- que font les arbres agités par les vents. Si cette es Insulaires, tronjecture est hasardée; en est-ce une aussi té-a dictées aux méraire de croire que le mot Anglais Oak, chêne, flexion; com- a quelque analogie avec le mot Kamschadale Qua? s des mêmes Mais d'où ces deux Nations, si éloignées l'une fol, la mer, de l'autre, ont-elles tiré des mois qui leur font fluence dans sommuns? Les Saxons qui conquirent l'Angleterre, s elles seront y auraient-ils apporté des mots originairement s, plus il sera Tartares, ou Sibériens? Le même mot serait-il né ver entr'elles dans transplantation, comme le même arbre, dans uera dans les les isles, ou des pays isolés? Est-ce le bruit du poses qu'elles Pent à travers les seuillages, qui a dicté le même on aux Bretons & aux Kamschadales, situés à-peu-

Kamfchatka. près sous la même latitude, mais séparés par cent cinquante degrés de longitude? Les mots Eel & Hill, l'un Kamschadale, l'autre Anglais, qui signifient montagne, ont - ils une origine commune dans une langue primitive? Viennent-ils immédiatement de la Nature, qui, sous un climat à-peu-près égal, aurait dicté le même signe du même objet, à ces deux peuples? L'analogie ne marche ici qu'à tâtons, & l'art des étymologies est trop incertain, pour ne pas inspirer de la désiance & des précautions. Encore un coup, il faut voir & comparer plusieurs Vocabulaires ensemble, avant d'en tirer des résultats & des conséquences qui menent à des principes généraux.

Cependant comme la Nature a formé les êtres analogues, ou de la même espèce, sur un même moule, peut-être a-t-elle aussi modelé sur un même type, les noms originaux qui les représentent. La plupart des grands objets, communs à tous les pays, excitent par-tout une sensation dominante; mais cette sensation n'étant pas toujours unique, la maniere de représenter ces objets par la parole, ne devrait pas être par-tout la même, Ainsi, tel homme, ou tel Peuple, aura représente le chêne par sa grandeur, tel autre par son fruit, tel par son écorce, & tel par son principal usage; sous la zône tortide, par la fraîcheur que donne l'ombre de son feuillage; dans le Septentrion, par

la ch au fe à im tion langu pétiti Koal mot chan & le dicta dales fait ( rappe mot gachi être dema d'arr qui l comi

qui entre qui à la font

d'œi

parés par cent se mots Eel & ais, qui figniine commune ent-ils imméous un climat ême figne du . L'analogie se étymologies oirer de la découp, il faut res enfemble, conféquences

fur un même delé fur un même delé fur un même delé fur un i les repréfendes, communs à fenfation dont pas toujours ces objets par tout la même, ura repréfenté par fon fruit, incipal ufage; ur que donne ptentrion, par

la chaleur que communiquent ses branches jettées au feu. Mais un indice de la pente de l'homme, à imiter la voix de la Nature, dans la formation des mots, c'est l'accord de la plupart des langues à représenter certains oiseaux par la répétition de leur chant. Ainsi, le mot Kamschadale Koakoutchitch, le mot Koriaque Kaikouk, & le mot Kourile Kakkok, rappellent à l'oreille le chant du coucou, de même que le mot Français & le mot Latin cucullus, qui, par sa signification, dicta fa prononciation Concoullous. Les Kamschadales représentent un traîneau par le bruit qu'il fait dans la neige: les mots chichid & chkhlichg; rappellent cette voiture qui glisse, ainsi que le mot Koriaque gatchi, & notre mot Français gachis. Mais n'est-ce pas trop de réflexions, peutêtre inutiles, ou fausses, sur une matiere qui demande la plus grande sagacité? Est - il permis d'arrêter ainsi sur des mots l'impatience de ceux qui lisent les Voyages, pour ainsi dire, en courant, comme ils ont été faits? Jettons un dernier coupd'æil sur le Kamschatka.

Comme dans chaque Histoire il y a des faits qui échappent au rédacteur, ou qui ne peuvent entrer dans les divisions générales des matieres qui la composent, il est permis de les recueillit à la fin de l'Ouvrage. Ces sortes de débris ne sont pas toujours les moins précieux d'une col-

Kamfchatka.

Kamfchatka. lection, ni sans attrait pour un lecteur qui revient avec plaisir sur un pays dont il connaît déjà la carte & le tableau.

M. Kracheninikow a fait des remarques singulieres sur le flux & le reflux des mers du Kamschatka. S'il est vrai, dit-il, que le flux & le reflux, dans la plupart des mers, soient égaux, & arrivent toujours aux mêmes heures, il s'ensuivra que les mers du Kamschatka ne ressemblent qu'à la mer blanche, où l'on voit, en vingtequatre heures, un grand flux & un petit flux. Les Kamschadales appellent ce dernier manikha. Tour-à-tour, le grand flux se change en petit, & le petit en grand.

L'Auteur observe d'abord, « que l'eau de la mer, qui, dans les temps du flux, entre dans les baies des embouchures des rivieres, n'en sort pas toujours toute entiere dans le reflux, mais seulement suivant l'âge de la lune. C'est par cette raison que les baies, dans le temps du reflux, sont quelquesois à sec, & il n'y a que pl'eau de la riviere qui reste dans son lit naturel, au-lieu que dans d'autres temps, ses bords sont minondés.»

Dans le temps de la pleine & la nouvelle lune, le flux dure environ huit heures, & monte jufqu'à près de huit pieds; « ensuite commence le » reflux, dont la durée est d'environ six heures,

m & l'eau

» & l
» apr
» à-pe
» pas
» & e
» riva
» fep
marée
la pl
lorfqu
grand
mente

bouch groffe liffent rivier que c calme augme le ref

côtes

ment

LE qui revient aît déjà la

arques sins mers du e flux & le ent égaux, es, il s'enne ressem-, en vingtpetit flux. r manikha. en petit,

l'eau de la entre dans ieres, n'en s le reflux. lune. C'est le temps du in'y a que lit naturel, bords font

welle lune; monte jusnmence le fix heures,

» & l'eau

s& l'eau de la mer baisse d'environ trois pieds; saprès quoi, revient le flux qui dure trois heures, » à-peu-près, pen lant lesquelles l'eau ne monte pas tout-à fait d'un pied. Enfin l'eau diminue, » & toute l'eau de la mer se retire, & laisse le » rivage à sec. Cette diminution dure l'espace de » sept heures environ. » Telles sont les périodes des marées pendant trois jours, après la nouvelle & la pleine lune. Mais il n'en est pas de même. lorsqu'on approche du dernier quartier; alors les grandes marées diminuent, & le petit flux augmente, jusqu'à se changer en haute marée. Ce changement, d'un flux en l'autre, arrive constamment quatre fois dans un mois.

Lorsque le flux commence, on entend, même par le temps calme, un bruit affreux dans l'embouchure des rivieres, & l'on voit s'élever de grosses vagues, qui se heurtent, écument & jaillissent en petite pluie. Ce combat des eaux de la riviere, avec celles de la mer, dure jusqu'à ce que celles-ci, prenant le dessus, rétablissent le calme. Il semble que la rapidité des rivieres augmente l'impétuosité du flux de la mer. Quand le reflux commence, le combat se renouvelle. comme si la mer résistait par un second flux, au mouvement du reflux. Est-ce au gissement des côtes qu'il faut attribuer ces phénomènes, ou ce

Tome XVIII.

Kamf charka.

qu'on nous donne ici pour une singularité, n'estil qu'un ordre constant que la mer suit par-tout chatka. où elle trouve des rivieres? Ces mouvemens sont-ils les mêmes dans le golfe de Pengina, que sur la côte orientale du Kamschatka? C'est ce que l'Auteur ne dit pas, & ce qu'il serait peut-être important de savoir.

> Glanons encore, & reprenons dans la Gazette Littéraire ce que ses Auteurs ont pris dans l'Histoire du Kamfcatka.

> Les gloutons, disent-ils, se servent d'un moyen assez singulier pour tuer les daims : ils » grimpent sur un arbre, emportant un peu de la mousse, que les daims aiment davantage. Lors-» qu'un daim passe auprès de l'arbre, le glouton plaisse tomber sa mousse; si le daim s'arrête pour » la manger, le glouton se jette sur son dos, & s'attachant fortement entre ses cornes, lui déchire les yeux, & lui cause des douleurs si vives, nque ce malheureux animal, soit pour mettre fin » à ses tourmens, soit pour se débarrasser de son p cruel ennemi, va se frapper la tête contre les parbres, jusqu'à ce qu'il tombe sans vie. Alors le nglouton partage sa chair en morceaux, qu'il » cache dans la terre, pour se la réserver. Le pglouton tue les chevaux de la même maniere, n sur la riviere de Léna. On peut aisément appri-

n voil » tour dans f animai nourri qu'il

la cha décrit. n main ∞un fl nà ur

par jo

Le

o comr » & at ∞ci, a n fonce

o s'avai

n place mons la gu

n cruel m fans

o mene

Au loutres amour larité, n'estsuir par-tout mouvemens engina, que C'est ce que tit peut-être

ns la Gazette ans l'Histoire

fervent d'un es daims : ils un peu de la antage. Lorf-, le glouton s'arrête pour fon dos, & rnes, lui déleurs si vives, ur mettre fin rasser de son te contre les vie. Alors le eaux, qu'il réserver. Le ne maniere, ément appri-

mener. m

pvoiser cet animal, & lui apprendre plusieurs en tours. Mais, quoi qu'il mange moins alors que dans son état naturel de liberté, comme tous les animaux domestiques, cependant il coûte trop à nourrir, s'il est vrai, comme l'a dit M. Glein, qu'il lui faille douze à treize livres de viande par jour.

par jour.

Le moyen le plus hardi d'attraper les ours à la chasse, est celui que les mêmes Auteurs ont décrit. «Un homme, disent ils, prend dans sa main gauche, un couteau, & à sa main droite, un stilet aiguisé par les deux bouts, & attaché à une corde dont il enveloppe son bras. Il s'avance ainsi vers un ours, lequel se dresse, comme d'ordinaire, sur ses pattes de derrière; à attaque le chasseur la gueule ouverte. Celuici, avec autant d'adresse que de courage, enpronce sa main dans la gorge de l'ours, & y
place le stilet verticalement, de manière que s
non-seulement cet animal ne peut plus resermer
ssa gueule, mais qu'il est forcé par les douleurs

Au sujet des phoques, ou veaux marins, des loutres, des chats & des lions marins, des amours, des combats & des mœurs de tous ces

» cruelles, qu'il ressent, de suivre le chasseur

» sans résistance, par-tout où l'on voudra le

Kamfchatka.

Kamíchatka.

animaux amphibies, les Journalistes qu'on vient de citer, font une réflexion très-philosophique. Quand on croit, disent-ils, ces récits fabuleux, ou fort exagérés, on en juge, sans doute, d'après les animaux qui vivent autour de nous. COn ne s'apperçoit pas que ces animaux sont affervis, contraints ou dénaturés. Dispersés pat » la crainte, ou le besoin, l'énergie de leurs nfacultés est bornée au soin de pourvoir à leur s subsistance, de conserver leur espèce, & de se parantir des embûches de l'homme. C'est dans » les lieux déserts & inhabités, que les animaux » développent & étendent leurs facultés; ils se » rapprochent, s'unissent, établissent entr'eux une » sorte de police; c'est l'association qui persecptionne tous les êtres sensibles & animés. Quel misérable animal serait l'homme lui-même, s'il sétait forcé de vivre dans les forêts, solitaire & sans communication avec ceux de son espèce! » Il n'y a autour de nous, que les insectes qui vivent en société, parce que leur petitesse les » dérobe à la tyrannie de l'homme. Quoiqu'on ne puisse observer que très-imparfaitement leurs mouvemens & leurs mœurs, on y remarque • cependant plus d'intelligence, de suite & d'ordre, p que dans des espèces d'animaux, dont l'organisation semble bien plus parfaite.

Ces & les encore blait ( M. Ste

⇒ viror ⇒ vers ⇒ couv

» & ro » femb » yeux

» espèc » été fo

≠ comn ≠ cripti ≠ donn

p que c p mais

o de co

∞autou • regar

»avec » fon co

» homn » passais

» remoi

e tude

ALE qu'on vient hilosophique, its fabuleux, fans doute, our de nous. nimaux font Dispersés par gie de leurs urvoir à leur ce, & de se e. C'est dans e les animaux cultés; ils fe entr'eux une qui perfecanimés. Quel ui-même, s'il s, solitaire & fon espèce! infectes qui r petitesse les . Quoiqu'on itement leurs y remarque ite & d'ordre, dont l'orga-

Ces raisonnemens sont confirmés par l'exemple & les jeux d'un animal marin, qui n'ayant pas encore éprouvé les hostilités de l'homme, semblait se plaire à le suivre. Cet animal, que M. Steller a vu sur les côtes d'Amérique, ca en-» viron cinq pieds de long, fon corps, plus gros » vers la tête, se rétrecit vers le bas, & est » couvert d'un poil très-épais, gris sur le dos, » & rouge sous le ventre ; il a une tête assez » semblable à celle du chien, avec de grands pyeux, des oreilles pointues & dressées, & une » espèce de barbe autour des lévres. M. Steller a » été fort surpris de ne lui point voir de pattes, ocomme aux autres animaux marins. Cette des-» cription ressemble assez à celle que Gessner a » donnée de l'animal nommé finge de mer, nom o que celui-ci pourrait mériter, non par sa forme, mais pour son agilité, & si l'on peut se servir » de ce terme, pour ses manieres. Il nageait pautour du vaisseau pendant plusieurs heures; regardant tantôt un objet, tantôt un autre, pavec un air de surprise; il s'élevait du tiers de » son corps, au-dessus de l'eau, droit comme un » homme, quelquefois pendant une demi-heure, » passait ensuite pardessous le vaisseau, pour se » remontrer à l'autre bord, dans la même atti-» tude, & répétait cette manœuvre trente fois

Kamfchatka,

Kamíchatka. » de suite; d'autres sois, il paraissait avec une » espèce d'herbe à la bouche, qu'il jettait & » reprenait tour-à-tour, en se jouant de mille » saçons.»

Après les mœurs de ces animaux, on peut revenir à celles de l'homme. Les Kamschadales en ont de raisonnables & de folles, pour réprimer le larcin & le meurtre. «Quoiqu'il n'y ait point » (chez eux) de loix pour venger les offenses; oil y a des conventions reçues, qui en tiennent plieu, comme chez tous les Peuples on la fociété so a pris quelque forme. Lorsqu'un Kamschadale so a été tué, c'est aux parens à tuer l'assassin; cet » usage a toujours été celui des Peuples non-» civilisés. Quand on surprend un voleur, si c'est so son premier larcin, on lui fait rendre ce qu'il pa pris, & on le laisse vivre solitaire, sans lui a donner aucune espèce de secours. On brûle les mains de ceux qui se sont rendus plusieurs sois » coupables du même crime. Lorsqu'on ne peut pas découvrir un voleur, on prend un bou-» quetin, à qui on brûle les nerfs dans une as-» semblée publique, avec beaucoup de cérémonies magiques: ces peuples ne doutent pas qu'au moyen de cet enchantement, le voleur ne · souffre les mêmes tourmens qu'on fait souffrir a à cet animal. On reconnaît bien dans cet usage,

rele j redan

≃ lup ≃ ven

∞ Qui d'imp Vera peaux confid peuve tout les tr chand comm de la rable fchad: ou d' fois d dix ro que d en Ru tent c ceux voien

Chine

it avec une l jettait & ant de mille

on peut re-

schadales en our réprimer y ait point les offenses; en tiennent où la fociété Kamschadale l'assassin; cet Peuples nonoleur, si c'est ndre ce qu'il aire, sans lui On brûle les plusieurs fois u'on ne peut end un boudans une afle cérémonies nt pas qu'au e voleur ne n fait souffrie ns cet ulage,

» le principe & l'objet de la superitition, qui, » dans sà naissance, a été regardée comme un » supplément à la législation, propre à pré-» venir par des terreurs imaginaires, les crimes » qui se déroberaient à la vigilance de la loi.»

Kamschatka.

Terminons ce résumé, pour ne rien omettre d'important, par un fait de commerce qui prouvera l'utilité de la découverte du Kamschatka. Les peaux des castors marins y sont d'un profit trèsconsidérable pour la Russie. Les Kamschadales peuvent, avec ces peaux, acheter des Cosaques tout ce qui leur est nécessaire, & les Cosaques les troquent, pour d'autres effets, avec les Marchands Russes qui gagnent beaucoup dans le commerce qu'ils en font à la Chine. Le temps de la chasse des castors marins, est le plus favorable pour lever les tributs. Car souvent les Kamschadales donnent un castor au-lieu d'un renard. ou d'une zibeline, quoiqu'il vaille au-moins cinq fois davantage. Un castor se vend quatre-vingtdix roubles. Cependant autrefois il ne se vendait que dix roubles à Iakoutsk. On n'en fait pas usage en Russie. Mais les Marchands de Moscow achetent de la Chambre du Commerce de Sibérie, ceux qu'on apporte du Kamschatka. Ils les envoient à leurs Commis, sur les frontieres de la Chine, & ce commerce, malgré les frais de 104 HISTOIRE GÉNÉRALE, &c.

Kamf-

transport, & les risques où les expose l'éloignement de Moscow à la Chine, est d'un très-grand avantage. Quand la Russie aura une navigation bien établie au Kamschatka, elle y pourra faire un commerce direct avec les côtes de la Chine.

Fin du Livre quatrieme.

A SECTION AND A

I

L'H

L

50

Voi

CH

E, &c.

le l'éloignen très-grand
navigation
pourra faire
la Chine.

ne.



# ABRÉGÉ

DE

L'HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES.

QUATRIEME PARTIE.

VOYAGES AUTOUR DU MONDE

ET AUX POLES.

LIVRE V. GROËNLAND.

#### CHAPITRE PREMIER:

Glaces. Climat. Minéraux. Végétaux.

Le Groenland qui fut découvert au printemps; il y a sept à huit siècles, par des Norwégiens & Groenland.

Groenland.

des Islandais, tire le nom de Terre Verte que lui donnerent ces voyageurs, de la verdure qu'ils avaient trouvée sur ses bords ranimés par la belle saison. Cependant l'hiver y est comme éternel par les rochers de glace que le froid entasse sur ses montagnes. Si ce pays n'est pas une Isle entre l'Europe & l'Amérique, c'est du-moins là que finit l'une & que l'autre commence; à moins que l'Asse ne revendique cette aride portion du globe. Quoi qu'il en soit, le Groënland tient à notre hémisphère; mais la Nature, y ferme, ce semble, par les rigueurs du climat la communication qu'elle y avait ouverte entre les deux Mondes, Est-ce par le Continent qu'ils s'y joignent? N'y sont-ils séparés que par un léger détroit? On l'ignore julqu'à présent. Mais ne fût-ce que pour décider cette question importante à résoudre, on devrait voyager dans le pays dont on publie ici l'histoire; peut-être ouvrira-t-il la nouvelle route qu'on cherche pour mieux s'emparer de la Terre entiere.

Entre la mer glaciale à l'orient, & le détroit de Davis au couchant, dans un espace d'environ trente-cinq degrés de longitude, le Groënland s'avance & s'étend depuis le cinquante-neuvieme degré de latitude Nord, jusqu'au soixante-dixhuitieme. C'est du-moins à ce voisinage du Pôle que s'est arrêtée l'audace des Voyageurs. Sans

doute of mefure habite. fe join s'il réu Pôle, que le s'est p

attrait La tion d du-me une é coupé baies brable s'être tentri échap doute conde d'un à la stéril nible reme

des

ALE

Verte que lui verdure qu'ils és par la belle mme éternel oid entaile fur une Isle entre ins là que finit oins que l'Afie u globe. Quoi notre hémie semble, par cation qu'elle ndes, Eft-ce N'y sont-ils l'ignore julpour décider on devrait ici l'histoire; route qu'on

& le détroit ce d'environ e Groënland re-neuvieme pixante-dixage du Pôle ageurs. Sans

a Terre en-

doute elle ira plus loin encore, & l'homme pourra mesurer un jour, par ses pas, tout le globe qu'il Groënland. habite. Alors on saura si le Groënland confine & se joint au Spitzberg & à la Nouvelle-Zemble, s'il réunit les deux hémispheres aux nœuds du Pôle, s'il touche à l'Amérique, & si c'est par-là que le nouveau Monde, sorti du lit des mers, s'est peuplé des Sauvages de l'ancien Monde; vaste objet des connaissances de l'esprit humain, attrait nouveau pour son insatigable curiosité!

La Côte occidentale du Groënland, seule portion de ce pays qui soit aujourdhui connue, ou du-moins fréquentée, prend du Sud au Nord, une étendue d'environ vingt degrés. Elle est coupée & comme dentelée, par une infinité de baies qui sont parsemées d'une multitude innombrable de petites Isles. C'est-là que la mer semble s'être retirée, en s'éloignant de l'Amérique Septentrionale. On dirait qu'elle y laisse à regret échapper de son sein des terres qu'elle avait sans doute englouties, car tandis que l'Islande est séconde, cultivée & policée même, par la nature d'un sol habitable, d'où vient que le Groënland, à la même hauteur du Pôle, se trouve désert, stérile, d'un abord & d'un séjour également pénibles? N'est-ce pas que ce pays, presqu'entierement couvert & traversé par les eaux, porte des marques plus récentes des inondations suc-

cessives dont l'Océan se plaît à dévaster & déli-Groënland. vrer tour-à-tour les différentes contrées d'un globe qui semble lui servir de jouet? A la vue des Isles & des Golfes qui se multiplient ou s'agrandissent autour du Groënland, il est disficile de ne pas soupçonner que la mer refoule, pour ainsi dire, des Póles vers l'Equateur; & ce qui peut autoriser cette conjecture, c'est que le flux qui monte jusqu'à dix-huit pieds au Cap des Etats, ne s'élève que de huit pieds à la baie de Disko, c'est àdire, à dix degrés plus haut de latitude au Nord.

> Toute cette Côte est hérissée de rochers inaccessibles, mais qui se laissent voir à plus de quarante lieues en pleine mer. La terre y est stérile, ou plutôt le roc aride & nu, s'y dérobe constamment sous la glace & la neige, qui s'accumulant d'année en année, ont comblé les vallons & mis des plaines au niveau des montagnes. Les rochers d'où la neige disparaît quelquefois, n'offrent au loin, qu'un front noir & ténébreux, fans trace de verdure ni même de terre, mais de près; on y découvre des veines d'une pierre marbrée, des lambeaux de gazon, de mousse, ou de bruyere, comme jettés par hasard sur le roc, & dans les vallées, quelques buissons épars autour des étangs, & le long des ruisseaux. Quiconque a vu la Norwège, croit la retrouver

dans I là cou fein d nues, marais dre,..

le Cap ou Ca la mei à son billon tueux leque est au l'être

> En Frobi vigate fi la par c Frobi la Re ce pa guide dit q tale o n'a pu

after & délies d'un globe vue des Isles s'agrandissent le de ne pas ur ainsi dire, ni peut autoux qui monte ts, ne s'élève ko, c'est àlatitude au

ALE

ochers inacplus de quay est stérile, érobe consqui s'accué les vallons ntagnes. Les uelquefois, ténébreux, terre, mais l'une pierre de mousse, afard fur le issons épars s ruisseaux. a retrouver

dans le Groënland, si ce n'est que les montagnes, là couvertes d'arbres, & coupées à pic dans le Groënland sein de la mer qui les baigne, sont ici toutes nues, & comme environnées des étangs & des marais glacés que l'Océan y forme pour les rendre, ce semble, doublement formidables.

A l'entrée du Groënland, par le Midi, s'offre le Cap Farwel. C'est une lise séparée du Statenhok, ou Cap des Etats, par un courant si étroit, que la mer, en se brisant contre les rochers, les brise à son tour, & les roule en pièces dans ses tourbillons. Ce détroit est tourmenté de vents impétueux, à-peu-près comme celui de Magellan, avec lequel il a d'autres rapports de situation, car l'un est aussi voisin du Pôle arctique, que l'autre peut l'être du Pôle austral.

En montant au Nord, on trouve le détroit de Frobisher, matiere de contestation entre les Navigateurs, ou les Voyageurs qui doutent encore si la mer communique de l'orient au couchant par cette issue. On ne sait pas même si Martin Frobisher, envoyé au Groënland en 1576, par la Reine Elisabeth, a jamais découvert ou tenté ce passage. M. Egede, qui est notre premier guide dans l'histoire de ce Pays très-peu connu, dit qu'après avoir essayé de passer à la côte orientale du Groënland, par ce prétendu détroit, il n'a pus'assure si c'en était un réellement. M. David

Crantz, dont les relations plus récentes & plus Groënland. étendues, ont beaucoup enrichi cette partie de la connaissance du globe, prétend que le détroit de Frobisher existe, mais que les glaces en ont fermé le passage. Il nous donne à ce sujet, la relation d'un Facteur des Colonies Danoises, qu'il suffit d'entendre raisonner, pour donner confiance à ce qu'il rapporte. Voici l'extrait de son récit.

> «J'ai eu toutes les facilités dans mes voyages, » de bien examiner le détroit de Frobisher. Je ne pouvais d'abord concevoir comment il apporstait tant de glaces dans la mer, sans qu'il en parût aucune diminution sensible dans un pas-» sage qui devait être fermé par les terres, s'il » n'eût été qu'une baie. Ce débordement des » glaces dure depuis Juillet jusqu'en Novembre, & lorsque le courant est fort & le temps calme, » elles forment sur la mer une étendue de vingt » à trente lieues de longueur, sur cinq ou six de plargeur, à moins que le vent ne les pousse plus navant, & ne les disperse. Quand je demandais » aux Groënlandais d'où venait cette prodigieuse p quantité de glaces, c'est que le canal est long, 20 % n'a point de fin, me répondaient-ils; on dit » que nos peres le traversaient autrefois.

» Impatient de ne pas en savoir davantage, je me hasardai, en 1747, d'avancer dans cetto baie mayec quelques Groënlandais qui chassaient aux

oles s oje ci o détre lieue glace o qu'e

ptale o ama: o long

o rêté o com o fois. o heur

ole ir o rem o reur o quai

les

oloin o frac con o dan

o barı p pou po ann

o gla n j'eu

RALE récentes & plus ette partie de la ue le détroit de es en ont fermé jet, la relation fes, qu'il suffit

r confiance à ce

son récit. mes voyages, Frobisher. Je ment il appor-, sans qu'il en e dans un pases terres , s'il ordement des n Novembre,

temps calme, ndue de vingt cinq ou fix de les pousse plus je demandais

e prodigieuse anal est long,

ent-ils; on dit efois.

lavantage, je ans cetto baie

chassaient aux

prennes. Quand j'eus fait quatorze lieues à travers ples glaces, je grimpai sur une montagne, d'où Groënland. pje crus pouvoir découvrir toute la longueur du détroit; mais ma vue, qui s'étendait à quarante blieues, ne m'offrit que des montagnes & des glaces entailées les unes sur les autres, de sorte qu'elles devaient me cacher l'embouchure orien-

ptale que je cherchais, soit qu'elle sût entre ces pamas de glaces flottantes, ou derriere cette

o longue suite de montagnes. Je sus cependant arrêté sur ce sommet, par un bruit extraordinaire, comme de plusieurs canons qui tireraient à-la-

ofois. C'était le froissement des glaces qui se pheurtaient dans le passage étroit où le courant les entraînait; d'un autre côté, c'était comme

e le mugissement d'une cascade : je restai quelque remps absorbé dans ce sentiment mêlé de ter-

» reur & d'admiration que la Nature inspire, quand elle se montre ou se fait entendre au o loin. Je compris que c'était l'eau qui coulait avec

ofracas, sous les pièces de glace, & que par oconséquent il y avait un courant qui les poussait

» dans ce détroit; mais je n'en étais que plus em-

pharrassé de comprendre comment le détroit o pouvait être bouché, tandis qu'il y passait chaque

» année, en très peu de jours, une quantité de » glaces, d'une étendue si considérable. En 1751,

pj'eus la folution de ce problême, dans un

Broënland.

voyage que je fis à Eisblink, où j'avançai dam » les terres aussi loin qu'aucun Groenlandais eu pjamais été. Je découvris que, quoiqu'il ne pa raisse aucune différence entre la terre-ferme & » la mer, quand elles sont couverres d'une croût o de glace immobile, il peut fort bien y avoir de » l'eau où l'on n'imagine que de la terre. Je com pris de plus, que des glaces pouvaient être en p traînées par le courant dans la haute mer, fou • un détroit dont la surface est glacée. Car on » ignore quand & comment fe ferme l'embou schure de la baie qu'on appelle le Pont de glac. • Il est probable qu'au fort de l'hiver, durant le • calme des grands froids, les glaces flortantes, » qui viennent de la mer, s'arrêtent & s'engorgent -dans l'embouchure, qu'elles se couvrent entuite d'un amas de neige, dont la gelée fait une nou-» velle croûte de glace; que, dans les dégels du printemps, il n'y a que la superficie de cette masse qui fonde pendant le jour, pour gelet sencore la nuit, & que les glaces ainsi cimentées » par la neige & la gelée, forment un amas si dur 2 & si solide, que le soleil, ni les courans, ni eles vents ne peuvent les dissoudre & les dis perser durant l'été. Après bien des années » quantité des neiges qui s'amassent & se dur-\* cissent sur la glace, augmente & s'élève de raç n que la force du courant y peut creuser en-dellous

nen-d n Les j

o des 11 o traînt o petite

∞s'y h ∞pui(fe

» que » doit » de F

o cours

n des n hiver n chée

» tant i

»de g »cidei

» prou ∞ & po

» prou » par Le

attache que l'i lemen

pas de

côté c

COIC

j'avançai dan enlandais eu iqu'il ne pa erre-ferme & d'une croût en y avoir de erre. Je comvaient être en ute mer, four lacee. Car on rme l'embou Pont de glace ver, durant le ces flortantes, & s'engorgen uvrent enfuite fair une noules dégels du ficie de cette r, pour geler infi cimentées un amas si dur s courans, ni re & les di nt & se dur-

& s'élève de peut creuler en-deslous

men-dellous des arches de vingt braffes de hauteur. » Les pièces de glace qui tombent, chaque année, Groënland. n des montagnes dans la baie d'Eisblink, sont enotraînées par le courant sous ce pont. Les plus petites y gliffent facilement, & les plus grandes s'y heurtent & s'y brisent jusqu'à ce qu'elles y puissent passer en morcon e détachés; c'est ainsi aque se forme ce fameux pont de glace. Il en » doit être à peu-près de même dans le détroit » de Frobisher, par lequel la mer fait passer des p courans de glace, d'Orient en Occident, sous n des ponts cimentés d'une neige durcie par les phivers. Peut-être ce détroit a-t-il une issue caochée sous terre, du côté de l'Orient, & d'au-» tant moins large, qu'on remarque dans les pièces » de glace qui se dégorgent à l'embouchure oc-» cidentale de ce canal, qu'elles ne sont pas lisses & polies, mais raboteuses & fillonnées; ce qui » prouve qu'elles ont été froissées & morcelées » par le courant dans le passage »

Le même Voyageur, que la curiosité semble attacher à cette extrémité du Nord, autant & plus que l'intérêt de son commerce, a tenté non-seulement de découvrir, mais de parcourir toute la les années de la queur de ce détroit, pour voir s'il n'y aurait pas de communication entre la côte orientale & la côre occidentale du Groënland, Il croit que du côté de l'Orient, où l'on imagine que perce le

Tome XVIII

roënland.

détroit de Frobisher, il ne doit y avoir que deux ou trois montagnes qui ne soient pas toutes de glace, au-lieu qu'au Nord-Est & au Nord-Ouest du Groënland, on distingue très-bien le sommet des rochers, & la pierre ou la terre nue au-dessus des glaces & des neiges; d'où il conclut qu'il y a un chemin, ou plutôt un courant de mer à travers le Groënland; mais il ne conseille à personne de suivre cette route. «Ce n'est pas, » dit-il, qu'on n'en puisse traverser les glaces à » pied, avec un canot sur la tête, soit en des-» cendant de petits vallons de quatre ou cinq » brasses, soit en sautant d'un sommet de glace à » l'autre, comme je l'ai fait avec quelques Groënlandais, nous appuyant sur des perches, ou sur ple canon de nos fusils, que nous avions apportés pour vivre de notre chasse. A la vérité, l'on » trouve quelquefois dans ces glaces, des trous pqui n'ont pas de fonds, mais ils ne sont pas plarges, ou l'on peut en faire le tour. Les plus pgrands inconvéniens sont l'impossibilité qu'un » homme apporte les provisions de vivres né-» cessaires pour un si long voyage, & la dissiculté » de respirer au milieu de ces glaces, où l'on sest obligé de passer les nuits sans tente ni toit » d'aucune espèce. Car, quoique nous eussions la » précaution de ne point dormir sur la glace ou pla neige, cependant, malgré les peaux d'outs

so &

» pr ⇒ le

၈ င်စု ၈ ငဏ

⇒ lan

 $A_1$ appe veno mon aux y qui i phare est fe y po femb un p d'un en lo arche pieds batte

qui :

rould

flux

land

ALE oir que deux as toutes de Nord-Ouest n le sommet ue au-dessus nclut qu'il y rant de mer conseille à e n'est pas, les glaces à soit en desatre ou cinq et de glace à ques Groënrches, ou fur ions apportés vérité, l'on s, des trous ne sont pas our. Les plus libilité qu'un le vivres né-& la difficulté ces, où l'on tente ni toit us eusions la r la glace ou

peaux d'outs

» & de rennes, malgré les fourrures & les habits chauds dont nous étions garnis, à peine avais-je pris une heure de repos, que je me sentais tout le corps gelé; de sorte que je n'ai jamais péprouvé tant de froid en plein air, dans le cœur de l'hiver le plus rigoureux du Groën-pland, que j'en avais sur le détroit de Frobisher aux premiers jours de Septembre.

Au-deslus de ce détroit, s'élève ce sommet qu'on appelle Eisblin, & dont le Voyageur, que nous venons de citer, a déjà parlé. C'est une grande montagne de glace, dont la cime brille de loin aux yeux des Navigateurs, & jette une lumiere, qui ressemble à l'aurore boréale. Cette espèce de phare est placée sur une baie dont l'embouchure est fermée par un rempart de glaces que la marée y pousse, & que le froid y gele & consolide enfemble. Elles forment, comme nous l'avons dit, un pont de glace avec ces arches : le pont s'étend d'un bord de terre à l'autre, l'espace de huit lieues en longueur, sur deux lieues de largeur. Les arches s'élèvent de quarante-deux à cent vingt pieds de hauteur. On peut passer sous ce pont en batteau, si l'on ne craint pas les pièces de glace qui se détachent quelquesois des arches, ou qui roulent des montagnes dans le canal d'où le reflux les entraîne dans la mer. Lorsque les Groënlandais veulent aller au havre d'Eisblin, ils

prennent leurs petits canots sur leurs têtes, & Groënland, vont par terre gagner une baie ouverte & commode de vingt lieues de longueur, & large de deux lieues. Autrefois même ils y avaient bâti des maisons, ce qui prouve que l'embouchure de la baie n'a pas toujours été fermée. Les langues de terre ou bancs, qui s'étendent aux deux côtés du pont de glace, sont d'un sable si fin & si léger. que les grands vents en obscurcissent l'air comme d'un nuage, & le portent à plus de douze lieues au loin, de façon qu'on a, malgré soi, la bouche & les yeux remplis de cette poussière.

> Vers le soixante-quatrieme degré de latitude nord, on trouve une montagne, la plus haute peut-être qui soit dans le Groënland. Elle a trois branches ou pointes, dont la plus élevée se voit à foixante lieues en pleine mer. Cette montagne tient lieu de phare aux Navigateurs, & de barometre aux habitans du pays; car, dès qu'on est menacé de la tempête, le sommet de ce pic est enveloppé d'un petit nuage ou brouillard de pluie; du reste sa cîme est constamment découverte, parce que la roideur de la montagne ne permet à la neige & aux glaces de le loger que dans ses fentes ou ses crevasses.

Un peu plus haut (toujours au Nord) est le golfe de Bals-River, qui s'avance au Nord-Est dans les terres, jusqu'à la longueur de vingt-huit

lieues dans de c d'Isles au pli

No remar dité. oifeau veaux dont là que roule Etats , Sud, coura de ré

> De foixan tion o fixiem où l'A Groër

> barrie

L'o phes of land Disko rs têtes, & erte & com-& large de ent bâti des ichure de la langues de

langues de eux côtés du & si léger l'air comme louze lieues ré soi, la poussiere. de latitude plus haute Elle a trois vée se voit e montagne , & de baès qu'on est e ce pic est ouillard de ent décou-

lord) est le Nord-Est vingt-huit

ontagne ne

e loger que

lieues, sur quatre lieues d'un bord à l'autre, dans sa plus grande largeur. C'est à l'entrée Groënland. de ce golse qu'on trouve quelques centaines d'Isles ensermées dans une enceinte de six lieues au plus.

Non loin de-là, sont les Isles de Naparsok, remarquables par des traces de vie & de fécondité. On y voit de la verdure, on y entend des oiseaux. La mer y pousse des poissons & des veaux marins; elle y jette une quantité de bois dont elle a dépouillé d'autres bords. C'est ensin là que s'arrêtent les glaces flottantes que la mer roule de la côte orientale, autour du Cap des Etats, & qui, poussées ensuite par les vents du Sud, ne peuvent aller plus loin, parce que les courans trouvent à ce point du Nord, une sorte de réaction qui les tient en équilibre, ou de barriere invincible que la Nature leur oppose.

Depuis le soixante-cinquieme degré jusqu'au soixante-septieme, il n'y a rien qui fixe l'attention des Voyageurs. Vers le milieu du soixante-sixieme degré commence le détroit de Davis, où l'Amérique fait sace à la côte occidentale du Groënland.

L'objet le plus considérable pour les Géographes & les Navigateurs qui côtoyent le Groënland dans le détroit de Davis, c'est la baie de Disko. Elle est d'environ cent-soixante lieues de

Groëniand.

t our, entre le soixante - huitieme & le soixante onzieme degré de latitude. Il faut y entrer à travers une multitude de petites Isles, dont une partie s'élève & s'avance vers l'Orient, & l'autre à l'Ouest, vers la grande Isle de Disko. Celle-ci donne fon nom à la Baie dont elle pourrait ouvrir & fermer l'entrée, comme l'Isle de Cuba pourrait dominer sur le golfe du Mexique; au Nord de la Baie, c'est une plaine élevée & couverte de neige; au Midi, le terrain est plus bas & plus uni. L'eau de la Baie s'appelle le Weigats, qui a six lieues de largeur. La pêche y est abondante, & la meilleure de la contrée. Les Groënlandais y premnent en hiver, une grande quantité de veaux marins sur la glace, & de petites baleines au printemps. Les bords de la baie de Disko sont les plus peuplés de toute la côte de Groënland, & c'est la meilleure place de commerce pour ce canton du Nord.

Au-dessus de l'Isle & de la Baie de Disko, on trouve pour dernier havre, Nogsoak, ou le grand-Cap. C'est-là que finissent le Weigats, les Colonies Danoises, & les lumieres des Navigateurs sur le Nord du Grocnland. C'est de-là qu'on entre dans la Baie de Bassin, qui s'étend depuis le soixante-douzieme jusqu'au soixante-dix-huitieme degré du Pôle atctique. Guillaume Bassin, qui la découvrait, en 1716, par le détroit de Davis, n'y trouva point

d'habi feulen d'où i certain des G Groën dix-hu climat s'y tro des v les nu pays t y man veraie foulie l'herb d'argil d'arête

> Ce du Gro & de doit au de ses dans

Del il y a jours. RALE

le soixantet y entrer à es, dont une nt, & l'autre isko. Celle-ci pourrait ousle de Cuba lexique; au levée & coun est plus bas e le Weigats, e y est abon-. Les Groëngrande quan-& de petites de la baie de te la côte de

le Disko, on ou le grandles Colonies ateurs fur le on entre dans le soixanteme degré du a découvrait, trouva point

ace de com-

d'habitans au soixante-quatorzieme degré, mais 🕿 seulement la place & les traces de quelques tentes, Groënland. d'où il conjectura qu'il y venait des pêcheurs à certains temps de l'année. Malgré les prétentions des Groënlandais de Disko, qui veulent que le Groënland soit habité jusqu'au-de-là du soixantedix-huitieme degré, on ne saurait vivre dans ces climats du Nord si reculés. Ce n'est pas qu'il ne s'y trouve des oiseaux de mer, des ours blancs, des veaux marins, & même des baleines. Mais les nuits d'hiver y sont de toute la journée; le pays n'est que de glace & de rocher; les hommes y manqueraient de bois & de fer; ils n'y trouveraient pas même du foin pour mettre dans leurs souliers, & ne pourraient trafiquer que pour de l'herbe ou de la paille, ni bâtir leurs maisons que' d'argille, au-lieu de pierre, que de cornes ou d'arêtes de poissons, au lieu de bois.

Ce n'est jusqu'ici, que le tableau géographique du Groënland; mais, avant d'entrer dans ses terres, & de parcourir les mers qui l'environnent, on doit aux voyageurs un détail précis & circonstancié de ses ports, & comme un itinéraire qui les guide dans une contrée trop peu fréquentée pour être assez connue.

Depuis le Cap Farewel jusqu'à Fridéric-Shaap, il y a cent lieues qu'on peut faire en cinq jours.

Groënland.

- 1.º Ce Cap est comme slanqué de deux Isles; l'une est Sermesok, ou l'Isle de glace, & l'autre Nennortalik, ou l'Isle aux Ours, environnées elles mêmes de grandes & de petites Isles; ell-s sont séparées de la Terre serme par un détroit ou courant rapide, au travers duquel on passe, dit-on, de l'Ouest à l'Est du Groënland.
- 2.º Onartok, Iste charmante, d'une belle verdure & d'un havre commode pour la pêche des harengs. Elle tire son nom d'une sontaine bouillante, & si chaude même en hiver, qu'une pièce de glace qu'on y jette est aussi-tôt sondue.
- 3.º Ikkersoak, ou grande Baie. Aux environs on trouve, dans la Baie d'Igalik ou des Eaux chaudes, des pierres transparentes, angulaires, & si dures qu'elles coupent le verre comme sait le diamant. Ensuite vient Tunnunliarbik, ou la Baie aux Angles, assez bon Havre; puis Kangek & Aglutok. Ce sont les plus beaux lieux qu'il y ait dans tout le Groënland, les plus anciennement habités, & les mieux fréquentés de nos jours.
- 4.º Kikkertarsoak, ou la grande Isle. Elle offre un port où les Allemands faisaient jadis un grand commerce. Cependant, en 1742, un de leurs vaisseaux à l'ancte y sur brisé par les glaces qu'une tempête y poussa du Midi, mais l'équipage se sauva.

ferme s'avanc Groën quand

6.° pêche Baie o uniem ment glaces

> Groën des E Color de la jusqui

La vant
Fride bonn de le en processe viño port

de deux Isles; ace, & l'autre , environnées petites Isles; me par un dé ers duquel on est du Groën

RALE

d'une belle pour la pêche d'une fontaine en hiver, te est aussi-tôt

Aux environs ou des Eaux es, angulaires, re comme fait iarbik, ou la puis Kangekieux qu'il y ait anciennement le nos jours.

Ifle. Elle offre adis un grand un de leurs glaces qu'une l'équipage se

ferme, près de quel ques Isles. Un peu plus haut Groënland. s'avance un Isthme assez long, mais étroit. Les Groënlandois l'appellent Ittiblik, ils s'y retirent quand la mer est grosse.

6.° Sermeliarsok ou la Baie de Glace, bonne pêcherie de harengs & de veaux marins. Cette Baie que les Géographes placent au soixante-&unieme degré vingt minutes, entrait probablement dans le Détroit de Frobisher; mais les glaces lui en serment aujourd'hui la communication.

Tous ces lieux sont peuplés ou habités par les Groënlandois, & peu connus ou peu fréquentés des Européens. Nous allons parler maintenant des Colonies Danoises, qui se sont établies sur le reste de la côte, depuis le soixante-deuxieme degré jusqu'au soixante-douzieme.

La premiere Colonie qu'on rencontre en arrivant de l'Europe au Groënland, est celle de Fridéric'Shaap, sondée en 1742. C'était une trèsbonne place de commerce, à un mille & demi de la mer. On y trassque en huile de baleine, en peaux de renards & de veaux marins. Cette Colonie a perdu & souffert beaucoup par les glaces, dans les commencemens, au point que les vaitseaux qui venaient lui apporter des provisions, étaient obligé d'aller les décharger au port de Godhaab ou Bonne-Espérance, d'où on les

Colonies Danoises.

Groenland. lieues.

transportait sur des batteaux, l'espace de soixante lieues.

A douze lieues de la Colonie est Eisblink, dont on a donné une description suffisante.

A trente-deux lieues de-là, s'ouvre dans les terres un chemin couvert de glace qu'on appelle le Passage de l'Ours, & par où la mer passait autrefois, dit-on, d'une côte à l'autre du Groënland; en ce cas ce serait un Détroit parallèle à celui de Frobisher.

A trente-six lieues de Fridéric'Shaap, est une étroite Baie de dix lieues de long. On l'appelle Fisher-Fiord, ou la Baie aux Poissons, tant il y en a de différente espèce. A l'embouchure de cette Baie, sont deux Isles de neuf lieues de tour; à l'extrémité de l'une de ces Isles, au Midi, est un assez beau lieu, verd & sécond, qu'on appelle Fischer'Lodge ou la Pécherie. C'est un comptoir sondé, en 1754, par la Compagnie Danoise du Groënland, pour le service & l'utilité des Colonies. Dans sa même Isle, à trois mille du Comptoir est une Mission des Freres Moraves, sondée en 1758, sous le nom de Lichtensels.

A quatre lieues de Fisher'Lodge est Innuksuk, habitation des Groënlandois. C'est à-peu-près jusqu'où s'étend le commerce de la Colonie de Fridéric'Shaap, commerce fait par un seul vaisseau.

La seconde Colonie des Danois est Klingarne,

ou les les viron dexcelles marins

Envi où les d des Gro durant

A (

marali poisso semé e pierre marbr

Au
Tag
de la
prend
dans

La fituée nutes Parm les p

est Eisblink; uffilante.

uvre dans les qu'on appelle ner passait auu Groënland; lèle à celui de

c'Shaap, est ong. On l'apux Poissons, 'embouchure euf lieues de es, au Midi, cond, qu'on ie. C'est un Compagnie e & l'utilité trois mille es Moraves, ichtenfels.

Innuksuk, eu-près jusnie de Friul vaisseau. Klingarne .

ce de soixante ou les îstes de Kellingeit, à cinquante lieues environ de la premiere Colonie. C'est un endroit Groënland. excellent pour la chasse ou la pêche des veaux marins qu'on prend très-facilement entre les Isles où ils se trouvent comme enfermés.

Environ à huit lieues plus loin est Buxe-Bay, où les Allemands ont un port, ouvert aux batteaux des Groënlandois errans, qui viennents'y cantonner durant l'hiver.

A six lieues plus haut se trouve Kariak, remarquable par une rivière dans le continent.

A deux lieues plus loin la grande Baie d'Amaralik ou de Bals'River. La mer y donne du poisson, & la terre des Rennes; le sol y est parsemé de gazon, de buissons; on y trouve de la pierre de taille, qu'on prend même pour du marbre bâtard; avec des veines de grenat.

Au-dessous de la triple montagne de Hiorte-Tag ou de Stag-Shorn, on trouve à six lieues de la Baie d'Amaralik, celle de Kobe, où se prend du saumon nain, qui s'enfonce çà & là dans de petits étangs.

La troisieme Colonie est celle de God'Shaab. située au soixante-quatrieme degré quatorze minutes, à l'extrémité de la Baie de Bals-River. Parmi les cent Isles que renferme cette Baie, les plus confidérables que les nationaux appellent Kittiksut, ont au Nord l'Isle de Kangek, ou

Groënland.

de l'Espérance, qui confine au Westerland, sépare par une du Continent par un perit Détroit, où les Groënlandois font une très-bonne pêche en automne. Au midi passe un autre courant, qu'on appelle reisut, le Passage du Sud, & qui sépare les Isles de trouv Kietiksut d'une multitude de grandes Isles, entre un lac lesquelles est le Détroit de Hambourg. Au Nord- rès-pe Est, elles ont un troisieme passage, qui conduit livise dans les terres à une Péninsule, où se trouve un Joak, d Havre commode pour les vaisseaux qui font la le dout pêche de la baleine. A une demi-lieue sur la côte, let cou à l'Ouest, est la Maison ou Communauté des Freres 👔 Telle Moraves du Groënland, qu'on appelle New-Hernhutt, & à une pareille distance au Nord, en 172 la Colonie de Bonne-Espérance. Elle consiste en 1728. une maison, où logent le Facteur & le Mission- meilleu naire, avec leurs gens; puis une Eglise, un magalin, une forge, & une brafferie.

A deux lieues au-dessus s'élève l'Isle de Saalberg, ou la Montagne de la Selle, tirant son nom de sa cime, qui ressemble à une selle de cheval. On la voit de quarante lieues de loin. Les oifeaux s'y retirent dans les nuits de l'hiver. Tout suprès on trouve l'Isle aux Ours, & l'Isle Aupillatork, qui ont environ huit lieues de long, & sont entre deux Baies.

L'une de ces Baies tire au Sud-Est, vers Pissiksarbik, où la pêche est bonne; elle est terminée

L'aut

uelqu ue la he s'eff Jn Fa bremer rouvé tens ci core e i vous Disko lieues

En su

où les Groën-gerres.

t, vers Piffikest terminée

Merland, sépaté par une autre plus petite qui s'avance dans les =

e en automne. L'autre Baie est au Nord. Elle a à l'Ouest Kan-qu'on appelle peisset, pays plat & désert, coupé de rochers. On e les Isles de trouve pourtant une pêcherie de saumon, avec es Isles, entre un lac d'eau douce, long de huit lieues, mais irg. Au Nord rès-peu poissonneux. Cette Baie du Nord se , qui conduit livise en deux branches; l'une s'appelle Ujarak-I se trouve un foak, dont les bords sournissent une pierre blanche x qui font le douce comme de la craie; & l'autre branche ue sur la côte, lest couverte de glaces,

auté des Frete 📕 Telle est à peu-près la Colonie de Bonne-Espéppelle New-Mance, qui fut d'abord placée à l'Isle de Kangek, nce au Nord, en 1721, puis transportée dans le Continent en lle consiste en 1728. Tout ce quartier était sans comparaison le & le Mission neilleur de la côte Occidentale, & contenait glise, un ma huelques milliers de Groënlandois. Mais, depuis Jue la petite vérole l'eût dépeuplé, en 1733, il Isle de Saal-irant son nom Un Facteur qui s'est attaché à faire un dénomelle de cheval. Drement exact de la population de ces côtes, n'a loin. Les oi- rouvé dans l'espace de quarante lieues, que neuf l'hiver. Tout des cinquante-sept Groënlandois domiciliés. En-c l'îsse Aupil-core est-ce un canton des plus peuplés, car elong, & sont in vous en exceptez la côte du Sud & la Baie de Disko, vous pourrez voyager l'espace de vingt nieues sur ces côtes, sans trouver une seule ame. En supposant donc qu'il y ait quatre cens lieues

Groënland.

de pays habité, & mille ames par quarante trouve lieues, eu égard au Sud & au Nord de la côte, qui sont assez peuplés, le total de la population devrait monter à dix mille ames. Cependant le Facteur dont nous avons parlé, n'en compte que sept mille. Il assure qu'en 1730 le Groënlant pouvait avoir trente mille habitans Indigènes, à qu'en 1746, il n'en trouva que vingt mille. De puis cette époque ce nombre a diminué encon des deux tiers.

La quatrieme Colonie est à Zukkertop, située a soixante-cinquieme degré quarante-huit minutes, & fondée en 1755, à cinquante-six lieues de celle de Bonne - Espérance. Son nom dérive de troit montagnes qui ont la forme conique d'un pain de sucre, & qui servent de signal aux Navigateurs, pour entrer dans son Havre. C'est un de meilleurs & des plus sûrs qu'il y ait dans tout le pays, à une demi-lieue de la haute mer, entre deux petites Isles qui le couvrent. Outre le poisson & les oiseaux que cette côte fournit et abondance, on y voit de temps en temps de baleines; mais les Groënlandois en prennent rate ment, & les Européens jamais, faute de batteaux propres à cette pêthe.

Au-dessus de Zukkertop, on passe deux Baies, dont l'une longue de trente-cinq lieues, est borde de verdure; puis à vingt lieues plus loin, on

petites. leines, La teri qui bri le feu. un fort marée tité de le reflu Groenl Zukker laquelle

> Lac fondée le com

leines.

La Septien formée celle d' pour ti font au

> La du noi 1759, fon per Danen

ique d'un pain l'aux Naviga e. C'est un de ait dans tout la haute mer, rent. Outre le ôte fournit en en temps des prennent rare ite de batteaux

sie deux Baies, ues, est borde plus loin, on

par quarante trouve une grande Isle au milieu d'une foule de rd de la côte, petites. Elle est remarquable par des grosses ba- Groënland. e la population leines, & la quantité de saumons qu'on y pêche. Cependant le La terre y contient une sorte d'argille blanche, en compte que qui brille comme l'argent, & ne brûle point dans le Groënland le feu. Parmi les rochers, qu'on y voit, il en est Indigènes, a un fort grand avec une vallée profonde, oi la ngt mille. De marée amene dans les beaux jours d'été, quaniminué enconditité de veaux marins, qui se trouvant à sec dans le reflux, sont pris comme dans un filet par les ertop, située a Groënlandois qui les tuent. A quarante lieues de e-huit minutes, Zukkertop, est la Baie d'Amarlok, auprès de lieues de celle laquelle on prend tous les ans quelques ba-dérive de trois leines.

La cinquieme Colonie est celle d'Holsteinburg, fondée en 1759, l'une des plus commodes pour le commerce & le séjour.

La sixieme est celle de Sud-Bay, au soixanteseptieme degré trente minutes. Elle avait été formée en 1756; mais, depuis l'établissement de celle d'Holsteinburg, on n'y tient plus qu'un homme pour tirer l'huile de baleine des Groënlandois qui sont au voisinage.

La septieme Colonie s'appelle Egedes minde, du nom du Capitaine Egede, qui l'établit en 1759, & voulut perpétuer ainsi la mémoire de son pere, ce sage & zélé Missionnaire à qui le Danemarck est redevable de ses établissemens

#### 128 HISTOIRE GENERALE

dans le Groënland, & l'Europe, des plus justes Groenland, notions que nous ayons de ce pays éloigné. La pêche de la baleine avait très bien réussi d'abord dans les trois dernieres Colonies; mais les Groën. landois les fréquentent peu depuis quelque, temps, quoique le pays foit excellent pour la pêche & la chasse: leur raison est qu'à Egedes minde, les glaces ferment le port durant tout l'hivet cesse jusqu'au mois de Mai, & qu'alors la saison de l'encor pêcher la baleine est passée. Aussi délibere- t-on pous si l'on ne transportera pas cette Colonie aux Isles de Dunk.

La huitieme est à Christians - hope, établie en Tystên 1734, au soixante-neuvieme degré & demi, mérit ou selon d'autres, au soixante huitieme trente. quatre minutes.

La neuvieme Colonie est à Claus-haven, qui est plutôt un Comptoir. A quatre lieues plus ayant dans le Nord, est Ice-Bay, ou la Baie de glace, où fut jadis un Port ouvert, qui maintenant est feriné par les glaces : car il en sort chaque année des montagnes entieres.

La dixieme est celle de Jacob's-haven, ou le Port de Jacob, pratiqué en 1741. Le commerce des trois précédentes n'occupe qu'un seul vailseau, dont la charge est de quatre cens muids d'huile de baleine, chacun de quatre-vingt gallons.

La onzieme

La neuv benk

Er rémi

La

ets d env lans

urie rev

infi

Il : le gla otte ays ( ans c

ui re vu i ertir eft oir o

des plus justes réussi d'abord benk, fondée en 1755.

RALE

laus-haven, qui atre lieues plus , ou la Baie de rt, qui mainteil en sort chaque

s-haven, ou le t. Le commerce qu'un seul vaisatre cens muids uatre-vingt gal-

La onzieme

La onzieme Colonie, est entre le soixantesys éloigné. La meuvieme & le soixante-dixieme degré, à Ritten- Groënland.

Enfin la douzieme est à Noogfoak, à l'exmais les Groën. Enfin la douzieme est à Noogsoak, à l'e quelque temps, crémité du Weigars. Elle sut érigée en 1758.

our la pêche & La Nature a semé par tout l'univers des ob-Egedes minde, lets dignes de notre contemplation, & lorsqu'elle nt tout l'hiver cesse de nous prodiguer ses bienfaits, elle attire ors la faison de l'encore nos hommages même par l'effroi qu'elle délibere- t-on hous inspire. Mais parmi les horreurs dont elle Colonie aux Isles Cenvironne quelquefois, & qui doivent entrer lans le dépôt de ses trésors, pour composer le tope, établie en l'ystême d'où résulte le bien universel; rien ne legre & demi, périte plus l'attention d'un Etre intelligent & mitieme trente. Purieux que ces masses énormes de glace dont elle revêtu les Pôles du Globe, & fortifié, pour insi dire, les pivots de la terre.

Il faut que le Groënland soit comme pétrissé le glaces, à voir la prodigieuse quantité qu'il en lotte au loin sur toute la face des mers dont ce ays est entouré. C'est un spectacle qui n'est pas ans quelque plaisir que ces montagnes de glace. ui représentent à l'imagination tout ce que l'œil vu sur la terre, & où la Nature semble se di-. ertir à reproduire les ouvrages de l'art. Tantôt 'est une Eglise avec un clocher qu'on se figure oir dans le lointain; tantôt un Château avec ses ours & ses créneaux : quelquefois c'est un vais-

Tome XVIII,

Glaces.

Groënland.

seau qu'on croit fendre la mer à pleines voiles & souvent il arrive qu'un Pilote trompé par l'é. loignement & la ressemblance, s'écarte de sa route & redouble la manœuvre pour aborder ce navite imaginaire; d'autres fois ce sont de grandes Isle couvertes de plaines, de vallons & sur-tout d montagnes dont la tête s'élève à six cens pied au-dessus des eaux. Un Missionnaire, homm d'ailleurs peu crédule & digne de foi, rappont qu'à la Baie de Disko, dans un fond de troi cens brasses d'eau, l'on a vu de grandes mon tagnes de glaces subsister des années entieres au point qu'il y en avait une qu'on appellait ville d'Amsterdam, & une autre la ville de Ha lem, & que les voyageurs allaient radouber leur vaisseaux, & décharger leurs marchandises sur co villes flottantes.

Cette glace est pour l'ordinaire très-dure, claire & transparente comme du verre, d'un verd pâte ou d'un bleu céleste; mais quand on la fait fonds & regeler, elle devient blanche. On en voit que tire sur le gris & même sur le noir, mêlée & incrustée de terre, de pierres & de brossailles que la pluie y a fait entrer & qui sont incorpores avec la glace, comme le ciment dans une me le fon raille.

Ces blocs & ces masses grandes ou petites & les se rencontrent sans nombre dans les baies du Da

troi viol voil elles

heui s'en palle l'env

les c infer pêres de l

Q

roche Elles fillon de ni

Il

de for une olus f

voit des f

pleines voiles: trompé par l'é carte de sa route order ce navire de grandes Isle s & fur-tout de fix cens pied nnaire, homm de foi, rapport n fond de troi

e grandes monannées entieres u'on appellait e la ville de Har r radouber leur

les baies du De

troit de Davis, sur-tout au printemps, après une violente tempêre qui les a détachées des terres Groenland. voilines, & jettées par pièces dans le Détroit où elles se pressent vingt & trente à-la-fois, se heurtent, se brisent, s'écartent, se rejoignent & s'entassent l'une sur l'autre, par l'embarras de passer dans un chemin qu'elles se ferment à l'envi.

Quelques-unes s'attachent & sejournent sur les côtes plates, jusqu'à ce que le soleil les ait insensiblement fondues, ou que le flux, les tempêres & les courans les aient enlevées des bords de la côte pour les entraîner à la mer.

Il y a des glaces qui s'épaississent entre les rochers jusqu'à les surpasser de leur propre cime. chandises sur a Elles sont bleues, percées de fentes & de cavités, fillonnées par les torrens de pluie, & couvertes très-dure, claire de neiges qui, dans une continuelle alternative , d'un verd pât, de fontes & de gelées, s'élèvent d'année en année lon la fait fonda : une hauteur prodigieuse. Elles sont d'une nature . On en voit que les folide que les glaces flottantes, & ne sont noir, mêlée pas moins curieuses par leurs décorations. On y de brossailles voit comme des arbres avec leurs branches & sont incorporte des flocons de neige à la place des feuilles : ici t dans une me se sont des colonnades & des arcs de triomphe ! à des portiques & des façades avec des fenêtres). ndes ou petites & les rayons de lumiere azurée qui fortent du

Groënland.

fond de ces miroirs naturels, réfléchissent au-dehors comme des images de gloire céleste.

Il est difficile d'expliquer comment se forment & d'où viennent ces énormes montagnes de glace qu'on voit flotter sur une immense étendue de mer, Les uns disent qu'elles naissent de la mer ellemême, qui se gele jusqu'au fond dans les baies, d'où elles sont détachées par les fontes de neige qui déhordent au printemps, puis grossies par les brouillards & les pluies qui se congelent, enfin emportées par les vents dans le grand Océan. Mais, outre que la mer se glace rarement à plus de six pieds de profondeur, & qu'on ne la trouve jamais prise jusqu'au fond dans les baies les plus petites & les plus calmes, on observe que ces pièces de glace ne sont point salées, mais douce comme l'eau des rivieres; il est donc à présumer qu'elles sortent, pour la plupart, des fleuves & des ruisseaux, ou des montagnes & des roches qui les forment dans leurs profondes cavernes,

Ces montagnes sont si hautes que la neige, sur-tout quand elle vient du Nord, ne saurait y sondre le jour & doit se glacer la nuit. Elles ont des cavités où le soleil ne darde jamais un de ses rayons; il y a sur la pente de ces montagnes de petits tertres, où la neige & la pluie se tournent en glace. Lorsque les monceaux de neige viennent

par la écuci mont plain foien groffi vers. glace lume dimin accro bien . les vo fenfib) font a qui re fous f de ro lorfqu tombe pièces & l'or que le au voi fois fu

> y pêcl Les

Tent au-dehors łe. ent se forment gnes de glace endue de mer, la mer elleans les baies, ntes de neige rossies par les gelent, enfin Ocean. Mais, à plus de six la trouve jabaies les plus erve que ces , mais douces nc à présumer des fleuves & e des rochers les cavernes, jue la neige; , ne saurait y nuit. Elles ont jamais un de ces montagnes nie se tournent

neige viennent

à s'affaisser sous leur propre poids, & qu'entraînés = par la pluie, ils roulent sur le sommet de ces Groënland. écueils qui fortent & s'avancent des flancs d'une montagne, alors s'ils rencontrent une espèce de plaine ou de plate-forme élevée où les glaces se foient comme enracinées, la neige s'y gele & grossit de toute sa masse durcie l'ouvrage des hivers. Il s'y forme à la longue une épaisseur de glace où les nuits ajoutent beaucoup plus de volume & de poids que les beaux jours n'en peuvent. diminuer. Ces masses énormes, qui sont comme accrochées ou suspendues aux rochers, fondent bien moins à leur fommet qu'au pied ou dans. les voûtes & les creux que le dégel y forme insensiblement. Quand les fondemens & la base en sont ainsi minés par la chaleur même de la terre qui respire au printemps, la glace alors croulant sous son fardeau, se brise, se détache, & roule, de roc en roc avec un fracas épouvantable; &. lorsqu'elle pend sur des précipices, & qu'elle tombe dans une baie où elle se rompt en grosses pièces, on entend comme un bruit de tonnerre, & l'on éprouve sur la mer une agitation si forte que les petits batteaux, qui se trouvent par hasard. au voisinage le long des côtes, en sont quelquefois submergés avec les Groënlandois qui venaient y pêcher.

Les crevasses qu'on découvre dans ces mon\*

Groënland.

tagnes de glace, vientient de ce que l'eau de neige dégelée au-deslous, se gelant de nouveau pendant la nuit, enferme dans son sein une grande quantité d'air. Cet air emprisonné cherche à se délivrer par sa propre élasticité, & à briler ou du moins à étendre les limites de son enceinte; & comme l'air & l'eau, qui sont glacés par la gelée dans une bouteille, en se raréfiant, font éclater en pièces le vase où ils étaient contenus, de même on voit fendre & brifer avec fracas ces montagnes de glace où l'air avait été surpris & comme investi par le froid. Cette éruption de l'air est même accompagnée d'un bruit très-esfrayant, & d'une secousse si violente que les personnes qui se trouvent auprès sont obligées de s'asseoir par terre de peur d'éléva d'être renversées; en même-temps, la terre, le bois, les pierres, les hommes ou les bêtes que les vents ou quelqu'accident avaient enveloppés dans ces masses de neige glacée, en sont comme vomis par ces volcans de glace; s'il est permis de donner le même nom à des effets semblables de causes aussi différentes que le sont le froid & le feu.

Ce sont au reste des phénomènes que la Nature a rendus très-fréquens dans les montagnes de la Suisse. Que si les Alpes & même les Cordillieres, placées sous la ligne Equinoxiale, sont toujours couvertes de neige & de glace; faut-il s'étonner d'en voir des montagnes éterneiles sur les mers

k les lu Pô roid : listanc Groën le lati ieme ombe agnes omba mille Hu Pér e mo or Poi mille l

Il e nagen gation gu'on & qu unes d **ດ**ນ ໃນກ & qu' des co ne bri Cepen par ce ALE l'eau de neige veau pendant

grande quan-

veloppés dans comme vomis mis de donner les de causes oid & le feu. que la Nature

s bêtes que les

font toujours nt-il s'étonner

fur les mers

les terres du Groënland à dix ou quinze degrés Bu Pôle ? Cependant il ne faut pas croire que le Groënland. Proid augmente toujours en raison directe de la che à se déli- listance de l'Equateur; car non-seulement les briter ou du Groënlandois vivent au soixante-quinzieme degré enceinte; & le latitude, & les Européens au soixante - & - on-is par la gelée lieme; mais il y a bien des jours d'été où il ne , font éclater sombe que de la pluie sur les plus hautes monnus, de même lagnes du Groënland, & où la neige s'y fond en ces montagnes combant. A la vérité, ces montagnes n'ont pas trois & comme in-mille deux cens brasses de hauteur, comme celles l'air est même lu Pérou, ni deux mille sept cens cinquante comme ant, & d'une e mont Saint-Godard; mais tout au plus mille: qui se trouvent pr l'on sait qu'à l'égard des montagnes le triple terre de peur l'élévation équivant pour le froid, à plus de deux , la terre, le mille lieues d'éloignement de l'Equateur.

Il est certain que les montagnes de glace, qui nagent sur les mers du Nord, y rendent la navigation difficile & périlleuse, mais beaucoup moins qu'on ne l'imagine. Comme on les voit de loin. & qu'elles flottent à de grandes distances les. unes des autres; on les évite sans peine, à moins qu'un brouillard épais ne les dérobe à la vue, ntagnes de la & qu'une tempête violente ou même la force Cordillieres, des courans dans un temps calme, ne pousse & ne brise les vaisseaux contre ces écueils mouvans. Cependant il est rare qu'il périsse quel que navire par ces accidens, même dans la Baie d'Hudson;

Groënland.

d'autant plus qu'on a toujours soin sur les vaisseaux, de commettre un ou deux hommes pour veiller à ce danger jour & nuit. Les plaines de glace sont beaucoup plus à craindre que les montagnes; les côtes du Détroit de Davis sont presque toujours couvertes de plaines glacées & slottantes, de sorte que les Navigateurs sont obligés de les esquiver, ou de tourner tout autour, jusqu'à ce qu'ils trouvent un passage ouvert par les venus ou les courans : encore est-il bien hasardeux de s'y engager, parce qu'un vent ou un courant tout contraire, ou la marée ou la tempête ve nant à rapprocher ces glaces, elles peuvent croiser un vaisseau dans sa route, l'investir & le mettre en pièces.

Ces glaces flottantes, comme des radeaux; occupent quelquefois un espace de deux cens lieues de longueur sur soixante ou quatre-vingt de largeur; & quand les vents ou les courans ne les séparent pas, elles se suivent de si près, qu'un homme pourrait sauter d'une pièce à l'autre, & même voir distinctement les jointures où elles se sont réunies. L'épaisseur n'en est pas toujours égale, mais elles ont communément neus à douze pieds. Elles sont salées, parce qu'elles ont été formées de la congélation de la mer : ce n'est pas qu'il ne s'en mêle aussi que l'eau douce a soutenies; mais on les discerne aisément à leur

tranf pailli fe fo & co s'élèv quef le ba furm glace tante & au froid riche ces gl aulli pagne Navi que e

> vont que i leurs curie dige

tion

qu'en

de gl

L

in fur les vailhommes pour Les plaines de e que les mon vis font presque es & flottantes, our, jusqu'à ce par les vents n hafardeux de ou un courant la tempête ve peuvent croiser ir & le mettre

des radeaux; leux cens lieues 📑 e-vingt de latcourans ne les si près, qu'un e à l'autre, & res où elles se pas toujours neufà douze elles ont été ner : ce n'est 'eau douce a ément à leur

transparence. Il y en a de cette espèce, qui s'épaissississent depuis quatre brasses jusqu'à dix, en Groënland. se formant de plusieurs plans de glace attaches & collés l'un sur l'autre par la gelée. Ces masses s'élèvent au-dessus la mer & contiennent quelquefois une grande quantité d'eau douce, comme t obligés de le le le bassin d'un étang. On en voit aussi qui sont furmontées de grandes ou petites montagnes de glace, mais celles ci se séparent de la plaine flottante parce qu'elles donnent plus de prise au vent & au courant. Ces campagnes vitrifiées par le froid, représentent de loin une perspective trèsriche & fort variée. A mesure qu'on approche de ces glaces, l'air devient plus froid; elles s'annoncent aussi par un brouillard épais & bas qui les accompagne & les dérobe aux yeux. Cependant quelques Navigateurs ont observé dans le Détroit de Davis que cette sorte de brouillard se dissipe à proportion qu'on est plus voisin des glaces; de même qu'en avançant plus au Nord on rencontre moins de glace & un air plus chaud.

C'est sur-tont par les relations de ceux qui vont faire la pêche de la baleine au Spitzberg, que nous pouvons connaître ces glaces flottantes, leurs causes, leurs effeis, & ce qu'il y a de plus curieux & de plus important à savoir sur ce prodige effrayant des climats & des saisons.

La mer con mence à charier des glaces au Spitz-

Groënland.

berg, dans les mois d'Avril & de Mai. Elles viennent de trou au Dé roit de Davis en très grande quantité, partie uffi de la Nouvelle - Zemble, & la plupart le long de glaces la cote Orientale du Groënland, portées de l'Est blus ra à l'Ouest, suivant le mouvement le plus général de havire la mer Elles fortent en grandes pièces, & semblent sièces des campagnes ou des isles couvertes d'une neige de vail épaisse. Quand la glace se détache dans tous les leur autres endroits, elle tient encore fortement au Spitzberg; d'où l'on a conclu qu'il doit y avoit de la terre ferme à l'extrémité du Pole, puisque pon bo la glace y est prise. Avant d'appercevoir ces glaces fixes, on les reconnait à la blancheur de l'athmosphère qui les couvre. Elles ne sont pas d'un clair transparent & poli, comme celles d'eau lattac douce, mais elles ressemblent à du sucre; d'ailleus spongieuses, parce qu'elles sondent par-dessous, & par-là plus approchantes de la couleur verte du virriol. Quand les pêcheurs de la baleine ne veulent pas se hasarder au milieu de ces glaces dispersées, ils ancrent leurs vaisseaux à la glace fixe, ou même à quelque champ de glace flottante; mais c'est toujonts une situation dangereuse : car si la furie des vagues enflées par la tempête vient à briser ces glaces en morceaux, outre la commotion subite & violente qui en résulte sur la mer, il s'y forme un mouvement de tourbillon, qui roule tous ces débris au centre, & si le vaisseau

auve e qu' uiven e reti harpor eau p ne pas rents ien i le lon léfend des ba nageo

> M. ces gl Détro mer d flux &

si le vaisseau

Elles viennent e trouve au milieu de ce tourbillon, il est perdu: quantité, partie ussi se garde-t-on plus soigneusement de ces Groënland. part le long de laces brisées que des aurres, parce qu'emporsées portées de l'Establus rapidement par le courant, elles assaillent un plus général de pavire de tous les côtés, & le mettent en mille es, & semblem bièces, quoique la construction de cette espèce es d'une neige de vaisseux soit d'une plus sorte résistance. Quand dans tous les leur arrive d'être ainsi brisés, l'équipage se fortement au lauve sur la glace ou dans la chaloupe, jusqu'à doit y avoit se qu'un autre vaisseau vienne le recueillir sur Pôle, puisque on bord. Cependant il faut que les vaisseaux voir ces glaces uivent les baleines à travers les glaces, où elles ur de l'athmo- e retirent quand elles se sentent saisses par un font pas d'un harpon: mais les pêcheurs ont alors la précaution celles d'eau l'attacher une pièce de glace à la poupe du vaisacre; d'ailleus le au pour retarder la rapidité de sa course, & nt par-dessous, he pas risquer qu'il soit emporté par la force des couleur verte vents ou des flots contre ces Isles de glace; ou la baleine ne sien ils en écartent les plus grosses pièces avec de ces glaces de longues perches armées de fer, ou même ils ux à la glace défendent les flancs de leur navire en y suspendant lace flottante; des baleines mortes, du-moins la queue ou les nageoires de cet énorme poisson.

tempête vient M. Crantz cherchant l'origine & la source de outre la com- ces glaces, qui semblent boucher le passage du re sur la mer, Détroit de Davis, dit: qu'elles ne peuvent se for-urbillon, qui mer dans ce canal, tant à cause de l'agitation du flux & du reflux, que de la rapidité du courant,

Groënland.

augmentée par la force des vents. Le peu de glace qu'il peut y avoir entre les isles & dans les de l'E golfes qui sont à l'abri du vent, ou même dans la Baie de Disko, disparait bientôt, emportée par les courans à la côte de l'Amérique. C'est de la côte Orientale du Groënland que viennent les glaces qui couvrent ses bords à l'Occident. Il parait donc qu'elles ne peuvent sortir que de la mer Glaciale, qui, s'étendant de la Tartarie jusqu'au Pôle, a bien assez de longueur & de lasgeur, pour fournir tant de glace. Mais, dit M. Crantz d'après M. de Buffon, si sous le Pôle ce n'était qu'une mer, elle ne s'y gelerait pas, soit à cause du mouvement continuel des vagues agitées par l'oscillation de la marée & par l'inconstance des vents, soit parce que le froid n'y est pas aussi excessif que le fait présumer la latitude du climat. S'il y a des terres sous le Pôle, la glace n'y prendrait pas pour cela, de façonà couvrir toute l'étendue de la mer Glaciale. Il faut donc supposer que celle-ci recoit tout ce qu'elle en donne, des fleuves de la grande Tartarie, des côtes de la Nouvelle-Zemble & du Spitzberg, & de la côte Orientale du Groënland, d'où toutes ces glaces sont portées par un grand courant uniforme & régulier, le long de l'Islande, autour du Cap des Etats, ou à travers le Détroit de de Frobisher vers celui de Davis au soixante-

cinqu land

> Le a l'ab le cou d'eau

vents noull l'espa

Bals o cho M.

o farb 30 8c

pre p gab

p à pi des

o gra p qu'i p her

- & l p ruil

» rou အ line

= lève m affe ée & par l'inue le froid n'y ésumer la latifous le Pôle, la, de façonà Glaciale. Il faut tout ce qu'elle

nde Tartarie, du Spitzberg, d, d'où toutes l courant unilande, autour le Détroit de s au soixante-

ts. Le peu de cinquieme degré de latitude, où le même courant : illes & dans les de l'Est à l'Ouest les rejette des côtes du Croën- Groënland. ou même dans land vers celles de l'Amérique.

Les perits golfes que les montagnes mettent érique. C'est de l'abri des vents, se gelent tous les hivers, & ue viennent les se couvrent de pièces de glace, qui sont les unes l'Occident. Il d'eau salée, & les autres d'eau douce. Mais les ortir que de la vents impétueux du printemps les brisent & les poussent à la mer. On voit de ces glaces s'étendre ueur & de lat. l'espace de plusieurs lieues sur le bras gauche de ce. Mais, dit Bals-River, au Nord de cette Baie. « C'est une si sous le Pôle chose que j'ai examinée avec attention, dit gelerait pas, M. Crantz, dans un voyage que je fis à Pissikuel des vagues farbik. J'allai six lieues plus avant dans la Baie, 🌣 & je la trouvai encore couverte de glace le premier de Juin, mais pourtant libre & navip gable près de la terre. Je descendis & fis une lieue a pied dans un vallon, pour voir quelques ruines des anciens Norwégiens, sur les bords d'un p grand lac d'eau douce : mais ce ne sont plus » qu'un grand amas de pierres, couchées sous les pherbes. La vallée me parut large d'une lieue & longue de deux. Elle est traversée d'un petit p ruisseau qui s'égare, s'arrête, & forme dans sa route divers petits étangs. Les montagnes voin fines ne sont pas aussi roides que celles qui s'é-» lèvent en pleine mer; elles offrent à l'œil une vassez riante perspective de verdure. Le soleil

Groënland.

» qui me brûlait entre ces côteaux, m'obliges » bientôt d'en descendre. Tandis que mes matelon »Groënlandois étaient occupés à la pêche du sfaumon, je gagnai seul une petite montagne. » d'où j'apperçus au Nord la Baie couverte de p glace vers son embouchure. J'eus la curiosité nde traverser un marais d'une demi-lieue de » largeur, tapissé d'un gazon, ou les Groënlanand dois passent quand ils vont avec leurs canots sur » la tête ou sous le bras, prendre des veaux marin paux bords de la Baie. Mais, comme je ne pou so vais pas bien voir les glaces dans toute leur pétendue, j'avançai plus loin par ce même che min, sur une langue de terre élevée. Là, je de p couvris un champ de glace qui s'étendait à la plongueur de aouze lieues, sur une de largeur • Un peu plus loin, on la voit occuper jusqu'à wingt lieues dans ces deux dimensions. Mais je ne pus discerner la mer d'aucun côté; quoiqu'un ocertain brouillard dont elle se couvre, me sit » juger à-peu-près ou devait être l'embouchure de ■ la Baie. Il ne me fut pas permis d'aller plus loin ; il sétait dix heures du soir, & le soleil se couchait, » Du côté de l'Est, ou des terres, je vis une plaine e de glaces brifées, flotter l'espace d'une lieue en » long, sur une demi-lieue de large. Elles s'é-• levaient ensuite, autant que je pus les ditcerner, » jusqu'à la hauteur d'une tour assez grande, &

pre vun

n la n s'él

ລ l'el ສ d'u

∞ en ∞ qui

⇒ l'O ⇒ s'ét

coura
il poi
le flu
il les
De-l
fe d
de l'
par l
land
des
mare
font

d'O

€e n

Mai

& i

RALE

ux, m'obligea ne mes matelon à la pêche du ite montagne e couverte de us la curiolid demi-liese de les Groenlan curs canors fur es veaux marin me je ne pou ans toute leur ce même che vée. Là, je de s'étendait à la ne de largeun ccuper jusqu'i nsions Mais ja ité; quoiqu'un ouvre, me fk mbouchure de er plus loin ; il il se couchait. vis une plaine l'une lieue en ge. Elles s'éles ditcerner,

z grande, &

présentaient, d'une montagne à l'autre, comme oune rue de maisons, avec des toits en talus derminés en pointe. Je m'imaginai que c'était là la fin de la Baie; car au delà, je vis la glace s'élever en amphithéâtre entre les montagnes, l'espace de six lieues, semblable aux cascades d'un torrent écumeux, qui se précipite de roche en roche. Une montagne assez peu élevée, & qui n'avait pas beaucoup de neige, terminait à s'l'Orient cette longue perspective de glace, qui s'étendait fort loin à droite & à gauche.

En général, les glaces suivent la direction des courants ou des vents. Si le vent est à l'Ouest; il pousse les glaces dans les baies de concert avec le flux des marées. S'il tourne à l'Est ou au Nord; il les chaste & les reporte à la mer avec le restura De-là elles suivent les courans au Nord, d'où elles se détournent au Sud des terres Septentrionales de l'Amérique, jusqu'à ce qu'elles y soient fondues par le Soleil. Ainfi, la côte Occidentale du Groënland, est alternativement couverte ou délivrée des glaces, selon l'influence & la direction des marées, des vents, ou des courans. Quand elles sont à une certaine hauteur, si c'est alors le vent d'Ouest qui domine, les Groënlandois ne peuvent se meure en mer, sans courir de grands risques. Mais ce concours de difficultés arrive rarement. & ne dure gueres plus de quinze jours.

Groënland.

La Providence a d'ailleurs dédommagé les has bitans du Groënland, des peines de la mer, par des avantages que cet élément leur rapporte. Si la Nas se leur refuse des forêts & des arbres, elle orconne à l'Océan de jetter sur leurs côtes une grande quantité de bois, que les glaces des montagnes ont enfermé dans leur sein, ou du moins entraîné dans leur chûte. Sans cela les Européens ne sauraient comment se chauffer en ce pays-là, & les Groënlandois manqueraient de matériaux pour construire leurs maisons, leurs con tentes & leurs batteaux, & fur-tout pour emmancher ces fleches ou ces harpons, qui leur procurent lan la subsistance, les vêtemens, le chaussage & la stort dumiere par la pêche & la chasse. Parmi ces provisions de bois que leur apportent les courans, on jou voit de grands arbres déracinés qui roulant des années entieres sur les flots & les glaces, ont perdu leurs branches & leur écorce, & se trouvent Dét rongés par le temps & les vers. Ce sont ordinairement des saules, des aulnes, du bouleau, qui viennent des baies du Sud, ou des trembles que letr la mer charie de plus loin: mais la plus grande la g partie consiste en pins & en sapins : cette derniere espèce est un arbre dur & rougeatre, traversé de veines très-sensibles; il est d'une odeur qu'i plus agréable que le sapin ordinaire.

Ce bois vient de quelque pays fertile sans doute, l'gro

mais

mai

ce

l'Ar

ces

ans

On

du

lev

iqu

riol

oris

aie

côte

l ét

le C

aire.

mais

dommagé les hat mais froid & montagneux. Quel est-il ? on l'ignore : = s de la mer, par ce ne peut être la terre de Labrador, contrée de Groënland, ur rapporte. Si la l'Amérique assez voissne du Groënland; parce que des arbres, elle ces arbres viennent avec les glaces que les couleurs côtes une grans poussent en Amérique, loin de les en amener. glaces des mon-On pourrait plutôt croire qu'ils seraient apportés n, ou du moins du Canada par un courant qui les pousserait au cela les Euro-Spitzberg, & de là sur le Groënland; mais ce e chauffer en ce levrait donc être des bois du Nord de l'Amémanqueraient de rique, & sur-tout des chênes, qui sont très-maisons, leun commun dans le Canada: cependant on ne out pour emman recueille, en fait de chênes, que quelques ui leur procurent planches de vaisseau. Ellis, qui a trouvé de ce bois chauffage & la flottant dans la Baie d'Hudson, dit qu'il y a des Parmi ces progens qui le croient tirés de Norwège : mais, t les courans, on joute-t-il, les vents du Nord-Est, qui sont trèsqui roulant des violens dans ces contrées, repousseraient ces déles glaces, ont pris, comme les courans qui portent du Sud au e, & se trouvent Détroit de Davis & à la Baie d'Hudson, arrêtee sont ordinaire gaient tout ce qui peut venir de l'Amérique aux u bouleau, qui côtes du Groërland. Ellis conclut donc, que les les trembles que cerres Méridionales de ce pays même, fournissent s la plus grande la grande quantité de bois, dont sa rive Occipins : cette der- dentale est toujours couverte par les glaces: mais rougeâtre, tradit établit son sentiment sur le rapport de M. Egede, est d'une odeut qu'il a mal entendu. Car celui-ci dit qu'au Midi le Groënland produit des saules & des aulnes aussi ertile sans doute, gros que la cuisse; mais les bois flottans sont des Tome XVIII,

pins de la grosseur d'un mât de navire; or l'on n'en pers l trouve point dans le pays d'où les fait venir le les co Voyageur Ellis.

Ce bois encore un coup, est apporte par les tats courar, & ceux-ci viennent de l'Est. S'il y al quelque pays qui produife abondamment de cette sorte de bois flottans, c'est de-là sans doute que la mer les tire en quantité; & plus loin, on en trouvera, plus il faut reculer la terre qui les donne, point Or il croît de cette espèce d'arbres dans l'Islande plus que par-tout ailleurs. J'ai vu, dans un ancien Journal Maritime d'un Navigateur Allemand. deux baies au Sud-Est de l'Isse de Jean Mayen, fous le soixante-&-quinzieme degré, dont les bords étaient tellement couverts de ce bois apporté par les glaces, qu'il y en avait de quoi charge un vaisseau. Il faut donc l'aller chercher plus haut, soit au Pôle ou vers l'Orient. Mais, quand il y aurait des terres sous le Pôle, il est à présumer qu'elles ne produiraient gueres que des arbrisseaux ou des buissons, comme le Groënland: ainsi, ces grands arbres flottans ne pourront venir que de la Sibérie ou de la Tartarie Asiatique, où les bois sont atrachés des montagnes par les grosses pluie marée & les débordemens qui enlèvent des pièces de côtion terre toutes couvertes d'arbres, les sulent dans Froës les grandes rivieres, & de-là dans la mer. Enfuite ke les glaces flottantes les entraînent avec le courant Du S

k le omm

ue l ottar ľO

ant rodu es ve e la

hatka pins ui v ature

k pai arta erg

Ap u G atter

rire; or l'on n'en Pers le Pôle, jusqu'au voissinage du Spitzberg, où == es fait venir le es courans du Nord les repoussent entre l'Islande Groënland. & le Groënland au Sud-Est, & par le Cap des apporte par les tats, les jettent dans le Détroit de Davis. Mais e l'Est. S'il y a comme c'est là vers le soixante cinquieme degré, imment de cette que le courant commence à changer, les bois sans doute que ottans cessent d'aller au Nord, & se détournent us loin, on en l'Ouest de l'Amérique; aussi n'en trouve-t-on e qui les donne, oint à la Baie de Disko, ni au-dessus. Cepen-

es dans l'Islande l'ant il vient des sapins au Kamschatka qui n'en dans un ancien produit point; & les habitans disent que ce sont eur Allemand, es vents d'Est qui les leur amenent, sans doute le Jean Mayen, e la contrée de l'Amérique opposée au Kamsdegré, dont les hatka. Dans ce cas, on pourrait supposer que ces ce bois appont pins poussés de l'Amérique par les grands courans, le quoi charger ui vont de l'Est à l'Ouest, suivant la direction rcher plus haut, aturelle de l'Océan, font le tour du Kamschaika, lais, quand il y passent devant la Léna, grand sleuve de la l'artarie, qui les pousse au Nord vers le Spitzl est à présumer Fartarie, qui les pousse au Nord vers l edes arbrisseaux erg & la côte Orientale du Groënland.

land : ainsi, ces Après les glaces & les bois, flottans sur la mer nt venir que de lu Groënland, il n'y a rien de plus digne de que, où les bois l'attention des Observateurs, que le cours des es grosses pluie narées. Le flux, qui détermine la force & la dit des pièces de les courans, change régulierement au es a ulent dans Groënland comme sur les autres côtes de l'Océan, avec le courant Du Sud au Nord, il va toujours en diminuant

Groënland.

depuis la hauteur de trois brasses, & ne monte pas plus d'un pied au-dessus de la Baie de Disko. Ce. pendant en ce lieu-là même, il s'élève de trois brasses aux grandes marées, c'est-à-dire aux nouvelles & pleines Lunes. Le vent augmente avec le flux, de façon qu'on prévoit l'un par l'autre; ainsi, trois jours avant & après les grandes marées, sur-tout de l'Equinoxe, on doit s'attendre à des tempêtes, quoiqu'elles n'arrivent pas toujours.

L'aiguille aimantée varie dans la boussole de deux points & demi, c'est à-dire environ de vingthuit degrés, tournant vers l'Ouest. A l'extrémité de la Baie de Bassin, elle varie de cinq points ou cinquante-six degrés; & c'est la variation la plus considérable qu'on ait encore observée.

Les puits & les sources, qui sont avancés dans les terres, montent & baissent avec les changemens des phases de la Lune & des périodes des marées. En hiver, dans le temps même où tout est couvert de glace & de neige, on voit sourdre & disparaitre avec le flux & le reflux des fontaines toutes nouvelles, dans des lieux où conamunément il n'y avait point d'eau, & fort élevés audessus du niveau de la mer : car, en général, le Groënland n'est pas aussi bien fourni d'eaux que les pays élevés des climats plus chauds, & la plupart des sources, qui d'ailleurs offrent une eau claire & même très-saine, sortent d'un terrain

imbibé
veines
beaux
& les
peut y
frimats
entre c
très él
point,
donnes
par le
animau
Provid
fréques

les étai Quo retraite excessis cœur d jouisses ou deu les liqu chaude faisant qui pre table o m M. P ne monte pas le Disko. Ce. lève de trois lire aux nouigmente avec n par l'autre; andes marées, trendre à des as toujours.

boussole de iron de vinge. A l'extrémit inq points ou iation la plusée.

avancés dans
c les changepériodes des
nême où tout
n voit fourdre
des fontaines
n conamunépet élevés aun général, le
ni d'eaux que
ids, & la plurent une cau
d'un terrain

imbibé d'une neige fondue, qui se filtre dans ses veines. On trouve çà & là dans les vallons, de beaux étangs formés & entretenus par les glaces & les neiges qui distillent des montagnes. Il ne peut y avoir de grandes rivieres en ce pays de frimats; car il est traverse de petits vallons serrés entre des montagnes escarpées, dont le sommet très élevé se couvre de glaces, qui ne sondant point, sournissent peu de torrens. Les sources qui donnent de l'eau dans l'été, sont bientôt arrêtées par le froid des hivers : ainsi, les hommes & les animaux du Groënland mourraient de soif, si la Providence n'y envoyait pas en hiver des pluies fréquentes & des sontes de neige qui remplissent les étangs.

Quoiqu'un pays où la neige & la glace ont des retraites éternelles, ne puisse qu'éprouver un froid excessif, cependant il y est supportable même au cœur de l'hiver, dans les endroits où les habitans jouissent des rayons du Soleil, pendant une heure ou deux; malgré la rigueur de la gelée, qui glace les liqueurs les plus sortes, jusque dans les chambres chaudes. Mais dans le climat où cet astre bienfaisant ne s'élève point sur l'horizon, les gens qui prennent du thé, voient geler leur tasse sur la table où ils la posent. « La glace & la gelée, (dit » M. Paul Egede, dans son Journal du 7 Janvier » 1738), tapissent l'intérieur de la cheminée

Groenland.

Climat.

» jusqu'à l'embouchure des poëles, sans qu'elle Groenland. puissent fondre au feu qu'on y fait tout le jour Le tuyau de la cheminée est couvert d'une voûte me de glace, percée de petits trous, que la fumé a creules en s'évaporant. Les portes & les mu railles sont platrées de neige ou incrustées de siglace; & ce qu'on aura peine à croire, tou ne gele dans l'intérieur des maisons, le linge dans s les tiroirs, le bois du lit : le duvet même de soreillers & des lits, se gele d'un pouce d'é pailleur. Il faut caller la viande quand on la tire 🛥 des barils pour la manger, & même après qu'on » l'a mise sur le seu dans de l'eau de neige, inface doit bouillir affez long-temps, avant p que la pointe du couteau puisse pénétrer au » dedans de la pièce de viande. » Tels sont les effets du froid à la Baie de Disko; mais en genéral cette extrême rigueur fait bientôt place au dégel, & le temps passe de l'un à l'autre tous les quatre ou cinq jouts.

Le plus grand froid commence dans le Groënland, comme par-tout ailleurs, à la nouvelle année, & devient si perçant aux mois de Février & de Mars, que les pierres se fendent en deux, & que la mer fume comme un four, sur-tout dans les Baies. Cependant le froid n'est pas aussi sensible au milieu de ce brouillard épais que sous un ciel sans nuages. Car, dès qu'on passe des terres à cett face doux & les & de des e de la fe ch dispe piqua rifqu gelés fur le pave Ifles c'est de fa ou p nour

> U cepe comi car, camp amo Juin

> > laisse

verai

RALE , fans qu'elle ait tout le jour ert d'une vout , que la fume rtes & les mu incrustées de à croire, tou , le linge dans vet même de un pouce d'é uand on la tire me après qu'on de neige, temps, avant e pénétrer au-

dans le Groën à la nouvelle ois de Février dent en deux, ur, fur - tout n'est pas aussi pais que sous asse des terres

Tels font les

; mais en gé-

entôt place au

autre tous les

à cette athmosp! re de sumée, qui couvre la surface & les bords des eaux, on sent un air plus Groëniand, doux & le froid moins vif, quoique les habits & les cheveux y soient bientôt hérissés de bruine & de glaçons. Mais auffi cette fumée cause plutôt des engelures qu'un froid sec; & dès qu'elle passe de la mer dans une athmosphere plus froide, elle se change en une espèce de verglas que le vent disperse dans l'horizon & qui cause un froid si piquant, qu'on ne peut fortir au grand air sans risquer d'avoir les mains ou les pieds entierement gelés. C'est dans cette saison qu'on voit l'eau glacer fur le feu avant de bouillir; c'est alors que l'hiver pave un chemin de glace sur la mer, entre les Isles voisines, & dans les baies & les détroits; c'est alors que les Groënlandois meurent souvent de faim, ne pouvant aller dehors pour la chasse, ou pour la pêche, ni pour se procurer la moindre nourriture; & quand ils sortiraient, où en trouveraient-ils?

Un hiver si rigoureux est toujours bien long; cependant ce peuple compte son été depuis le commencement de Mai jusqu'à la fin de Septembre: car, durant les cinq mois de cet intervalle, il campe dans des tentes. Mais la terre n'est bien amollie & détrempée par le dégel, qu'au mois de Juin, encore n'est-ce qu'à la surface, & il ne laisse pas de neiger jusqu'au folstice d'été. La neige

Groenland.

reprend au mois d'Août, mais ne s'empare des i vive campagnes qu'en Octobre. On dit pourtant qu'il six moi tombe moins de pluie & de neige dans le Groën- poix land qu'en Norwège. Rarement voit-on la neige les va fur les bords de la mer ou-dessus d'un pied de barce q profondeur, si ce n'est dans les endroiss où le vent les vei en fait des monceaux, & jamais elle n'y séjourne u poin long-temps; quand elle ne fond pas au foleil, le les dou même vent qui l'a entassée, la disperse en tour la qui billons d'une poudre si subtile, que les habitans nois d' n'osent se montrer hors de leur porte. Il y a des années de suite où la neige séjourne depuis l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice d'été, accumulée en certains endroits creux ou bas, à la profondeur de plusieurs brasses, où elle gele bientôt de façon qu'on y peut marcher en sûreté avec des raqueres, ou souliers de neige, & alors on voit quelquefois pleuvoir bien des jours avant qu'elle dégele & se fonde.

L'été du Groënland moins long qu'ailleurs, y est pourtant assez chaud pour qu'on soit obligé de se dégarnir quand on marche, sur-tout dans les baies & les vallons, où les rayons du foleil se concentrent, sans que les vents de mer y pénètrent. L'eau qui reste dans les bassins & les creux des rochers après le flux, s'y coagule au soleil & s'y crystallise en un très-beau sel de la plus grande blancheur. Enfin la chaleur devient

ent le eau m cime Voyage tête harche

ft l'aut nterroi l'est àthmos ayons , uefois n tiffu ampag érisser

iguille

En g

s jours avant

u'ailleurs , y eur devient liguilles. "

s'empare des la vive sur cette même mer, où la glace a duré = pourtant qu'il six mois, que dans certains jours sereins de l'été, Groenland. fans le Groën a poix & le goudron se fondent tout autour it-on la neige des vaisseaux; mais ces essets sont rares, soit d'un pied de parce qu'ordinairement les étés sont rafraîchis par piss où le vent les vents qui soufflent du côté des sses de glace, n'y séjourne u point que le soir on est obligé de reprendre erse en tour rais qui régnent sur la côte depuis Avril jusqu'au e les habitans nois d'Août, & quelquefois si fort épais, qu'à te. Il y a des Beine peut-on voir les vaisseaux devant soi. Soud'été, accu eau même, d'où sa vapeur s'élève; mais alors ou bas, à la ... cime des montagnes en est plus claire, & le où elle gele Voyageur respirant aux rayons du soleil, porte her en sûrete tête au-dessus des puages, tandis que ses pieds eige, & alors harchent dans les ténèbres.

En général, la plus belle saison du Groënland t l'automne; mais sa durée est coutre & souvent u'ailleurs, y prerrompue par des nuits de gelée très-froides.

s foit obligé l'est à peu-près dans ce temps-là que, sous une ur-tout dans schmosphere noircie de vapeurs & teinte de ns du foleil payons, on voit les brouillards qui se gelent quelmer y pé-uefois jusqu'au verglas, former sur la mer comme assins & les in tissu glacé de toile d'araignées, & dans les coagule au l'ampagnes charger l'air d'atomes luisans, ou le au sel de la mérisser de glaçons pointus semblables à de fines

Groënland.

On a remarqué plus d'une fois que le temp & la saison prennent dans le Groënland une tem pérature opposée à celle qui régne dans tous l'Europe; en sorte que si l'hiver est très-rigouren dans les climats tempérés, il est doux au Groën land & très-vif en cette partie du Nord, quan il est le phis modéré dans nos contrées. A la fil de 1739 l'hiver fut si doux à la Baie de Disko que les oies passerent au mois de Janvier suivant de la Zône tempérée dans la glaciale, pour chercher un air plus chaud; & qu'en 1740, a miers h ne vit point de glace à Disko jusqu'au mois de portés Mars, tandis qu'en Europe elle régna constant dans d'u ment depuis Octobre jusqu'au mois de Mai. Celi considé qui fair cette observation, ajoute que le soleil, que y mena a coutume de reparaitre au Groënland, peu de le n'ava jours après le nouvel an, ne s'y laissa voir qu'en leur ma Février, quoique le ciel y fût clair & seren maient L'Observateur attribue ces deux effets très sin de l'Ot guliers, en eux-mêmes & par leur contraste, au jeunes exhalaisons douces & imperceptibles qui furent dois eur repoussées aux bords du Groënland par les froids de leur rigoureux des climats plus tempérés.

De même l'hiver de 1763, qui fut extrêmement dans le froid dans toute l'Europe, se fit si peu sentir a que de Groënland, qu'on y a vu quelquefois des été natal. moins doux.

En général l'air du Groënland est pur, léger lur-to

très-fai fante, habillé riture 1 voit-or en Eure & quel qui pre froids des nei des ch

Le t

que le temp nland une tem ne dans tout très-rigouren oux au Groën Nord, quan trées. A la fi aie de Disko

fois des étà matal.

très-sain. On y peut vivre long-temps en bonne = fanté, pourvu qu'on ait l'attention de s'y tenir Groënland. habillé chaudement, & d'y prendre une nourriture frugale, & un exercice modéré. Aussi n'y voit-on gueres aucune des maladies communes en Europe, ni d'autre incommodité que le scorbut, & quelque mal aux yeux, ou douleur de poirrine, qui procèdent des diètes longues & forcées, des anvier suivant froids excessifs, & de la blancheur éblouissante ciale, pour des neiges; mais ces maux sont rares. Les pre-n'en 1740, a miers Missionnaires Allemands, que le zèle a transqu'au mois de portés dans ces climats éloignés, y ont joui trente régna constant sans d'une santé vigoureuse, sans aucune maladie de Mai. Cela considérable, malgré la vie étroite & dure qu'ils ue le soleil, que y menaient, sur-tout dans les commencemens, où nland, peu dans ls n'avaient qu'une mauvaise nourriture, qui même issa voir qu'a deur manquait souvent. Ces Missionnaires parve-lair & serem maient à la plus grande vieillesse parmi les glaces essets très sin de l'Ourse, tandis que leurs Confreres mouraient contraste, au jeunes dans des pays plus chauds. Les Groënlanles qui furent dois eux-mêmes, se défendent très-bien des rigueurs par les froid de leur climat, & se trouvent plus incommodés des chaleurs de l'été & de l'humidité des hivers t extrêmement dans les Ports d'Allemagne, quand ils y viennent, peu sentir a que des froids plus vifs & plus longs de leur pays

Le temps y est variable; la pluie n'y dure gueres pur, léger de sur-tout à Disko, où le ciel, dit-on, est cons-

Groënland.

tamment beau durant l'été. On y voit peu de pluies pu d'orage ou de grêles subites. Les vents y changem eaus aussi souvent qu'ailleurs. Quoiqu'ils viennent de de terres ou des montagnes, ils ne sont pas si son ceau ni fi froids qu'on l'imagine, & même ils conti, un c buent à rendre le temps plus beau. M. de Buffon des qui veut que les vents suivent la température de ses a zônes, & qui faisant régner le vent d'Est, ou vent du soleil, dans la zone torride, prétend que sorte les vents des pôles soufflent aux zônes glaciales page ne sait peut-être pas, dit M. Crantz, que plus o pasar avance vers le Nord, plus on éprouve de ca éell vents du Midi qui causent des dégels au plus for le b des hivers.

Cependant il y a des vents si impétueux a Groënland, principalement dans l'automne, qui lu'il les maisons s'en ébranlent & se fendent, les tente Pn & les batteaux en sont emportés dans les ain lins & les flots de la mer balayés & dispersés en pluis sur les terres. Les Groënlandois assurent mêm pône que les ouragans ont souvent roulé dans l'air à l'ém mis en pièces des pierres qui pesaient deux livres Quand ils veulent fortir pour mettre leurs canon à l'abri, ils sont obligés de ramper sur le ventre de peur d'être le jouet des vents. En été, on voi Can s'élever de semblables tourbillons, qui bouleversen disp les flots de la mer, & font pirouetter les batteaux repa Les plus sieres tempêtes viennent du Sud, tournen qu'il

Dn e t

bien

L ar a he f a température de ses airs.

voit peu de pluie su Nord, s'y calment, & finissent par épurer les s vents y changemeaux. C'est alors que la glace des baies est enlevée Croënland. u'ils viennent de de son lit, & se disperse sur la mer en mone sont pas si fort ceaux. Ces tempêtes sont annoncées d'avance par même ils conti un cercle qui se forme autour de la lune, & par au. M. de Buffon des rayons de diverses couleurs qui brillent dans

vent d'Est, ou Quelquesois il s'élève des nuages orageux, d'où ride, prétend que fortent des éclairs; mais rarement sont-ils accomx zônes glaciales pagnés du tonnerre : & lorsqu'on l'entend par rantz, que plus o pasard, on ne peut discerner au bruit, si c'est n éprouve de co éellement la soudre qui gronde, ou la glace qui dégels au plus for le brise, ou des pierres qui roulent d'un rocher. Dn ne voit gueres non plus dans le Groënland, s l'automne, qu'il foit voisin de l'Islande où ils sont si communs. fendent, les tente Dn n'y trouve pas même de pierres de soufre. ttés dans les ain Ainsi, la Nature économise ses sléaux comme ses dispersés en pluit pienfaits, épargnant les orages & les pestes de la sone torride, aux pays qu'elle a soumis à l'inroulé dans l'air à lémence des hivers.

L'été n'a point de nuit pour les Groënlandois: nettre leurs canot per sur le ventre ne se couche point quand il a atteint le signe du En été, on voi Cancer. Sous le soixante-quatrieme degré, il ne qui bouleversen disparait qu'à dix heures dix minutes du soir, pour reparaitre cinquante minutes après. Ce n'est pas qu'il ne reste environ trois heures quarante mi-

nutes fous l'horizon; mais, comme on voit dans Groënland, le mois de Juin ses rayons toujours dardés ou réfléchis sur la cime des montagnes, on peut dire qu'il n'est pas tout-à-sait absent, d'autant plus que durant ce mois & le suivant, il éclaire l'horizon par un crépuscule, à la lueur duquel on lit & l'on écrit sans chandelle en très-petits caracteres, Les habitans de cet horizon profitent de ces longs Dura jours pour chasser & pêcher toute la nuit, & les brese Navigateurs pour passer sans danger à travers les j'y v glaces des mers voisines. Quoique le soleil ne se toil couche point entierement au fort de l'été, ce- ndé pendant sa lumiere n'est pas aussi vive le soit d'écla qu'à midi, mais son éclat baisse insensiblement avec le N fon disque, & devient soible comme un clair de sont lune, au point qu'on peut fixer ses rayons sans en Natu être ébloui.

> Par la même raison que le Groënland a des bur jours sans nuit, il doit avoir des nuits totales & fans mêlange de jour. La Baie de Disko ne voit de point la face du soleil depuis le 30 de Novembre jusqu'au 12 de Janvier. On n'a, pour suppléer à cette absence, qu'un foible crépuscule qui naît de la réflexion des rayons que cet astre laisse tomber fur les hautes montagnes & fur les brouillards épais bécl dont le froid compose l'athmosphère de la zône l'ai glaciale. Malgré cet abandon du soleil, les nuits du ne sont jamais aussi noires sous le Pôle que dans

eurs lont

vive uiff eme

ve

eles vu

oou qu

ne on voit dans 🚅 autres pays; car la lune & les étoiles semblent 😅 ours dardés ou redoubler de lumiere & de scintillation, & Groënland. s, on peut dire feurs rayons répercutés par la neige & la glace autant plus que font la terre est couverte, jettent une lueur assez éclaire l'horizon vive au milieu de ces nuits froides, pour qu'on uquel on lit & buisse marcher sans lanternes, & même lire facient de ces longs Durant la disparition du soleil, la lune veille e la nuit, & les presque toujours sur ces climats ténébreux, aussi ne ger à travers les d'y voit-on gueres durant l'été, non plus que les ne le soleil ne se troiles, depuis Mai jusqu'au mois d'Août. Mais, et de l'été, ce ndépendamment de l'astre des nuits, on a pour assi vive le soit éclaiter une lumiere continuelle qui brille dans ensiblement avec he Nord, & dont les nuances & les jeux variés nme un clair de sont un des phénomènes les plus curieux de la es rayons sans en Nature.

« Sans entrer dans des recherches profondes Groënland a des hur la cause de cette lumière boréale, j'obsernuits totales & verai, dit M. Crantz, que ni moi, ni personne e Disko ne voit de ceux qui ont vécu long-temps dans les pays o de Novembre les plus septentrionaux, nous n'avons jamais pour suppléer à sou de véritable autore boréale dans le Nord uscule qui naît pou le Nord-Est; car ce n'en est point une stre laisse tomber que cette lumiere bleue que l'athmosphère brouillards épais éclairée du soleil réstéchit sur l'horizon: mais hère de la zône l'aurore boréale part constamment de l'Est ou foleil, les nuits du Sud-Est, d'où elle s'étend presque toujours Pôle que dans pjusqu'au Nord-Ouest, & quelquesois éclaire

Groënland.

> tout l'horizon. Ainsi, les aurores boréales n'ont pas la même situation au Groënland que dans pla Norwège, la Laponie, la Russie & les autres contrées de l'Europe. Au reste comme les glaces nde la mer, & les volcans de l'Islande, sont ≈ l'Est & au Sud-Est du Groënland, & que ces phé » nomènes augmentent de temps en temps comme soles lumieres boréales, il peut y avoir, entre ces seffets singuliers de la Nature, des rapports & ades liaisons, qui bien constatés par une suite s d'observations, nous aideraient à découvrir la aspe se cause de l'aurore boréale.

» Tout ce que j'ai remarqué de particulier sur en gran » phénomène, continue M. Crantz, c'est que k remps s'adoucit à mesure que la lumiere de carron saurores est plus tranquille, & qu'à proportion piere » qu'elle s'agite & devient plus rouge, il s'élève remp » des tempêtes vers le Sud. » Cette observation laissa est directement contraire à celles que nous sai la tailli sons dans la zône tempérée, sur ces mêmes apparitions.

On voit aussi, depuis quelques années, des feur de leurs follets qui tombent du ciel dans l'eau. Sans patlet antique de l'arc en-ciel, des étoiles errantes, & d'autis des météores ou phosphores, communs dans tous les pays, il y a dans le Groënland, plus souvent magi qu'ailleurs, des parhélies, & des cercles lumineux s'éval autour de la lune, qui sont autant d'effets de la d'app

brume,

brum plus warc-

» pâle soble

nant

» parn p frap o d'av

m très.

o ture

table

le re

blabl

brume,

boréales n'ont brume, même dans le temps où le ciel paraît le = land que dans plus serein. « J'ai vu, dit notre Voyageur, un se les autres plus sere-en-ciel, qui au-lieu de ses couleurs dontiplus serein. «J'ai vu, dit notre Voyageur, un Groenland. omme les glaces » nantes, n'offrait aux yeux qu'une raie d'un gris slande, sont a pâle sur un fond blanc. Le temps était alors & que ces phé 📞 » obscurci & troublé par un nuage de grêle. Mais, voir, entre ce parmi tous les phénomènes, ce qui m'a le plus les rapports & d'avoir vu dans un beau jour d'été fort chaud & par une suite perès-clair, les Isles de Kookernen présenter un à découvrir le aspect tout dissérent de celui qu'elles ont naturellement. D'abord elles paraissaient plus articulier sur de grandes comme à travers un verre de loupe, z, c'est que le & si voisines que de Goodhaap où j'étais, j'en lumiere de ca comptais à quatre lieues de distance toutes les u'à proportion pierres & les creux remplis de glaces. Quelque ouge, il s'élème temps après la scène changea de face, & ne tte observation laissa voir qu'une campagne couverte d'un bois que nous sai laissa. A cette décoration succéda bientôt un sur ces mêmes tableau mouvant de toutes sortes de figures ou se représenterent tour-à-tour des vaisseaux avec eau. Sans patlet antiques & ruinés avec des tours renversées, es, & d'autis des nids de cigognes & mille phantômes semuns dans tous blables que les nuages peignent souvent à l'id, plus souvent magination, mais qui, s'éloignant peu-à-peu; reles lumineux s'évanouirent enfin sans retour. Dans ces sortes t d'effets de la d'apparitions l'air est ordinairement clair, mais Tome XVIII.

scependant chargé de vapeurs subtiles, comme sadans un temps chaud & pesant. Lorsque ces » vapeurs s'arrêtent à une certaine distance entre » l'œil de l'Observateur & les Isles de Kooketnen. \*celles-ci s'agrandiffent comme au travers d'un pverre convexe; & communément deux heures paprès, il s'élève un léger vent d'Ouest qui sa masse les vapeurs & les condense en un petit brouillard avec lequel le perdent & disparaissent » ces jeux de la Nature.»

M. Crantz termine cet Article interessant pat Nord des observations éphémériques, où il rend compa des variations du temps, qu'il a suivies durant une année entiers.

L'hiver de 1761, fut extrêmement doux, & d'un temps variable, avec très-peu de neige.

... Au mois d'Août, il y eut un beau soleil, fon chard, entremêlé de grêle qui venait du Midi, Vers la fin, on eut du brouillard, de la glace, mais point sur la mer. Ce temps sut accompagné d'un foleil chaud, saivi de neige, & d'une pluie froide.

En Septembre, le vent fut d'abord Nord-Eff, le temps clair & chaud, la glace d'un pouce d'épaisseur là où le soleil ne donnait point. Ensuite le vent tourna vers le Sud, & le temps fur d'une chaleur calme & très-pelante; puis le vent au Sud-Ouest avec de la pluie; enfin une rude teme froids

pête ( gelée deux douce

qui d geux doign venan

Au mailo baies Ceper que la le ven

En un ter vif qu d'un te née fin

Le

dégel

de No grands glaces temps le Kookernen, douce.

de neige. enait du Midi,

ord Nord-Eff; d'un pouce d'é-

oriles, comme pête du Sud & puis du Nord. Alors la terre fut distance entre deux ou trois pouces de glace, mais sur l'eau

Lorsque ces gelée, sans pouvoir dégeler au soleil. Il y ent Groenland

u travers d'un En Octobre, vent de Nord-Est avec la neige, it deux heutes qui dura que ques jours; ensuite même vent ora-Ouest qui ra geux & froid, puis la neige épaisse de quatre e en un petit doigts, qui séjourna avec un temps très-mauvais & disparaissent venant du Sud.

Au commencement de Novembre, le vent de intéressant par Nord-Est devint si froid, que l'eau gela dans les il rend computamaisons, & les liqueurs au-dehors. Le fond des vies durant une baies charia des glaces, & l'eau de la mer se gela. Cependant le soleil était si chaud durant le jour s' ment doux, & que la neige disparaissait devant ses rayons. Ensuite le vent fut au Sud, accompagné de grésil; puis le eau foleil, fort dégel, la grêle, la neige, enfin le vent au Sud.

En Décembre, tout fut couvert de neige. Après d, de la glace, un temps d'orage & d'éclairs, vint un froid aussi ut accompagné vif qu'il en eût jamais été; mais il fut bientôt suivi & d'une pluie d'un temps doux & de vents de Sud-Est; & l'année finit ainsi.

Le mois de Janvier commença par des vents de Nord & de Nord Est, qui annoncerent les ipoint. Ensuite grands froids de bonne heure, & charierent des emps fut d'une glaces du fond des baies dans la mer. Ensuite le uis le vent au temps s'adoucit, la neige vint, entremêlée de une rude temps froids secs qui ne duraient que cinq ou six jourse

# \*64 HISTOIRE GÉNÉRALE

Croenland.

En Février, même temps à-peu-près, mais bient tôt suivi de grêle & de verglas; puis un temps donx, avec un peu de neige; puis le dégel & la grêle, avec les vents d'Est & du Midi; enfin le froid & la grêle tout ensemble.

Tout le mois de Mars sut un printemps précoce, & la saison, plus douce qu'on ne l'a communément en Allemagne, sut accompagnée des venu de Sud, d'Est & de Nord Est, mais qui se calmaient durant le jour. On s'attendit à un mois d'Avril froid, & à voir stotter les glaces par les vents de Sud & d'Orient.

En Avril, le vent de Nord-Est amena d'abord des froids très-viss qui devinrent supportables, puis un temps de grêle avec un vent de Sud-Est. On commençait à se passer de seu; mais, vers la sin, le froid reprit très-vivement & se soutint; quoique le vent d'Est amenat le dégel.

Au mois de Mai le dégel fut interrompu par la gelée & de grandes neiges: ensuite des jours chauds & des nuits froides, puis la grêle à la fin.

Juin annonça l'été par des chaleurs. La terre dégela profondément. On fema les jardins. Vint ensuite un temps de neige froide, avec des vents de Sud - Ouest très - violens. L'été parut, mais rafraîchi par un vent de Nord - Est, & le mois sinit par les brouillards & la grêle qui viorent du Sud-Ouest.

Juille jours ch Midi, c zéphyr

L'Au dans le un gran fure qu

Il réf que les que par vent trè qu'an ca au cont qu'ile. C dans le

les vent

On r

hivers, temps fur-tout vents d foulage fourniss ils occa grêle & d'autan

que l'e

ALE
s, mais biens
sis un temps
e dégel & la
idi; enfin le

mps précoce, a communétée des vents s qui se calit à un mois glaces par les

nena d'abord upportables, r de Sud-Eff, mais, vers la & fe foutint, gel.

rompu par la ite des jours grêle à la fin. uts. La terre jardins. Vint vec des vents parur, mais, & le mois it vibrent du

Juillet produisit d'abord de la grêle, puis des Groenland; jours chauds, mais agréables, suivis d'un vent de Midi, dont la forte chaleur sut tempérée par le zéphyr de l'été.

L'Auteur observe à la fin de ce Journal, que, dans le Groënland, il regne la plupart du temps un grand calme, dont la durée augmente à mefure qu'on avance dans le Nord.

Il résulte en second lieu de ces observations, que les vents sont aussi variables dans cette région que par-tout ailleurs. Souvent même il soussile un vent très-fort sur les côtes entre les Isles, tandis qu'un calme profond domine sur la mer; ou tout au contraire la mer est agitée, & la terre tranquille. On voit aussi les vents de terre, qui regnent dans le beau temps, changer le lendemain avec les vents de mer.

On remarque enfin que, dans les plus rudes hivers, il y a des vents du Midi qui amenent un temps doux & de la grêle. C'est ce qu'on voit, sur-tout à Disko, & plus loin dans le Nord. Ces vents du Sud sont d'autant plus agréables, qu'ils soulagent les hommes & les animaux en leur sournissant par le dégel des eaux à boire; mais ils occasionnent aussi plus de glace, parce que la grêle & la neige sondues au dégel, se regelent d'autant plus vîte dans les nuits froides, de mêmeque l'eau quand elle a été chaussée, est plus sus-

L iij,

ceptible de congélation. Ainsi, comme le vent du Oroënsaud. Midi souffle constamment au pôle arctique, il devrait y tempéres le froid par le dégel; mais aussi la glace y reprend plus fortement, sur-tour s'il y a plus de terre que de mer au pôle.

> Les terres méritent d'autant plus d'être observées dans le Groënland, qu'il y en a très-peu; la mer qui l'environne ayant englours presque toute la substance de ce pays dans ses golfes, où les glaces & les neiges brifées & fondues tombent & te précipitent avec ce qu'elles peuvent enlever & déraciner sur les rochers qui ne sont, pour ainsi dire, que les ossemens nus & décharnés de la terre végétale & vivante. Ce qui lui reste de moëlle & de sève, n'est qu'une légere couche d'argille, de sable ou de tourbe. Cette argille, qui couvre les environs de Good-Haap, est d'un bleu pâle, mêlée de fable sans suc & sans consistance. Ailleurs on en trouve d'une espèce plus grasse, d'un gris clair, avec le brillant d'un minéral semblable à l'argent, & la vertu de résister au feu. Ici l'argille est mêlée d'un sable fin & léger, très-luisant; & cette terre est propre à l'engrais des campagnes. Là, c'est une autre sorte de sable qui se mêle à l'argille; ce sable d'un beau blanc, est comme des perles, extrêmement pesant. La pouv plupart des terres sable neuses du Groënland tirent sur le gris ou le coun, & sont mélées de

qua de

I avec & d La & d

pier bas, roch qu'o qui,

pole Mais de l pluie logie

> les fo tes 8 d'oile œufs

que :

fur c ces o gazor

quille déter

#### DES VOYAGES.

me le vent du le arctique, it e dégel; mais ment, fur-tour u pôle.

s d'être obser-

RALE

a très-peu; la presque toute golfes, où les ndues tombent euvent enlever ne font, pour & décharnés de qui lui reste de légere couche quantité de pierres; mais produiraient beaucoup de choses, si elles étaient engraissées.

La tourbe se trouve dans les endroits marécageux, avec un mêlange de coquilles de moule, de fable & de gravier; mais elle n'est pas bonne à brûler. La meilleure est entrelacée de racines, de mousse & d'herbes séchées, & quelquefois de débris de pierre & de bois. On la trouve dans les terrains bas, partie sur un fond sablonneux, & partie sur le rocher. Cette toutbe contient aussi des petoncles ' qu'on ne retrouve point ailleurs dans le pays; ce qui, joint aux coquillages des moules, ferait supposer que la mer a couvert autrefois ce terrain; Mais il est encore plus probable qu'il s'est engraissé. de la dépouille des montagnes voisines que la Cette argille, luie a rongées jusqu'au roc. Une raison d'ana-Haap, est d'un sogie vient à l'opui de cette conjecture; c'est & sans consis- que la meilleure espèce de tourbe se trouve sur me espèce plus les sommets les plus élevés de petites Isles déserrillant d'un mires & de rochers presque nus, où des nuées:
rettu de réssiter d'oiseaux vont se jucher la nuit, & déposer leurs. able fin & léger, wufs durant le jour. Le peu de terre qu'il y avair opre à l'engrais fur ces hauteurs, étant mêlée avec le fumier de e sorte de sable ces oiseaux, a dû produire de la mousse & du un beau blanc, gazon dans son temps; ces végétaux nourris de nent pesant. La mouvelles couches de fumier, de plumes, de codu Groënland quilles d'œuss, d'ossemens & d'autres débris qu'on sont mélées de déterre jusqu'à une certaine prosondeur, ont

Groënland.

formé à la longue un bon lit de tourbe, de deux pieds d'épaisseur, qui couvre la cîme des rochers, Cette tourbe est dure à couper, à cause des racines de végéraux dont elle est hérissée, mais elle fait un très-bon seu, & une belle flamme.

Après la terre viennent les rochers. On ne peut guères dire ce qu'ils contiennent, parce que le montagnes du Groënland ne sont pas assez accesfibles pour qu'on y fouille. Mais au défaut d'autres recherches, il est permis de juger des matieres que renferment ces rochers, par celles de leur surface, & par les fragmens ou les débris qui s'en détachent. Si les montagnes voilines du pôle sont moins hautes que celles des environs de l'Equateur, elles ont aussi moins de neige & de glace, sur-tout les plus méridionales du Groënland. Celles-ci ne présentent qu'une roche dure, d'un gris-clair, sans lits ni veines bien distincte. ment tracés; on n'y trouve habituellement de la neige que dans des fentes ou des crevasses profondes. Mais les glaces & les neiges ont établi leur séjour éternel dans les montagnes qui forment un large dos au milieu du Grocnland. De tous ces sommets élevés il se détache de grands quartiers de roche, qui se brisant dans leur chûte, paraissent aux pieds de la montagne les ruines d'une ville démolie. C'est - là qu'on pourrait découvrir les matieres qui ont servi à la formation

de ces montagn gereux d'aller é débris, foit parc de son front, n & roulant de p rompre le cou; y être à tout m nuelle des quart entraînent des s ces rochers ron sont-ils les moin que la plupart espèce dans leur côtes ou dans l de solidité: du l'agitation & l'é ils sont percés fondes. Ces cav dans les montag plus d'un pied fées dans une trouve du spal & d'autres pier rogènes. Il y a formés en couc fable : les veir font gueres pa ment obliques. deux

hers, raci.

s elle

peut

e les

ccel-

d'au-

atie-

s de

s qui

pôle

s de

& de.

roen-

lure,

ncte.

de la

protabli

for-. De

ands

ûte.

ines t dé-

ation

de ces montagnes: mais il est extrêmement dangereux d'aller étudier la Nature au milieu de ces Groënland. débris, soit parce que l'on n'y artive qu'à la sueur de son front, malgré le froid excessif, en sautant & roulant de pierre en pierre, au risque de se rompre le cou; soit parce qu'un Naturaliste peut y être à tout moment écrasé par la chûte continuelle des quartiers, que leur poids & leur pente entraînent des sommets dans les précipices; aussi ces rochers rongés par les siécles & les saisons, sont-ils les moins élevés. On voit à leurs fragmens, que la plupart contiennent des mines de toute espèce dans leur sein. Les rochers, qui sont sur les côtes ou dans les Isles de la mer, ont bien plus de solidité: durs comme le marbre, & polis par l'agitation & l'écume des vagues qui les baignent, ils sont percés dans l'intérieur de cavernes profondes. Ces cavités ou fentes, plus communes que dans les montagnes des autres pays, n'ont gueres plus d'un pied & demi de largeur, & sont creusées dans une direction perpendiculaire. On y trouve du spalt, du quartz, du grenat, du talc, & d'autres pierres composées de substances hétérogènes. Il y a très-peu de ces rochers qui soient formés en couches, comme l'est la pierre faite de sable: les veines ou lits qu'on y remarque, ne sont gueres parallèles à l'horizon, mais constamment obliques.

Groënland.

La plupart de ces rochers sont d'une pierre de très-l dure, gris-blanc, composée en partie de gravier, sur leurs & d'argille en partie, ou même de sable, comme des bloc la pierre de taille ordinaire, ou celle dont on fait les meules de moulin. On y trouve aussi des pierres à aiguifer, très - fines, de couleur rouge - ou jaune. Il y a une pierre de cette espèce, oui contient des grains brillans, & qui se coupe en tranches comme l'ardoise. Les Groënlandois tirent du Midi de leur pays une sorte de pierre à aiguiser, d'un sable ou gravier rouge & fin, avec des taches blanches. Elle se polit comme le marbre, & peut s'employer dans les édifices.

On trouve sur le bord de la mer beaucoup de marbres de toutes sortes de couleurs, mais la plus grande partie noirs & blancs, parsemés de veines. Le rivage est couvert de quartiers informes de marbre rouge, avec des veines blanches, vertes, & d'autres couleurs. Ce marbre s'est tellement poli par le frottement des flots, qu'il n'est pas de beaucoup inférieur aux plus beaux marbres d'Italie.

On voit peu de véritable ardoise dans le Groënland, quoiqu'il renferme çà & là des carrieres d'une pierre brune assez fine, que les eaux minent & fendent en gros quarriers. Mais ce sera peut-être du spalt; on en trouve dans le creux des rochers de toutes couleurs, & quelquefois

ente; e endre d u la co vent en nais qui estembl

Le G 'épreuv & la pi mais on grands comme

coupe.

Il n'y proprer trouve River, felle. Q bre bât le plus étroit 8 espèce, mer, r

leurs;

parenç

0

ALE

ierre à aiguifin, avec des

andois tirent

peaucoup de rs, mais la parlemés de rtiers infores blanches, re s'est telle-, qu'il n'est aux marbres

s le Groënes carrieres es eaux mifais ce sera is le creux quelquefois

d'une pierre le très-brillant. Les Groënlandois vont chercher de gravier, sur leurs côtes méridionales, comme une rareté, Groënland. able, comme des blocs d'une pierre blanche, à demi-transpaelle dont or trente; elle est aussi fragile que du spalt, mais si uve aussi des sendre qu'on pourrait la tailler avec un canif, ouleur rouge du la couper sans peine avec les dents: ils trou-espèce, qui vent encore au midi de l'albâtre assez blanc, se coupe en mais qui n'a ni l'éclat ni le poli du nôtre, & qui essemble à la poudre de cheveux, quand on le coupe.

Le Groënland a plusieurs fortes de pierres à le marbre, dépreuve du feu, comme le glimer ou cat-silver, & la pierre de talc blanche, noire, ou grise: mais on ne peut pas la tailler en carreaux assez grands pour tenir lieu de vîtres aux fenêtres, comme on fait en Russie.

Il n'y a pas cependant au Groënland du tale proprement dit, ni de la serpentine. Mais on y trouve en plusieurs endroits, & sur-tout à Bales River, une pierre tendre, dont on fait la vaisselle. Quoique bien des gens l'appellent du marbre bâtard, parce qu'elle a des veines; son nom le plus commun est Weichstein. Elle se fait un lit étroit & profond entre les rochers. Il y en a une espèce, (c'est la meilleure) d'un beau verd de mer, rayée de rouge, de jaune, & d'autres couleurs; mais ces raies ont rarement quelque transparence. Cette pierre est formée d'une craie fine

Groënland.

& visqueuse, qui se pulvérise quand on la met en œuvre. Mais, quoique fort tendre, elle ell compacte & très-pesante. Comme on ne la trouve point disposée en couches, & qu'elle ne peu s'enlever ni par écailles ni par feuilles, il est difficile de la tailler en quartiers, sans qu'elle se réduise en grumeaux. D'ailleurs cette pierre est plus souple au cifeau, ou même au tour, que le bois. Elle el douce & grasse au toucher, comme le suif ou le favon :lorsqu'elle est frottée d'huile, elle a le luisant & le poli du marbre. Elle ne devient point poreule à l'air, & prend de la consistance au feu. Sans parle des meilleurs creusets qui se font de cette pierre, les Groënlandois en ont des ustensiles & des lampes Comme la cuisine faite dans cette espèce d'usten files, est plus saine & de meilleur goût que dans nos batteries de fer ou de cuivre, on envoie de cette vaisselle en Danemarck où elle est très recherchée, même dans les meilleures maisons, M. Crantz ne doute pas qu'elle ne soit préférable à la vaisselle ou poterie de Chiavenna, sur le lac de Côme, dont on fait tant d'usage dans toute l'Italie.

Rien de plus commun dans les montagnes du Groënland, que l'amiante, ou la pierre de lin. Celle-ci ressemble à des éclats de bois. Son grain est un tissu de filamens longs d'un travers de doigt, séparés à distances égales par une sorte de join-

sure. Qua de la joi une pier elle se d cheur. L trempée portion mens en puis on & l'on linge. Sa que le fe blanchit brûlaien de ce li tans des peut en mêche p nettoyer n'ont pa prendre trempen d'allume

Ces particular confum ces particular ces particular

metres

od on la mer dre, elle eft ne la trouve elle ne peu il est difficile le se réduise eft plus fouple bois. Elle el le suif ou le lle a le luifant point poreule u. Sans parier cette pierre & des lampes pèce d'usten oût que dans n envoie de elle est très res mailons oit préférable enna , fur le e dans toute

ontagnes du vierre de line is. Son grain rs de doigt, rte de join-

rure. Quand on la rompt, elle présente à l'endroit a de la jointure une surface dure & polie, comme Groënland. une pierre à aiguifer : mais si l'on vient à la broyer, elle se déploie en fils de lin d'une grande blancheur. Lorsque l'amiante est battue, amollie & trempée dans l'eau chaude, jusqu'à perdre la portion de chaux qui liait & cimentait ses filamens en pierre, on la fait sécher sur un crible, puis on la peigne comme de la laine ou du lin, & l'on en file une étoupe dont on peut faire du linge. Sa qualité singuliere est, comme l'on sait, que le feu lui tenant lieu de lessive & de savon, blanchit ce linge loin de le confumer. Les Anciens brûlaient leurs morts enveloppes dans des draps de ce lin incombustible. Les Tartares & les habitans des Pyrénées en tricotent des bourses. On peut en faire du papier. Il servirait très-bien de mêche pour les lampes, si l'on avait soin de le nettoyer & de le peigner. Mais les Groënlandois n'ont pas tant d'industrie, & se contentent de prendre des éclats de cette pierre d'amiante, qu'ils trempent dans l'huile de baleine, pour servir d'allumettes à leurs lampes : tant que ces allumettes sont imbibées d'huile, elles brûlent sans se confumer.

Ces peuples, malgré la pauvreté où la Nature a voulu qu'ils vécussent, ont pourtant des pierres fines qu'ils ignorent ou méprésent sans doute,

tandis que notre luxe le leur envie. « J'ai visto geâtre Groënland. adans leurs montagnes stériles, dit M. Crantz du jaspe soit jaune, soit rouge, avec des veine od'une blancheur transparente. »

Qi, y trouve aussi du quartz & du crystal en grandes pièces. Il y en a de jaune & noir, tirant fur la topaze. Il y en a qui change comme l'o

pale, & réfléchit tantôt du jaune & tantôt du

bleu.

M. Crantz met le grenat du Groenland dam la classe du quartz, parce qu'il se trouve dans les fentes les plus élevées des rochers, en pièces de grandeur & de forme inégales. Mais, comme il el très der & d'un sanguin transparent, qui tire sur le violet, les Lapidaires le rangent parmi le rubis. C'est dommage qu'il soit si fragile, & qu'on n'en puisse conserver que de la grosseur d'une feve, quand on le met en œuvre.

Teme suis procuré, dit le même Observateur. des brillants d'un crystal à six angles, couleur adacier. Ces six angles étaient joints ensembles & le plus petit était le plus saillant. J'ai vu de e ces brillants dont le fond, quoique blanc, périllait d'un feu rouge. J'ai trouvé aussi dans le Groënland des pierres transparentes comme des fragmens de porcelaine de la Chine, Elles so font larges & plates, en deux morceaux cimentes & reunis par une forte de glaire roua car il

Quan quelque quand loient, faute de e profi

Ce p de fer ; rochers bleu, l'e

On t

une esp en pari Groënla métal g ils prei pièces s

cloches.

On i land. E étincelle commu quelque unes or ALE

ent parmi le

nts ensemble, int. J'ai vu de ie blanc, pé aussi dans le ntes comme Chine. Eller norceaux ciglaire rou-

vie. «J'ai vie » geâtre. Elles font feu, comme la pierre à fusil, M. Crantz, mais ne sont point de cette derniere espèce, Groënland. vec des veine car il n'y en a pas dans le pays. »

Quant aux minéraux & aux métaux, il en sort du crystal en quelques traces des entrailles du Groenland; mais Minéraux. se noir, tirant quand bien même on pourrait pénétrer dans les ce comme l'o cavernes qui renferment ces trésors, quels qu'ils & tantôt du foient, il serait impossible d'exploiter ces mines faute de bois, & d'ailleurs la dépense excéderais roënland dan e profit.

ouve dans le Ce pays de montagnes incultes ne manque ni , en pièces de de fer ; ni de laiton. A la couleur de certains , comme il et rochers, dont la surface tire sur le verd & le

On trouve quelquefois dans la pierre calcaire gile, & qu'on une espèce de verd-de-gris, solide en partie, rosseur d'une en partie écaillé en lames très-minces. Les Groënlandois ont trouvé çà & là des morceaux de Observateur, métal grands ou petits, qu'au poids & au brillant gles, couleur vils prenaient pour de l'or; mais à l'essai ces pièces se sont trouvées de bronze ou de métal de cloches.

> On rencontre aussi des marcassites au Groenland. Elles ressemblent au cuivre & jettent des étincelles, quand on les bat avec le fer; communément elles sont plates & quarrées, quelquefois plusieurs unies ensemble. Quelquesunes ont le centre de leurs quatre côtés trian-

gulaires, à la pointe de leur pyramide, commangnes, l Groënland. le crystal.

> On ne croit pas que les Groënlandois aient de ngrates nître, de l'alun, ni du vitriol; quoiqu'ils prétendem ournisse qu'il y a de ces matieres dans une source miné que que rale du Midi, dont l'eau leur sert à se guérir de le des bu certaines maladies & à préserver leurs fourrure et maigr de la cortuption. La pierre ponce est rare aussi dans le Groënland; cependant on en trouve quelque utour d morceaux de blanche, de grise, & beaucoup plus s sable de noire, que la mer y aura fans doute entraîne jourris o des volcans de l'Islande.

Ouels végétaux peut-on attendre d'un pays of lez gra la Nature se refuse à tous les vœux & les esson qui n'est des hommes, où la terre & la mer semblent de carce qu fendre d'aborder & d'habiter, où le froid enfin e jours, ne laisse ni sol ni suc, ni rien de tout ce qui peut nois de offrir, je ne dis pas un féjour, mais un passage Envair aux voyageurs? Car le Groënland n'est pas même avoine s un chemin sûr pour aller au Pôle; fut-il d'ailleus Mez vîte ouvert pour l'Amérique. Comment s'arrêter ou mais à passer dans des terres où les montagnes ne sont leux les que pierre & glace, & où la plupart des vallons es nuits sont à peine couverts d'un peu de mousse & d'herbe, même productions mal-saines de quelques marécagest une pro-Les côteaux les moins escarpés qui retiennent une pu l'on p légère portion du sable & de la terre que les des le torrons de pluie & de glace entraînent des mon-

ifeaux ( ue gue onnée : êche fui

tagnes,  $T_{0}$  RALE

semblent de farce qu'elle pointe, murit & seche en très-peu le froid enfin e jours, sous un ciel où l'hiver laisse à peine deux ut ce qui peut nois de trêve à la terre.

tagnes,

nide, commengnes, les Isles qui n'ont pour habitans que des ifeaux fauvages, dont le fumier rend à ces terres Groënland. ndois aient de ingrates plus de séve & d'aliment qu'elles n'en ils prétendem burnissent; ces collines & ces Isles ne produisent fource mine que quelques herbes éparses parmi des bruyeres à se guérir de des buissons. Encore cette verdure est-elle courte eurs fourrure de maigre, en raison de l'aridité du sol proporest rare aus jonnée à la rigueur du climat glacial. Cependant, ouve quelque utour des cabanes & des tentes des Groënlandois, beaucoup pluses fables que la mer a jettés ou laissés sur le roc, oute entraînt ourris du sang & de la graisse des baleines qu'on êche sur les côtes, reproduisent en retour une d'un pays of lez grande quantité d'herbe épaisse & fine, mais & les effort ui n'est ni si haute, ni si large qu'en Europe,

is un passage Envain les Européens ont tenté d'y semer de est pas même pavoine & dubled. La paille ou le tuyau croissent ut-il d'ailleur. sez vîte, mais rarement vont-ils jusqu'à l'épi, & s'arrêter ou mais à la maturité, même dans les temps & les agnes ne sont deux les plus chauds du Groenland, parce que et des vallons es nuits froides y reviennent trop tôt. C'est par se d'herbe, a même raison, que le pays ne peut avoir aus marécagess cune production des jardins : car à la mi-Juin etiennent une pui l'on plante, la terre est encore gelée pardessous; terre que les dès le mois de Septembre, le froid y reprend ent des mon- k gele la surface. Il faut donc tout arracher, ou Tome XVIII.

Groënland.

le laisser périr, excepté les porreaux qui passen l'hiver sous la neige. La salade & les choux ne peuvent se transplanter, & restent toujours petits. Il n'y a que les raves qui croissent au Groënland aussi bien qu'ailleurs, & quelques navets qui ne sont pas plus gros que des œuss de pigeons, mai qui sont bons à manger, même verds. Du reste rien ne vient, & tout périt sur pied; encore a peu de légumes ou de plantes a-t-il besoin, pou réussir, d'être à l'abri des vents de Nord & de branchages ou bois slottans que la mer chan & jette sur ses bords.

Mais, pour commencer par les végétaux com muns, il y a dans le Groenland deux fortes d'herbe ou de gramen. L'une que les Botanistes appellen gramen arundinaceum majus, est une espèce jone fort clair, qui croît entre les rochers, dont les Groënlandois, font des paniers ou de corbeilles. L'autre approche du gramen hordaceum ou gramen d'orge, qui naît parmi les pierres, su un terrain de sable ou de gravier, autour de habitations. Il a des feuilles larges, un tuyau asse gros, d'un pied & demi de hauteur, comme le froment auquel il ressemble d'ailleurs par l'épi, si ce n'est que celui du gramen a souvent six pouce de long. Il a le grain comme l'avoine, mais rate ment vient-il à maturité, tant les étés sont cours C'est de cette berbe que les Groënlandois metten

dans l garanti de l'hu

land, of the policy of the place of the plac

Une ont une comme madoue forte re n'a ni f

Il y
espèce
rennes dans les
de la m
plus gra
comme
mousse
quand c
de seign

La 1

ex qui passent les choux ne bujours petite au Groënland navets qui ne pigeons, mai rds. Du rest d 3 encore de besoin, pou

Nord & de

mer chari

égétaux com ortes d'herbe iftes appellen me elpèce es rochers, aniers ou de en hordaceum es pierres, lu r, autour de un tuyau affer r. , comme le ers par l'épi, ent fix pouce ie, mais rare s font courts ndois metten dans leurs souliers ou leurs bottes, pour se garantir les pieds des incommodités de la glace & Groënland. de l'humidité.

La verdure la plus commune dans le Groënland, est la mousse. « Un jour que j'étais assis sur » un rocher, dit M. Crantz, j'en comptai plus de » vingt espèces autour de moi, sans sortir de ma » place. Il y en a d'épaisse qui est douce comme » une fourrure. On s'en ser pour boucher les » sentes des cabanes.»

Une seconde espèce de mousse, dont les sibres ont une palme de longueur & sont serrées entr'elles, comme celle des champignons, tient lieu d'amadoue & de mêches pour les lampes. Une autre sorte ressemble au Lycopodium, si ce n'est qu'elle n'a ni sleurs ni étamines.

Il y a de la mousse à feuilles, entrautres une espèce tout-à-fait blanche qui sert à nourrir les rennes durant l'hiver, & quelquesois les hommes dans les extrémités de la faim. Une autre mousse de la même espèce à-peu-près, est encore d'une plus grande ressource; car on la mange, dit-on, comme du pain en Islande. Ces deux sortes de mousse sont d'abord désagréables à la bouche, mais quand on en a mâché & avalé, elles laissent un goût de seigle qui plaît.

La mousse du Groënland produit des champignons & des mousserons. Il y en a de jaunes

M ij

Groent ad.

& de rouges; quelques-uns ressemblent à des cloux de giroste; mais tous font petits.

Parmi les arbustes, il en est d'une espèce qui rampe sur le sable, comme le thym sauvage, & qui porte des sleurs, mais n'a point d'odeur, ni de graines. Une autre espèce a des seuilles rondes, jointes de deux en deux, avec une petite sleur cotonneuse entre chaque seuille double : les rennes en mangent.

Il y a quatre sortes d'arbustes dans le Groënland, qui portent des graines ou des baies, & dont on se sert en ce pays-là pour allumer le seu. Les Naturalistes les distinguent, parce que ces arbustes ne croissent que dans le Nord & que la graine en est utile à la Médecine, sur-tout pour rafraîchir le sang & guérir du scorbut. Les Groënlandois en mangent par cette raison, & ils en conservent tout l'hiver sous la neige dans de petits vases. Ces peuples ne sont aucun cas de la graine de genièvre, qui vient chez eux plus grosse & plus sorte qu'en Europe, quoique l'arbuste en soit trèsbas & rampant.

Le Groënland produit trois espèces de faules, l'une à seuilles d'un verd-pâle, l'autre dont les seuilles pointues sont d'un verd-brillant, & la troisieme, à seuilles larges & cotonneuses. Aussi cette dernière espèce a-t-elle beaucoup de coton dans sa baie. Mais tous ces saules sont arrêtés par le

froid à

Les différent dent function dant function de les arbitants d'un hora d'un ho

Le froid, apres de pois ropéen aussi d' Meridi à nos parent de la su du Gr

fentir

pour le

blept à des

LE

espèce qui fauvage, & l'odeur, ni lles rondes, perite fleur : les rennes

s le Groënies, & dont
le feu. Les
ces arbustes
e la graine
pour rafrass Groënlanils en conns de petits
le la graine

es de faules, are dont les il.nt, & la neufes. Aussi up de coton arrêtés par le

rosse & plus

en soit très-

froid à la surface de la terre, & ne s'élèvent guères au-dessus.

Groënland.

Les bouleaux, parmi lesquels il en est qui sont dissérens des nôtres & qu'on distingue à leurs seuilles dentelées, ne prennent point non plus d'essor; & ne montent jamais à une certaine hauteur. Cependant sur les côtes Méridionales du Groënland où le Soleil est plus chaud & séjourne davantage, les arbrisseaux & sur-tout les aulnes qui croissent au bord des ruisseaux, poussent jusqu'à la hauteur d'un homme, sut trois ou quatre pouces d'épaisseur. Mais ils viennent si courbés qu'on en fait peu de commerce; de sorte que ce bois très-commun au Groënland, y est en même-temps sort inutile; car les habitans ne s'en servent pas même pour le chaussage.

Le cormier vient très-aisément dans ce pays froid, & y produit en abondance de ses fruits apres & durs. On y trouve encore une espèce de pois que les Groënlandois ont appris des Européens à cuire & à manger. Les habitans parlent aussi d'un fruit qu'on voit, disent-ils, sur la côte Meridionale, & qui doit ressembler tout au plus à nos grosses prunes jaunes, quoiqu'ils les comparent aux oranges. Mais quelle que soit la richesse de la Nature en ce genre de productions au Midio du Groënland, la stérilité de la terre se fait sentir par-tout en allant au Nord, & semble y

M iii

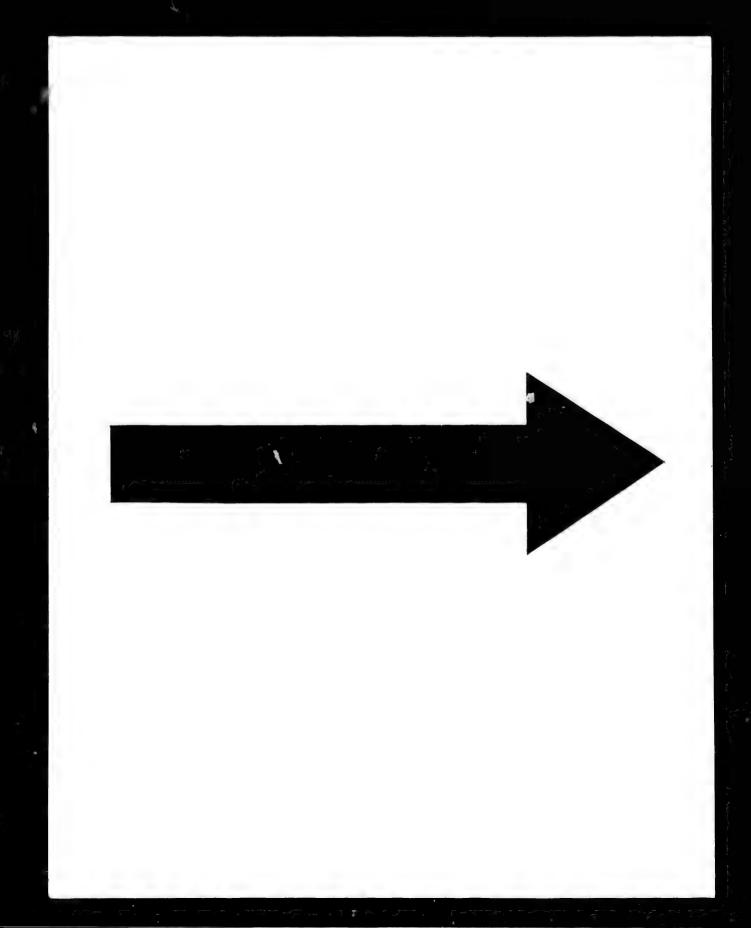



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

Will Estimate of the state of t

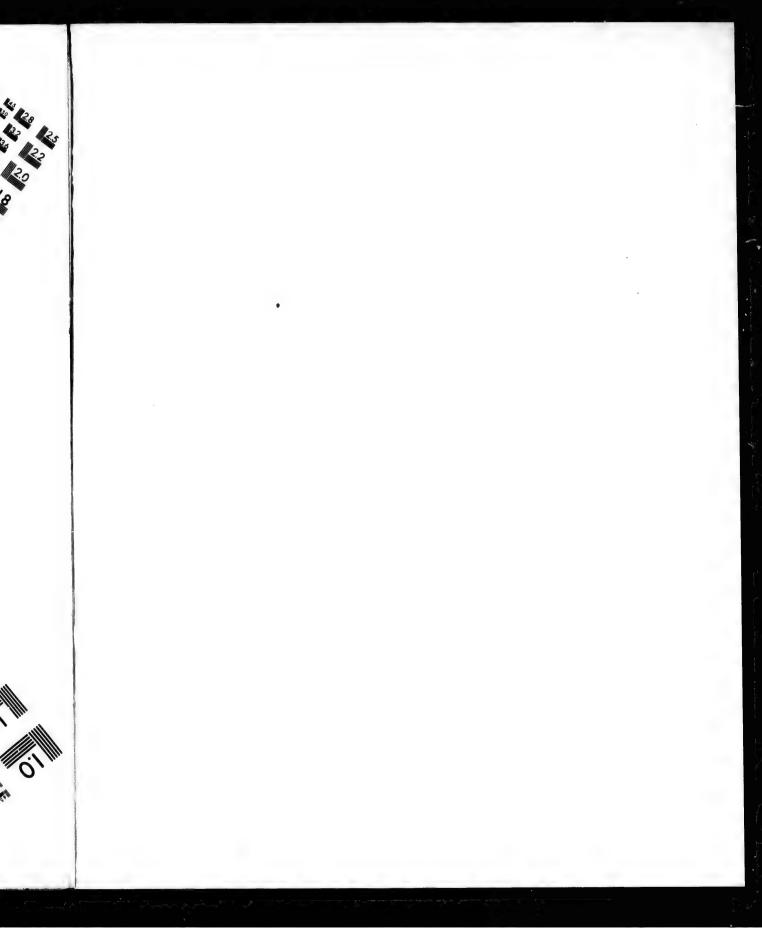

Groënland, & nue.

Après les grands végétaux, on doit placer les plantes qui, par quelque singularité, méritent un coup d'œil des Botanistes.

L'oseille des bois, acetosella.

L'oseille des champs, acetosa arvensis lanceolata. On l'appelle encore oseille de brebis; elle a des seuilles pointues, longues & larges d'un travers de doigt, en sorme de lance.

L'oseille des montagnes; acetosa montana rotundi solia. Cette plante très commune au Groënland & rare ailleurs, a des seuilles d'un verd-soncé comme la cuillerée. Sa tige a trois pieds de long dont les sleurs & la semence occupent les deux tiers. Les Groënlandois très-peu srugivores en général, recherchent & mangent de cette espèce de plante.

Le capillaire, adiantum aureum, croît dans la mousse.

Alchimilla vulgaris. Cette plante est commune & très-grande au Groënland.

Le moron, alsine, s'y trouve de toutes les fortes.

Anferina.

Asperula.

L'angélique, très-haute & très-forte, vient en abondance dans les vallées étroites où il fait le plus

de ch & la dans l

en gë Bij

> que c L'a d'une

La La

La La On o

mouc

· L'a

chant La

> M L'

> > $\boldsymbol{R}$

une

đe t

oit placer les , méritent un

a pierre aride

vensis lanceobrebis; elle k larges d'un

montana rone au Groënun verd-foncé ieds de long pent les deux rugivores en cette espèce

croît dans la

est commune

le toutes les

il fait le plus

de chaud. Les Groënlandois en mangent la tige & la racine avec délices; aussi est-elle meilleure Groënland. dans les pays froids que dans les climats Méridionaux, ainsi que toutes les plantes des montagnes en général.

Bistorta minima. On en mange la racine, parce que c'est un amer astringent.

L'œilfet de montagne, caryophillus montanus, d'une odeur agréable, mais faible.

La confoude, consolida media.

La prêle ou queue de cheval, equisetum:

La petite fougere, filix petræa minor.

La grande fougere, filix ramosa & cornutar On en prend en saçon de tabac; elle sair moucher.

\* La gentiane.

L'eristicum, la livèche : c'est une plante qui se mange avec sa racine, d'un très-bon goût approchant du céleri.

La viorne, lysimachia spicata, flore albo,

Morsus diaboli, foliis hirsutis.

L'herbe aux poux.

La quinte-feuille.

Ranunculus aquaticus, flore luteo & albo. Cest une plante jaune & blanche qui se plast dans les fosses de sumier.

Le rômarin sauvage, qu'on appelle la plantede térébenthine, parce qu'il a l'odeur sorte de

M iv

Groënland.

cette gomme, se trouve dans les endroits secs & couverts de mousse. Il y en a de deux espèces, l'une a des seuilles longues & pointues dont une jaune en bas; l'autre a des seuilles courtes dont une blanche en bas.

Le serpolet, qu'on appelle la mere du thym, d'une couleur rougeâtre, d'une odeur forte, croît sur les rochers à l'exposition du soleil : on en prend comme du thé.

La dent de lion, ou pissenlit, taraxaeum, vient en quantité dans les endroits humides. Les Groën landois en aiment la racine & la mangent volontiens crûe.

Le chicotin, telephium. La racine de cette plante que les Groënlandois appellent sortlak, & qui, dans les autres pays, a la forme d'une noissette oblongue, chez eux iest rouge en-dedans, exhale une forte odeur de rose musquée ou de girossé qu'elle retient même, quand elle est entieren seche. Après en avoir gardé durant soun an dans du papier, dit M. Crantz, je so sus bien étonné d'y trouver deux jets que socette racine séchée avait poussés, sans doute parce qu'elle était dans un endroit chaud: soces sejetons végéterent quelque temps; mais sils périrent, parce qu'ils étaient trop exposés se à l'humidité.

Terminons cet Article par la plante la plus

le fouve l'a misa abondan de la fu des oife en verra ne foit i tombe d les oife dans le printem & on la la neige parait e

manque
C'est
en man
en salad
comme
a un ce
frascher
beauco
prouve
& stimu
faciliter
b dit M
m quelq

droits fecs & leux espèces, ues dont une ures dont une

re du thym, r forte, croît on en prend

vient , vient s. Les Groën ent volontien

ne de cette
t fortlak, &
e d'une noien-dedans,
squée ou de
d elle est engardé durant
Crantz, je
ux jets que

fans doute toit chaud : emps; mais rop expolés

ante la plus

commune & la plus utile ; le cochléaria. C'est le souverain remède contre le scorbut. La Nature Groënland. l'a misau Groënland, à côté du mal. On l'y trouve abondamment par-tout où la terre est engraissée de la substance des veaux marins, & de la fiente des oiseaux. Il croît fort vîte, & si aisément qu'on en verra douze tiges fortir d'une racine, quoiqu'il ne soit sur pied qu'un seul hiver. La semence en tombe dans la terre, en automne; sans doute que les oiseaux l'y portent, ou qu'elle se trouve dans leur fiente. La plante se fait jour au printemps; on la cueille avant les grands froids, & on la garde tout l'hiver cachée exprès sous la neige, pour en faire une soupe dont le goût parait excellent; du-moins dans un pays où tout manque.

C'est un spécifique contre tous les maux : aussi en mange-t-on de toutes les façons, & sur-tout en salade. Car loin d'être désagréable au goût, comme en Europe, le cochléaria du Groënland a un certain aigre-doux qui plaît, quand il est fraîchement cueilli : cependant lorsqu'on en mange beaucoup le soir, il trouble le sommeil; ce qui prouve que, comme il abonde en sues échaustans & stimulans, il doit détruire les obstructions & faciliter la circulation du sang. Toutes les sois, so dit M. Crantz, que je me suis senti, dans l'hiver, so quelques symptomes de sco-but, par le désaut

Groënland.

» d'exercice; comme une certaine mélancolie; 
» de la pesanteur dans les membres, des vapeurs, 
» une chaleur ou une oppression de poitrine, & 
» d'autres semblables incommodités, qui peuvent 
» être accompagnées de quelque étuption cutanée; 
» une poignée de cochléaria, jettée dans un verre 
» d'eau froide, m'a délivré promptement de tous 
» ces maux. » C'est un antidote universel pour les 
Groënlandois; mais ils ont une aversion invincible 
pour tous les végétaux, dont la production tire 
quelque substance de l'ordure & des immondices 
de l'homme.

C'est ici le lieu de parler des plantes de la mer; peut-être plus nombreuses que celles de la terre, sur-tout au Groënland, où l'un de ces élémens s'enrichit tous les jours aux dépens de l'autre : car les pluies roulant dans l'Océan tout ce qu'il y a de germes sur les montagnes; le fond des mers, s'il venait tout - à-coup à se découvrir, offrirait peutêtre en certains endroits un aspect moins aride & moins effrayant que celui des terres du Groënland. Ces sables profondément cachés, que le flot & le flux battent & remuent sans cesse, ne sont pas fujets aux frimats, & ressentent sans doute l'influence de l'humide végétal que la mer y dépose elle-même, ou du moins qu'elle y nourrit pat les sels dont elle est imprégnée. Cet élément si terrible pour tous les êtres vivans qu'il n'a pas

onçus da étaux do habitent itres. Ce ertes, qu ans le P ure fiction ne la Na es mers n jour. ont les ord au uelque e files br uefois av ompus, r fond d Quoi q s gazons ind, qu meule, noins à

cines s

utour de

œuds &

es vaisse

lace un

tion cutanée; ans un verre ment de tous riel pour les on invincible duction tire immondices

s de la mer; de la terre, élémens s'enutre : car les qu'il y a de les mers, s'il offrirait peuroins aride & u Groënland. le flot & le ne font pas s doute l'iner y dépole nourrit par et élément h

qu'il n'a pas

mélancolie porçus dans son sein, crée & produit aussi ses védes vapeurs, sétaux dont il entretient la plupart des animaux qui Groënland. poitrine, & habitent, puisqu'ils ne vivent pas tous les uns des qui peuvent litres. Ces grottes & ces campagnes sont toujours ertes, que l'imagination des Poëtes nous fait voir ans le Palais de Thétis, ne sont donc pas une ure fiction, mais une exagération des richesses ue la Nature recèle & conserve au fond du lit es mers, comme un dépôt qu'elle doit rendre n jour. Qui sait même si parmi les bois flottans ont les mers glaciales couvrent les rivages du lord aux environs du Pôle, il n'en est point uelque espèce qui soit née dans ce vaste élément, t si les branchages que les pêcheurs enlèvent queluefois avec beaucoup de peine dans leurs filets ompus, n'appartiennent pas à des arbres enracinés fond de l'Océan?

> Quoi qu'il en soit de ces conjectures, la mer a s gazons: on en trouve sur les côtes du Groënnd, qui sont hérisses d'une herbe longue & meuse, mais dont les nombreuses racines servent noins à la nourrir qu'à l'ancrer à la terre. Ces acines s'attachent aux rochers & s'entortillent utour des pierres & des moules, par tant de œuds & de replis, que les tempêtes, qui brisent es vaisseaux, ne peuvent souvent arracher de sa lace une poignée de gazon. Il y a des plantes

187

Groënland.

marines qui croissent auprès des côtes : « J'en so compté, dit M. Crantz, plus de vingt fortes ⇒ depuis la longueur d'un demi-pouce jusqu'à u » pied, » Plus on avance dans la mer & plus elle a de profondeur, plus les plantes qu'on y trouv font longues & larges. Les unes & les autres celles qui sont loin ou près de la terre, son couvertes d'une multitude d'animalcules, d'insectes presque invisibles; mais avec la diffe rence qu'on ne reconnaît ces animaux, da les plantes éloignées des terres, qu'à la trace d leurs dents, par les trous dont les feuilles son criblées. Les plus petites, qui viennent bord des côtes, ont une espèce de pédicul qui ressemble à la cosse des pois ou des seves & qui est rempli de petits grains noirs : ma comme l'Observateur déjà cité, n'a Jamais vu grains prendre une confistance qui annonce la maturité, il conclut qu'ils ne contribuent pa à la propagation de la plante, & qu'elle tin fon germe reproductif d'une espèce de glaire qui l'enveloppe.

Quelques-unes de ces plantes ressemblent au feuilles de chênes, d'autres au chaume ou à la javelle des pois secs, à des boucles de cheveux, à des plumes de paon. Mais les gazons de mer, qui croissent loin du bord, ont à-peu-près la forme

e l'algu entrelac hinne ur du eurs br aile de reuse de it mind eux ou galemen ied & es longu uille a eux for niere ur econde lement nangent n hiver es Euro ourrir ournit euille re

> e préser Tels s pu dé

ante, qu

glaces, C

ouce julqu'à u ner & plus elle qu'on y trouve & les autres la terre, fon malcules , avec la diffe nimaux, da es feuilles fon viennent a e de pédicul ou des feve

ontribuent ps & qu'elle tin e de glaire qui estemblent au aume ou à la de cheveux, zons de mer, 1-près la forme

ui 'annonce la

âtes : « J'en le l'algue qui couvre les étangs. Ces plantes entrelacent par le mouvement des vagues Groenland. omme la corde d'un cable, souvent de la grosur du bras d'un homme, à la longueur de plueurs brasses. Il y en a qui ressemblent à de la aife de veau. Les plus grosses ont une tige reuse de deux ou trois brasses de long, tout-àit minces à la racine, leur tige croît jusqu'à eux ou trois pouces d'épaisseur. La feuille est u'à la trace de galement longue de deux à trois brasses, sur un ied & demi de largeur. Une autre espèce de es longues plantes, a une tige plate qui sépare la euille au milieu. Quand on feche à l'ombre ces eux sortes de plantes, il se crystallise sur la preniere un sel très-fin en longs filets; & sur la s noirs : ma econde une espèce de sucre. C'est vraisemblanangent, avec du beurre. Les brebis la broutent n hiver, & les Groënlandois, non plus que es Européens, ne dédaignent pas de s'en ourrir quand ils manquent de vavves. La mer ournit encore au Groënland une espèce de eville rouge & verte, fort tendre & rafraîchifante, qu'on y mange en salade, pour se guérir ou e préserver du scorbut.

Tels sont à-peu près les végétaux que l'homme pu découvir au fond d'une mer couverte de places. Cest sur-tout dans! Histoire d'un pays aride

Groënland.

& désert comme le Groënland, qu'il est per mis de ne rien laisser échapper de ce que l Nature y dérobe aux outrages de l'hiver; à quand on n'a point de choix à faire, il faut to recueillir.



pour air qu'elle le vêtir C'est do une fata mats les fociété des dans des rene coupés p bientôt passager comma pénible toujout & fang qu'à no

> des ho fantes, où nou landoi

RALE qu'il est per de ce que de l'hiver; re, il faut to



# CHAPITRE

Bêtes , Oifeaux & Poissons:

LE GROENLAND, cette terre maratre, a mis, pour ainsi dire, tous ses habitans en guerre, lors Groënland. qu'elle n'a donné à l'homme pour le nourrir & le vêtir, que la chair & la peau des animaux. C'est donc là qu'il naît carnassier & meurtrier par une fatale nécessité; c'est dans ces sortes de climats les plus inhabitables, qu'a dû commencer la société entre des chasseurs ou des pêcheurs, que des dangers & des besoins communs, mais sur-tout des rencontres fréquentes en des lieux resserrés & coupés par les glaces & les eaux, auront sans doute bientôt réuni & fait passer d'un état, d'hostilités passageres à la stabilité d'une paix que semble commander & maintenir un genre de vie laborieux, pénible & milégable. Les Groenlandois, quoique toujours armes, ne sont pas cependant inhumains & fanguinaires; ce caractere odieux n'appartient qu'à nos sociétés policées, où l'on verse le sang des hommes sans aucune de ces extrémités presfantes, & de ces hafards imprévus & inévitables où nous jette malgré nous la Nature. Le Groënlandois est pêcheur, parce que la terre lui refuse



Groënland.

des grains & des fruits; il est chasseur, parce bientôt. que la faim le met aux prises avec l'ours, qui l'at mal ma taque souvent, ou lui dispute les rennes : car ce font à-peu-près les animaux qu'on trouve le plu fréquemment dans les pays glacés.

Cependant on voit aussi une grande quantité de lièvres dans le Groenland; ils y sont toujour mieux le blancs, & non pas seulement en hiver comme & fourr dans la Norwège où l'on observe qu'ils sont gui Dans ce en été. Cette espèce séconde qui multiplie beau vallons, coup dans tous les pays, est en général grosse & cherc même assez grasse au Groënland, quoiqu'elle n'y vive que d'herbe & d'une mousse blanche, qui mais les peut avoir quelque influence sur la couleur des chasse qu animaux qui s'en nourrissent : mais elle ne leur & les es donne pas sans doute un goût bien exquis; car terrain, les Groënlandois ne font aucun cas du lièvre.

les Groënlandois ne font aucun cas du lièvre. occuper.

Le reone est le daim du Nord, dans l'un & de tourb l'autre hémisphète. Cet animal est sauvage au maine pe Groenland: rimide & fuyard, il fent le chasseur, puis ils avant d'en être apperçu, sur-tour quand le vent les passa souffle & vient de l'homme à lui. Les plus forts R les tua rennes sont de la grosseur d'une genisse de deux des relang ans. Leurs bois ressemblent aux cornes d'un bouc, es bêres si ce n'est qu'ils sont tout unis & de la largeur de Jous, les c la main à la cime; ils les perdent chaque année Mais, de au printemps. Tandis qu'ils ont la corne tendre, la poudr leur poil est comme une laine douce qui tombe cont furie bientôt.

vaut pa & fa per Anderlo land, c

Tom

ALE

bientôt,

asseur, parce bientôt. Ce poil renaît, d'abord très-court; l'aniours, qui l'an mal maigrit alors, sa peau devient mince & ne Groenland. nnes : car ce vaut pas grand chose. En automne, il rengraisse, rouve le plu & sa peau s'épaissir. C'est par cette alternative, dit Anderson dans son Histoire Naturelle du Groennde quantité land, que tous les animaux du Nord supportent. sont toujour mieux les extrémités du froid & du chaud, gras niver comme & fourrés en hiver, légers & secs durant l'été.
L'ils sont giu Dans cette saison, ils broutent l'herbe tendre des. ultiplie beau vallons, & dans l'autre, ils creusent sous la neige,

éral grosse & cherchent la mousse des rochers. oiqu'elle n'y Il y avait jadis beaucoup de rennes à Ball'river: blanche, qui mais les Groënlandois les ont détruits par une couleur de chasse qui était une sorte de battue. Les semmes elle ne leur & les enfans gardaient une certaine enceinte de exquis; car gerrain, & dans les intervalles qu'ils ne pouvaient du lièvre. Decuper, ils dressaient des troncs d'arbres couverts dans l'un & de tourbe, & assez approchants de la figure hufauvage au maine pour en imposer à des animaux peureux; le chasseur, puis ils poussaient les rennes dans des désilés & uand le vent des passages étroits, où les hommes les attendaient es plus forts & les tuaient à coups de fleches: ou bien les femmes isse de deux des relançaient vers les bords de quelque baie, d'où s d'un bouc, des bêtes voulant se sauver dans l'eau, mouraient a largeur de Jous, les dards ou les harpons des chasseurs apostés. haque année Mais, depuis que ces peuples ont des balles & de prne tendre, a poudre pour chasser les rennes au fusil, ils en e qui tombe ont surieusement éclaires l'espèce; car ils présèrent

Tome XVIII.

cette chasse à toute autre, & passeront volontiers Groënland. les premiers mois de l'été à se procurer deux ou trois peaux de rennes, pour avoir en hiver une fourrure distinguée.

> Les renards ne sont pas aussi nombreux, ni tout à fait de la même forme au Groënland, que dans les pays plus méridionaux. Assez semblables aux chiens par les pieds & la tête, ils jappen comme eux. La plupare font gris ou bleus, & quelques uns blancs; ils changent rarement de couleur, & quand l'espèce bleue commence à muer, elle devient pale & n'est plus bonne à rien. Ils vivent d'oiseaux ou de leurs œufs, & lorsqu'ils n'en peuvent pas attraper, ils se contentent de moules, de crabes, ou de ce qu'il pêchent. Ce sont les renards qui ont appris aux femmes Groënlandoises à barboter dans la mer avec leurs pieds, afin d'exciter la curiofité des poissons. Ceux-ci montent à fleur d'eau, pour voit s'il y a quelque chose à prendre, & sont pris euxmêmes dans l'instant par les femmes ou par les renards. Ces animaux ont leurs tanieres dans les fentes des rochers; mais les Groënlandois savent plusieurs façons de les y attraper : ils font une petite loge de pierre, dans laquelle ils suspendent un morceau de viande au bout d'une perche; quand le renard prend la viande, le bâton tire une corde qui fait tomber une pierre devant l'entrée de la

loge, & laceis de creulé das pour le rei landois, c lacet & l'a qu'en Eur nard donn fouvent da exprès & co appar. Les à prendre vendent fo ils en mans ièvres.

Tous ces mais il y e empire de fiire du rav Dans le Gro & méchans comme le cl bien que li comme de ours noirs pieds de lo d'un gout Groënlando , E

olontiers

deux ou

iver une

reux , ni

nd, que

emblables

s jappent

bleus, &

ement de

nmence l

bonne à

œufs, &

is se con-

e ce qu'ils

appris aux

ns la mer

riofité des

pour voit

nt pris eux-

où par les

es dans les

lois savent

s font une

suspendent

:he; quand

une corde

trée de la

loge, & la trappe est bouchée. Ils ont aussi des = lacets de baleine qu'ils cachent autour d'un trou Groënland. creulé dans la neige & rempli de mets friands pour le renard; quand il y vient manger, le Groënlandois, caché dans une hutte de neige, serre le lacet & l'animal est étranglé. Moins rusé peut-être qu'en Europe, ou sans doute plus affamé, le renard donne encore dans d'autres pièges, & tombe souvent dans des fosses profondes qu'on a faites exprès & couvertes de neige, où l'on a mis quelque appar. Les Groënlandois trouvent un double profit à prendre des renards; car, outre la peau qu'ils en vendent fort cherement, sur-tout celle des bleus, ils en mangent la chair préférablement à celle des

ièvres. Tous ces animaux ne sont qu'utiles à l'homme: mais il y en a par-tout qui lui disputent, sinon 'empire de la terre, au-moins le droit exclusif d'y Fire du ravage, destructeurs & voraces comme lui. Dans le Groënland, ce sont les ours qui sont féroces & méchans. Ils ont la tête étroite & oblongue comme le chien, & l'on dir qu'ils aboient tout aussi bien que lui. Leur poil est blanc, long & doux comme de la laine; ils font plus gros que les ours noirs: on en voit souvent de six à neuf pieds de longs; leur chair est blanche & grasse, d'un goût de mouton, & fort au gré des Groënlandois. La graisse d'ours est très-bonne

Groënland.

pour apprêter le poisson; celle des pattes est employée dans la médecine. Cet animal court sur la glace après les veaux marins & les baleines mortes, il attaque le lion de mer; mais ce monstre, dont le nom porte par-tout l'idée de la force & de la terreur, se défend vigoureusement sur tous les élémens, & même sur mer il vient à bout de l'ours. Celui-ci, loin de craindre l'homme, & non content de se tenir en désense, ose affronter, entre les glaces qu'il traverse à la nage, un bateau de Pêcheurs, & souvent plus d'un Groënlandois perd la vie dans ce combat. Quand l'ours est poursuivi sur les eaux, il plonge & nage sous la glace. Lorsqu'il est à terre, il vit d'oiseaux, en mange les œufs, & si la faim le presse, il dévore les hommes & déterre les cadavres. En hiver, il se claquemure dans les crevasses des rochers, ou s'ensévelit dans la neige, jusqu'à ce que le soleil l'attire hors de sa taniere. C'est alors qu'à lêché par l'odeur du veau marin, il en va piller la chair jusque dans les cabanes des Groenlandois Mais ceux-ci criant aussi-tôt après l'ours ravisseur, lui donnent la chasse avec leurs chiens, l'environnent armés de lances, le terrassent & le tuent, non sans risque de leur propre vie.

Ces peuples disent aussi qu'ils ont vu des ours noirs, dont la peur exagere la taille, jusqu'à leur donner six brasses de hauteur. Ils parlent encore grand pren fontcomm

glace Le voifés qui r font l très - ( Groën Cette rien à dans le ploie, Les Gr depuis ce brill chez ei maîtres faim le peau p

Il n'y land. En Danema maux e

leurs ha

ALE

attes est eml court fur la ines mortes, onstre, dont force & de fur tous les t à bout de nme, & non le affronter, e, un bateau Groenlandois urs est pournage fous la oifeaux; en e, il dévore . En hivet, des rochers, à ce que le st alors qu' en va piller Groënlandois. urs ravisseur. hiens, l'enviraffent & le opre vie.

t vu des ours

jusqu'à leur

rlent encore

d'une espèce de tigre blanc tacheté de noir, aussi = grand qu'un veau, disent-ils, mais aucun Euro- Groënland. péen n'en a jamais vu dans leur pays. Peut-être sont-ce quelques-uns de ces ours tigrés, qui communiquent du Groënland à l'Islande par les glaces.

Les Groënlandois n'ont d'autres animaux apprivoisés qu'une espèce de chien de moyenne taille, qui ressemble extrêmement au loup. La plupart font blancs, quoiqu'il y en ait d'un poil noir très - épais. Si l'ours & le renard aboient dans le Groënland, en revanche le chien y heurle & grogne. Cette espèce, stupide en ce pays-là, ne sert de rien à la chasse, pas même pour pousser les ours dans le leurre ou le piège. Mais aussi l'homme l'emploie, au défaut de chevaux, à tirer des traîneaux. Les Groënlandois attelent à ces sortes de voitures, depuis quatre chiens jusqu'à dix, & vont dans ce brillant équipage se faire des visites, ou traîner chez-eux leur pêche sur la glace. La plupart des maîtres mangent leurs chiens, pour peu que la faim les y pousse; mais tous en prennent la peau pour couverture de lit, ou pour en border leurs habits.

Il n'y a point de troupeaux à laine, au Groënland. En 1759, un Missionnaire y transporta du Danemarck, trois brebis avec un bélier; ces animaux ent réuffi à donner deux ou trois petits

N iii

Groënland.

chaque année. De New - herrnhut, ou cette race avait été transplantée, on en a envoyé quelques agneaux à Lichtenfels, pour y provigner. Ce sont deux maisons de la Mission des Freres Moraves, Ils ont mangétous les ans de ces animaux, & chaque hiver il leur en reste dix. Il faut que l'herbe soit aussi nourrissante en ces cantons qu'elle y est rare & courte; puisque trois agneaux venus d'une seule portée en hiver, y sont plus gros dans l'automne suivant, qu'un mouton d'un an ne l'est en Allemagne, & pulsqu'on a tiré d'un seul bélier jusqu'à vingt livres de suif & soixante-dix livres de viande. La chair de ces animaux a peu de maigre; mais la graisse en est si bonne & si délicate, qu'on la mange avec plaisir & sans en être incommodé. Les nouveaux Missionnaires ont vécu fort bien de leur petit troupeau, sur-tout depuis que les rennes font devenus rares, ils auraient de quoi faire pâturer jusqu'à deux cens moutons, sur la petite plaine, qui est autour de leur maison de Newherrnhut; mais seulement pour quatre mois d'été, Pendant huit grands mois d'hiver, ils seraient obligés de tirer du fourrage de quelques cantons autrefois habités par les Groënlandois, & maintenant abandonnés: il faudrait le faire venir par eau, & ce serait avec tant de peine, qu'ils se sont réduits à ne garder que dix bêtes à laine, pour perpétuer la race.

On te de Good coûtaient moins di cochons; Groënlan ils les exp dont ils co de renon mestibles

neftibles
hommes.
Peut-il
fans végé
nourrir for
portion d
que peu or
plus commendu Nord,
ce climat
en hiver
de ses plu
c'est qu'il
pour en peus que
cet oiseau

des mûri

il ne s'élo

mais lorfe

quelques
r. Ce font
Moraves.
& chaque
herbe foit
y est rare
l'une seule
l'automne
en Alleier jusqu'à
livres de
le maigre;

commodé.
commodé.
cort bien de
cles rennes
quoi faire
ar la petite
a de Newmois d'été,
ils feraient
ues cantons
commons
comm

aine, pour

On tenait autrefois des vaches à la Colonie de Goodhaap; on s'en est défait, parce qu'elles coûtaient trop de dépenses & de soins. Il serait moins dispendieux d'y élever des chèvres & des cochons; mais ces animaux sont tant de dégât aux Groënlandois, soit en pillant leurs provisions quand ils les exposent à l'air, soit en rongeant les peaux dont ils couvrent leurs maisons, qu'on a été obligé de renoncer à la ressource dont ces espèces comestibles pouvaient être pour la subsistance des hommes.

Peut-il y avoir beaucoup d'oiseaux dans un pays sans végétaux? C'est la terre qui par-tout doit nourrir ses habitans; elle n'est peuplée qu'à proportion de sa fécondité. Le Groënland n'aura donc que peu de volatiles. L'oiseau qu'on y trouve le plus commun, est celui qu'on appelle la perdrix du Nord, qui ne fréquente guères en effet que ce climat froid & les glaces des Alpes. Il est blanc en hiver, & gris en été; non que la couleur de ses plumes change, comme on l'a débité, mais c'est qu'il les perd dans le printemps & l'automne pour en prendre de nouvelles : il ne lui reste de gris que le bec & le bout de la queue. En été, cet oiseau vole sur les montagnes ou il trouve des mûriers sauvages dont il mange les séuilles: il ne s'éloigne pas de la neige, ear il aime le froid; mais lorsqu'elle est trop abondante en hiver, il

Groënland

Oiseaux.

Groënland.

se rapproche des bords de la mer où les grands vents balayant les rochers, lui découvrent un peu de terre qui peut lui fournir de la nourriture. Les hommes toujours prêts à tourner à leur profit l'industrie de tous les autres êtres, le prennent & le mangent alors qu'il est le plus gras & d'un goûr exquis.

On raconte des merveilles de sa prévoyance, entr'autres, qu'il ramasse des provisions pour l'hiver, dans son nid perché sur les plus hautes cime des rochers. Quelques - uns disent qu'à l'approche des grands froids, il remplit & gonfle son jabor de nourriture, & va s'enfoncer sous un lit de neige où il vit & végète, peut-être dans un long sommeil, de la substance dont il s'est pourvu Mais si les perdrix du Nord pouvaient se sustente à si peu de frais, on ne les verrait pas tout l'hiver voler en troupe, & chercher leur subsistance su les montagnes. Elles ont si peu de cet esprit, qui veille sur la conservation des individus de toute espèce, qu'au-lieu de se percher sur les branches ou les pierres qui couvrent des piéges qu'on leu tend, elles vont se jetter dans le piège même On a de plus observé que lorsqu'elles voient un homme qui les épie, loin de se cacher entre la pierres, elles se trahissent par le bruit qu'elle font en sortant la tête du trou. Dès que le Chasseur est à leur piste, la peur les aveugle au point qu'elles

l'atten feleur fe traît & fous fe tapi cette f n'en m la feul plus de chaud. brûlan **léches** cule ? tinct n croit e pris ur stupide à l'atte oileaux rant l'é gris de est bla ravisse qu'elle

ainsi d

la Pro

ou la 1

& fon

où les grands vrent un peu a nourriture. à leur profit le prennent gras & d'un

prévoyance, ons pour l'hihautes cime i'à l'approche afle fon jabor ous un lit de dans un long s'est pourvu nt fe fustence s tout l'hiver ublistance fur et esprit, qui idus de toute r les branches es qu'on leur piège même. les voient un her entre la bruit qu'ella

ie le Chasseur

point qu'elle

l'attendent dans l'endroit même où l'œil de l'Oiseleur semble les arrêter, ou n'en sortent qu'en Groënland. se traînant d'une aile tremblante jusqu'à ses pieds & fous sa main. On les voit pourtant en hiver se tapir sur la neige pour se cacher; comme si cette saison leur donnait plus de jugement qu'elles n'en montrent en été: ce ne serait pas au reste la seule espèce de créatures en qui l'on verrait plus de génie durant le froid que dans le grand chaud. Combien d'Auteurs écrivent des pages brûlantes dans les temps de glace, & des phrases séches & froides durant les ardeurs de la canicule? Quant à l'oiseau du Nord dont tout l'instinct n'est que le fruit de ses besoins, M. Crantz croit en pieux Missionnaire que la Providence a pris un soin marqué de conserver cette espèce stupide. La couleur de ses plumes, dit-il, supplée à l'attention qui lui manque, pour se dérober aux oiseaux de carnage, dont il serait la proie : durant l'été le peu de plumage qui lui reste est d'un gris de la couleur des rochers, & dans l'hiver il est blanc comme la neige; de sorte que l'oiseau ravisseur ne peut distinguer la perdrix, de la place qu'elle occupe. Mais n'est-ce pas abuser, pour ainsi dire, de la consiance même qu'on doit à la Providence, que de pousser si loin le système ou la manie des causes finales? Quand la Nature & fon Auteur ont voulu que les hommes, les

Grotnland.

monstres & les oiseaux carnassiers vécussent & peuplassent, sans doute plus d'une proie a été assignée ou livrée à leur saim meurtrière. Ce n'est pas à nous qui détruisons tout, & qui sommes les tyrans de la terre, à prêter à la Divinité des desseins de biensaisance que nous démentons sans cesse par nos cruautés; à moins que nous ne prétendions soustraire la perdeix à l'œil du vautour, pour la réserver sans partage à notre voracité.

Cependant M. Crantz, dont le zèle cherche par-tout des traces de l'esprit immortel & confervateur, qui veille sur les êtres périssables, a peutêtre raison de reconnaître cette vigilance universelle dans la conformation de l'oiseau dont il nous donne l'histoire. C'est en effet dans l'organisation de chaque espèce, que sont les semences de vie & de mort de tous les individus, & la raison sussifiante de leur durée. Ainsi, quand on observe que la perdrix du Nord a les ongles des pieds garnis d'une sorte de bourlet épais & revêtu d'une plume qui ressemble à la laine, on a droit de préfumer, avec notre sage Missionnaire, que ce duver est une sorte de fourrure créée exprès contre le froid. Quand on voit que les doigts de ce même oiseau ne sont pas entierement séparés ni privés dela membrane qui déligne les oiseaux aquatiques, on peut imaginer que c'est pour lui donner la facilité de nager, en cas qu'il ait à traverser des lacs ou

fon vol dire, à & nage d'en én des enn la libert habitans

deux he Le G coquilla ont bon est enco chantres & de la Parmi co moineau vec un thante e qu'il fo gui est & verm de grue chambre quefois comme pête à Une tro ALE vécussent & proie a été ere. Ce n'est i fommes les Divinité des mentons fans nous ne prédu vautour,

voracité. zèle cherche oriel & conables, a peutance univerdont il nous organifation ences de vie & la raison on observe s des pieds revêtu d'une roit de préque ce duver s contre le le ce même privés de la

quatiques,

er la facilité

des lacs ou

des bras de mer trop larges pour la portée de fon vol. Cette espèce appartient donc, pour ainsi Groënland. dire, à trois élémens, puisqu'elle marche, vole. & nage tour-à-tour. C'est le moyen, ce semble, d'en être plus libre, si elle ne trouvait par-tout des ennemis. Mais cet oiseau porte l'amour de la liberté, qui parait si vif & si naturel chez les habitans de l'air, jusqu'à mourir de douleur en deux heures de temps dès qu'il est pris.

Le Groënland a des bécassines, qui vivent des coquillages que la mer jette sur ses bords. Elles ont bonnes à manger, mais très-petites. Ce pays est encore visité dans la belle saison par quelques chantres des bois, quand il y a de la verdure & de la cueillerée pour les attirer & les retenir. Parmi ces jolis oiseaux, une espèce ressemble au moineau, plus grande cependant & plus belle, vec un chant très-agréable. Un autre oiseau qui thante encore mieux, approche de la linote, quoiqu'il soit plus perit : on le distingue à la tête qui est en partie d'un rouge couleur de sang vif & vermeil. On peut l'apprivoiser & le nourrir de gruau durant l'hiver, mais la chaleur des chambres l'étouffe & le suffoque. Il en vient quelquesois des vols entiers à bord des vaisseaux, comme un nuage poussé par les vents de tempête à quatre-vingt ou cent lieues de la terre. Une troisseme sorte de petits oiseaux du Groën-

Croënland.

land, est le hoche-queue, que les Norwégiens appellent steensquette, & les Gascons batti-couette. Il se nourrit de vers. Les Groënlandois prétendent que la plupart de ces oiseaux habitent pendant l'hiver dans les trous des rochers. Mais il est probable qu'au Nord, encore plus que dans nos climats tempérés, les oiseaux sont les sidèles messages du soleil qu'ils devancent au printemps & suivent en automne, cherchant toujours la verdure qui naît sous ses pas.

Quant aux oiseaux étrangers, les Européens ont tenté de transporter au Groënland des pigeons & de la volaille, mais ils sont d'une trop grande dépense. Il serait plus aisé d'y élever des canard domestiques, s'ils ne se hasardaient trop avant dans la mer, & ne risquaient d'être emportés par les vagues dans les gros temps.

Quoique l'espèce volatile soit rare & peu nombreuse en ces climats stériles & glacés, on y voit pourtant des oiseaux de proie: mais c'est qu'ils vivent de toutes les espèces d'oiseaux, amphibies, terrestres, ou marins. Il y a, par exemple, des aigles d'un brun soncé, dont les ailes déployées ont jusqu'à huit pieds de longueur. Le roi des airs, l'aigle veille du haut des rochers sur la terre & sur les eaux, & sitôt qu'il voit quelque proie s'élever de l'un ou l'autre élément, il fond sur elle & l'emporte en son aire. Quelquesois même

il enlèv qui jou L'aigle ou tach oileaux fans do les mon landois confidé qui leur qu'ils de trouven naire, i lages qu rochers ils les av ciles à t landois besoin d pêcher 2 une esp dans l'ai

> Autan land, au qu'on y uhe men les jamb

tempête.

Norwegiens batti-couette. ois prétendent itent pendan ais il est proins nos climan les messagers aps & fuivent verdure qui

es Européens d des pigeom trop grande r des canard t trop avan emportés par

& peu només, on y voit is c'est qu'ils , amphibies, exemple, de les déployées Le roi de

rs fur la terre uelque proie , il fond fur uefois même

il enlève avec ses serres un jeune veau marin, qui jouait sur la surface d'une mer tranquille. Groenland L'aigle partage son empire avec des faucons gris ou tachetés comme certaines poules blanches. Ces oileaux de rapine ne sont pas en grand nombre, sans doute faute de proie, & vivent retirés dans les montagnes. Mais, d'un autre côté, les Groënlandois sont infestés par des nuées de corbeaux, confidérablement plus grands que les nôtres, & qui leur volent tout, jusqu'au cuir de leurs canots, qu'ils déchirent & qu'ils dévorent, quand ils ne trouvent pas autre chose à manger. Pour l'ordinaire, ils vivent d'insectes de mer ou de coquillages qu'ils emportent & laissent tomber sur les rochers pour les casser : mais s'ils ont grand'faim, ils les avalent tout entiers. Ces corbeaux sont difficiles à tuer à la volée; c'est pourquoi les Groënlandois les prennent dans des pièges; car ils ont besoin de leurs plumes au défaut de baleine, pour pêcher à la ligne. Lorsqu'on les voit voler avec une espèce d'inquiétude, & faire grand bruit dans l'air, c'est un présage de vent de Sud & de tempête.

Autant la terre manque d'oiseaux au Groënland, autant la mer en abonde. Les poules d'eau qu'on y voit, ont les doigts des pieds joints par une membrane, comme les pattes d'oie. Elles ont les jambes placées & retirées en arriere, ce qui

Groënland.

les rend pesantes pour marcher, mais très-propres à nager : car les rames doivent être au bout & non au milieu du bateau. Le plumage épais & serré de ces oiseaux, joint à la graisse qu'ils ont entre cuir & chair, & à l'abondance du fang, sen à les garantir du froid, & les aide en même-temps à se soutenir sur l'eau, parce que cette maniere d'être leur donne à proportion plus de volume que de poids. Ils nagent & volent toujours contre le vent, de peur de déranger leurs plumes dont la position est destinée, ce semble, par la Nature, à leur faire éviter les dangers & franchir les obstacles qu'ils rencontrent devant eux. De même que l'eau coule sous leurs plumes, les balles y glissent. C'est une cotte de mailles qui leur couvre la poitrine & les flancs. Il y a de ces poules qui ont trois doigts au pied; d'autres en ont un quatrieme de plus, mais très-court. Il y en a dont les ailes courtes exigent qu'elles habitent plus souvent l'eau que l'air, & les disposent mieux à nager qu'à voler.

La plupare des oiseaux de mer sont distingués & classes par le bec, que les uns ont large dentelé, comt e le canard, & les autres rond & pointe comme le vision : mais tous sont conformés d'une maniere adaptée à leurs besoins. Ceux qui ont de longues ailes, & ne peuvent plonger pour chercher leur proie, obligés de l'attendre sur la

furfac

Par

vage,
pays prient of
des co
faire fo

En égalen d'eau d'large l'mestique des ét du'on

Le le can

cendre

Pati est po qu'une les Na plumis teures quable

déplai

furface des eaux, ont en revanche un bec long & crochu pour la mieux faitir.

Parmi cette espèce, on peut ranger l'oie fau-

Groenland

Parmi cette espèce, on peut ranger l'oie sauvage, qui est grise, plus connue encore dans les pays plus chauds que dans le Groënland. Elle y vient cependant à l'entrée de l'été, probablement des cotes de l'Amérique les plus vostines, pour faire ses œufs & noutrir ses petits, puis en hiver, elle retourne aux lieux de sa naissance.

En second lieu viennent les canards sauvages, également propres à vivre dans la mer & dans l'eau douce. Il y en a de deux sortes, l'une au large bec, qui ressemble assez à nos canards domestiques; & l'autre au bec pointu avec une tousse sur la tête. Ces deux espèces sont leurs petits sur des étangs d'eau douce. Une troisseme espèce, qu'on appelle Oie d'Ecosse, est de couleur griscendré, & à gorge noire.

Le fuifan de mer est un oiseau plus perit que le canard; il a le dos gris & le ventre blanc.

Parmi les canards ou poules d'eau, il n'en est point de plus beau ni de plus utile à l'homme qu'une certaine espèce noire & distinguée chez les Naturalistes par son duvet; ils l'appellent Anas plumis mollissimis. Sa chair supplée aux meilleures viandes; singularité d'autant plus remarquable que toutes les poules d'eau ont un goût déplaisant d'huile & de poisson : son duver sert

is très-propres re au bout & nage épais & isse qu'ils on

RALE

du fang, fent même-temps corre maniere us de volume

plumes dont plumes dont par la Nature, nchir les obs-

De même

ui leur couvre es poules qui

y en a don

itent plus foumieux à nager

ont distingués large dentelé, ond & pointu iformés d'une Ceux qui ont plonger pout trendre sur la

Groënland.

à garnir des vestes aux Groënlandois, & même aux Européens: enfin ses œufs se mangent en très-grande quantité aux mois de Juin & de Juillet, Mais c'est pour son édredon que ce canard est le plus recherché. L'édredon est le duvet qu'on trouve dans le nid de ces tendres oiseaux : ils se l'arrachent à eux-mêmes pour en faire un lit plus chaud à leurs petits: exemple touchant de cet amour maternel que la Nature inspire & répand au milieu même des glaces du Nord; de cet amour, que rien n'altere dans les animaux, tandis qu'il dégénere & s'éteint chaque jout parmi les hommes. Mais ce duvet des nids est mêlé d'ordure & de saletés : on le purge dans un crible fait comme une harpe, dont on frappe les corder avec une baguette de façon que ce qu'il y a de sale & de pesant touche & passe à travers le crible, & qu'il ne reste au-dessus que la plume fine & légere.

Il y a deux sortes de poules d'eau dans le Groënland. On connait l'une de ces espèces nommée en Groënlandois mittek, à la semelle, dont les plumes jaunes bordées de noir paraissent grises de loin, & au mâle, qui a le dos blanc & le ventre noir, la têre tirant sur le violet, & le col blanc. L'autre espèce, appellée Kingalik, est remarquable par une protubérance à dents depeigne qui lui croît sur le bec entre les narines, & qui

eft d'un & le blanche d'oifeau ordinair ort no ui est on les v baies ve hourritu ls revie asser la ours de c rarem orce du e les o l'est alo e quelq k l'on v ont que e gazon neres fu

La secutée de iles plus l'espèces ouleur, ens mêla

Ton

, & même nangent en Juin & de e ce canard duvet qu'on feaux: ils fe e un lit plus hant de cet re & repand ord; de cet maux, tandis ut parmi les nêlé d'ordure un crible fait e les corde qu'il y a de à travers le

ALE

leau dans le espèces nomemelle, dont raissent grises blanc & le let, & le colalik, est rents de peigne ines, & qui

ue la plume

est d'un jaune orangé. La femelle en est brune, 🕿 & le coq tout noir, excepté les ailes qui font Groënland. blanches & le dos marqueté de blanc. Ces sortes d'oiseaux de mer sont plus grands que le canard prdinaire, & ceux de la premiere espèce sont ort nombreux. Il en parait très-peu dans l'été; qui est la saison de leurs amours. Mais en hiver on les voit par troupes, dès le matin, voler des baies vers les isles, où ils vont chercher leur hourriture, c'est-à-dire des coquillages, & le soir ls reviennent à leurs paisibles demeures pour y basser la nuit. Leur vol suit ordinairement les déours des eaux qui séparent & baignent les isles, k rarement volent-ils sur la terre, à moins que la orce du vent, sur-tout quand il souffle du Nord, e les oblige à se tenir sous l'abri des terres. l'est alors que les chasseurs tirent sur ces oiseaux, le quelque pointe de terre avancée dans la mer, k l'on va les pêcher sur des canots; ceux qui ne ont que blessés plongent au fond, avec un peu e gazon de mer dans leur bec, & ne reviennent neres sur l'eau.

La seconde classe de poules de mer est distinuée de la premiere par un bec pointu & des iles plus courtes. Elle fournit une grande variété l'espèces pour la forme & la grosseur : quant à la ouleur, le fond en est blanc ou noir, avec disséens mêlanges.

Tome XVIII.

Sous cette classe est une sorte de plongeon, que Groënland. les Groënlandois appellent Tuglek, de la couleur d'un étourneau, & de la grosseur d'un coq-d'inde, Ses plumes sont blanches sous le ventre, & d'un noir parsemé de blanc sur le dos: son col est verd, avec un collier rayé de blanc; son bec est étroit & pointu, épais d'un pouce & long de quatre. Il a deux pieds de longueur, de la tête à la queue, & cinq pieds environ, les ailes dé. ployées. Ses jambes sont grandes, fort en arriere; il a les pieds de l'oie avec un ongle; ou some d'ergot très-petit.

> L'oiseau le plus approchant de celui-là, el celui que les Groënlandois appellent Efarokit/ok, nom qui signifie la petite aile. En esset, il a la ailes d'un demi-pied de long tout au plus, & peu fournies de plumes qu'il ne peut voler : d'un autre côté ses pieds sont si loin de l'avant-corps & si panchés en arriere, qu'on ne conçoit pa comment il peut se tenir debout, ou marcher.

> Après la petite aile vient la courte langue, ou l'Okeitsok. On appelle ainsi une poule de mer qui, n'ayant presque point de langue, garde un silence éternel. Mais en revanche elle a la jambe & le bec si longs qu'on pourrait l'appeller la cigogne de mer. Cet oiseau glouton dévore un nombre incroyable de poissons, qu'il va pêcher à vingt ou grente brasses de profondeur, & les avale tous

enti mê tue fa p

grai cerc

Ι

être

qu'o le p mais par i dos pone **fes** l'app land

plus mer cri r dois

Sailo

dout

quan pluie rapio

a la

RALE

plongeon, que
, de la couleur
'un coq-d'inde,
ventre, & d'un
s: fon col est
nc; fon bec est
nce & long de
eur, de la tête
n, les ailes dé
fort en arriere;

ngle; ou forte

le celui-là, el ent Esarokitsok, n effer, il a le r au plus, &f eut voler : d'u de l'avant - corps ne conçoit pa , ou marcher. urte langue, ou poule de mer ngue, garde un elle a la jambe ppeller la cigogne e un nombre in cher à vingt ou les avale tour entiers, quoique d'un pied & demi de long, & même des carrelets larges d'un pied. On ne le Groenland, tue ordinairement que quand il est occupé à faire sa pêche; car il a, pour veiller à sa sûreté, de grands yeux saillans & très-viss, couronnés d'un cercle jaune & rouge.

Les trois oiseaux qu'on vient de décrire peuvent être mis dans la classe des cormorans. L'oiseau qu'on peut ranger le plus près de l'okeitok, est le plongeon, que les Latins appellent Colymbus, mais qui se distingue de l'espèce aux courtes ailes. par un vol très-élevé. Il a la tête d'un gris-brun, le dos d'un gris-clair, & le ventre blanc. Sa femelle va pondre auprès des étangs d'eau douce, & garde ses œufs, même quand la place est inondée. On l'appelle l'oiseau de l'été, parce que les Groënlandois ne s'attendent point à l'arrivée de la belle saison, qu'ils n'aient vu cet avant-coureur. Sans donte il prend ses quartiers d'hiver en des pays plus chauds, de même que les autres poules de mer, dont le Groënland ne jouit qu'en été. Son cri ressemble à celui du canard, & les Groënlandois veulent peindre ce cri par le nom de l'oiseau, quand ils l'appellent karfaak. Sa voix présage la pluie ou le beau temps, selon que le ton en est rapide & rauque, ou doux & prolongé.

L'oiseau qu'on appelle au Groënland Akpa ; a la grosseur d'un canard ordinaire, le dos d'un

O ij

Groënland.

noir de charbon, & le ventre blanc. Cette espèce se tient en troupe bien avant sur la mer, & n'ap. proche des terres que dans les grands froids. Mais alors il en vient en si grand nombre, que les eaux, qui coupent les isles d'alentour, semblem couvertes d'un brouillard épais & noir. Les Groënlandois les tuent avec leurs javelots, ou les poussent fur la côte, de façon à les prendre avec la main, parce que ces oiseaux ne peuvent ni courir, ni voler. On s'en nourrit durant les mois de Février & de Mars, du-moins à l'embouchure de Ball. river; car ils ne se trouvent pas indisséremment par-tout. Leur chair est la plus tendre & la plus nourrissante qu'il y ait parmi les poules de mer, & leur plume est très-bonne pour garnir des vestes d'hiver.

A côté de l'akpa, les Naturalistes placent le pigeon de mer. Les Groënlandois l'appellent l'oifeau des courans, parce qu'il cherche sa proie oil le courant est le plus fort. Il ressemble d'ailleurs à l'akpa, si ce n'est qu'il a moins de volume, & le bec coloré d'un beau vermillon, de même que les pieds, qui cependant deviennent gris en hiver, comme le reste du corps.

Un oiseau très-approchant de ces deux-là, mais plus petit encore, c'est le perroquet de mer. Il a le bec & la serre larges d'un pouce, si crochus & si tranchans, qu'il peut venir à bout du corbeau, son ennemi capital, & l'entraîner avec lui sous

Feau. Toquet

Le qu'il re que les féau de pas plu mage d

Enfinde terro phibie, car elle pour all pour h

Une par la li tette che plusieur miere e teurs, proir con de la grosses mieres ou gris, tes mo

vers le

Cette espèce ner, & n'ap. s froids. Mais re, que les ur, semblent r. Les Groën u les poussent vec la main, i courir, ni is de Février

re de Ball.

différemment

e & la plui

ules de mer,

nir des vestes

es placent le ppellent l'oifa proie of ble d'ailleurs volume, & e même que gris en hiver,

es deux-là, quet de mer. e, si crochus du corbeau, evec lui fous Feau. Les Groënlandois connaissent un autre perroquet de mer, qu'ils appellent Kallingak, tout- Groenland. à-fait noir, & gros comme un pigeon.

Le moineau de mer, qui s'appelle ainsi, parce qu'il ressemble au moineau par le bec, cet oiseau. que les habitans de Terre-Neuve nomment l'oiseau de glaces, parce qu'il y habite toujours, n'est pas plus grand qu'une grive, & du reste a le plumage de l'akpa.

Enfin la bécassine de mer, qui, comme celle de terre, vit de petoncles, est une espèce d'amphibie, qui peut se sauver sur les deux élémens; car elle a deux doigts joints par une membrane, bour aller sur l'eau, & le troisseme libre & séparé, pour habiter la terre.

Une troisieme classe d'oiseaux marins est désignée par la longueur du bec & des ailes. A la tête de ette classe est la mouette, qui se subdivise en plusieurs sortes. Les Allemands appellent la preniere espèce Bourguemestres, & la seconde Sénaeurs, peut-être parce qu'elles sont vêtues de poir comme ces Magistrats. Ces deux espèces sont de la grosseur d'un canard; deux autres, pas plus grosses qu'un pigeon, different encore des premieres par la couleur du plumage, qu'elles ont ou gris, ou bleuâtre, ou totalement blanc. Toutes ces mouëttes ont le bec mince & long, arrondi vers le bout, avec un avancement comme le croe

Groenland,

d'un harpon, afin de bien serrer leur proie. Des ailes très-longues leur servent à planer dans les airs, où ces oiseaux se tiennent quelquesois immobiles pour chercher à dévorer; dès qu'ils apperçoivent une proie, ils sondent dessus comme un faucon. Les mouëttes peuvent aussi plonger quelque temps, mais restent rarement dans l'eau, à moins qu'ayant besoin de se reposer au milieu de leur vol, elles ne trouvent ni glaces, ni bois stottans. Elles se retirent plus volontiers dans le creux des rochers, où elles enlevent le poisson que les vagues agitées ont jetté sur le sable.

La cinquieme espèce de mouëttes est un oiseau que les Allemands appellent Mallemuke, mot qui désigne son étourderie, parce qu'il se jette, comme les mouches, sur le corps des baleines mortes, au risque de s'y faire tuer par les pêcheurs. Du reste il approche rarement de la terre, mais on le trouve par nuées à quatre-vingt lieues en pleine mer, sur la trace des vaisseaux, pour attraper les débris de nourriture qu'on en jette; & quand il en a trop mangé, il les regorge, dit-on, pour les avaler de nouveau.

Une sixieme espèce, plus singuliere encore, est la mouëtte qu'on peut nommer le Voleur de met; car elle poursuit les autres mouëttes, disent les matelots, jusqu'à ce que la peur leur ait sait rendte des excrémens qu'elle prend à la volée pour étant

La bale
y a de
n'étant
fur le
fuite d
habiles
quelque

Le notre : le plus jaune, pied; c

Con

ne mar

enfans meçon tandis tattaret des ro approc avec de peur a affreux

Le cest l'hi

ar proie. Des ner dans les elquefois imlès qu'ils apeffus comme aussi plonger nt dans l'eau, ser au milieu aces, ni bois

ntiers dans le

nt le poisson le fable. s est un oiseau uuke, mor qui jette, comme eines mortes, pêcheurs. Du rre, mais on eues en pleine pour attraper ette; & quand dit-on, pour

te encore, ell foleur de mer; es, difent les ait fait rendte ée pour étant

ther une soif ardente, causée par la graisse de la baleine, dont elle s'est gorgée. Mais ce qu'il y a de vrai dans ce récit, c'est que cet oiseau, n'étant pas trop bon nageur, se plast à voguer sur le gazon de mer, ou sur le bois stottant, à la suite des autres mouërtes, & quand celles-ci, plus habiles dans l'art de la pêche, laissent tomber quelque poisson de leur bec, le voleur de mer ne manque pas d'escroquer ce butin.

Le Tattaret, qui tire son nom de son cri, est notre mouëtte ordinaire: c'est le plus petir, mais le plus joli des oiseaux de cette classe. Il a le bec jaune, court & crochu, & trois ongles à chaque pied; du reste il serait tout blanc, s'il n'avait le dos azuré d'un bleu céleste.

Comme tous ces oiseaux suivent le hareng, les enfans du Groënland les attrapent avec un hameçon, au bout duquel ils accrochent un poisson; tandis que la ligne est attachée à un fagot. Les tattarets font leurs nids par troupes, sur la cime des rochers les plus escarpés, & si quelqu'un approche de leur voisinage, ils se mettent à voler avec des cris perçans, comme s'ils voulaient faire peur aux gens, & les éloigner par ce bruir affreux.

Le dernier des oiseaux marins aux longues ailes est l'hirondelle de mer. Il est plus gros que notre hirondelle, mais du reste lui ressemble par la tête

O iv

Groënland.

& par sa queue sourchue. Sa couleur est blanchâtre; si ce n'est qu'il a une espèce de calotte, ou tache noire sur la tête. Son bec pointu est excessivement long, à proportion de sa grosseur. C'est un oiseau de passage, comme le tattaret.

Il y a quelques autres sortes d'oiseaux dans le Nord & le Sud du Groënland, que nous n'avons pas, comme il y en a dans nos climats des espèces qu'on ne trouve point ailleurs. Les Groënlandois, qui vivent dans ces cantons reculés du Nord, of les Européens n'ont point de Colonies, disent qu'il leur vient tous les étés, du côté de l'Amérique, une sorte d'oiseaux très-approchans du pigeon. Ils arrivent par volées innombrables; ils font si familiers qu'ils entrent dans les tentes; œ qui jette les Groënlandois dans la consternation; car ils s'imaginent, toutes les fois qu'un oiseau vient dans une cabane, qu'il y apporte un présage infaillible de mort pour quelqu'un de ceux qui l'habitent. Ces peuples parlent encore d'une sonte d'oiseaux du Nord, qui se battent en l'air avec tant d'acharnement, qu'il en tombe une foule de morts dans les bateaux des pêcheurs.

Comment est-ce que la Nature pourvoit à la sublissance de ces dissérentes classes d'oiseaux aquatiques ? sans doute c'est la mer qui les sustente tous : s'ils n'étaient pas obligés d'y chercher leur nourriture, on ne les verrait point vivre sur un élément où ils ne sont pas nés.

C'est que la terres de vivr pas des le nour marins, poissons ou qu'il de cour ger, 8 de ving font les ne pou & leur petits bec à qui plo leur pro fous fo baleine truisent certains oileaux aux m

garanti

tours &

les airs

ft blanchatre: te, ou tache ft excessive rosseur. C'est taret. feaux dans le nous n'avons ts des espèces Groënlandois, du Nord, ol onies, difent té de l'Améochans du pinbrables; ils es tentes; ce onsternation: qu'un oiseau te un prélage de ceux qui d'une forte en l'air avec une foule de

ALE

ourvoit à la ifeaux aquales sustente hercher leur vivre fur un

C'est vraisemblablement à la rigueux es frimats que la plupart des oiseaux, engendrés dans les Groenland. terres du Nord, doivent la nécessité où ils sont de vivre sur la mer. Mais tous ne s'entretiennent pas des mêmes substances : la classe des canards se nourrit en général des gazons de mer. Les oiseaux marins, de la seconde classe, mangent de petits poissons qu'ils dépécent avec leur bec tranchant, ou qu'ils avalent tout entiers. Ces deux classes ont de courtes ailes qui ne les empêchent pas de plonger, & d'aller chercher leur nourriture à plus de vingt brasses sous l'eau. Mais les mouëttes qui sont les oiseaux aquatiques de la troisieme classe, ne pouvant plonger, avec leurs grandes ailes & leurs longues queues, sa nourrissent de petits poissons qu'elles enlèvent avec un long bec à la surface des eaux. Il y en a cependant qui plongent un moment & reviennent emportant leur proie sous leursailes, comme ferait un homme fous son bras. Mais la plupart se tiennent sur les baleines mortes. Ces espèces voraces ne détruisent pas du moins leurs semblables, comme certains oiseaux de terre, qui dévorent d'autres oiseaux. La mer, qui fournit aux mouëttes & aux macreules des végétaux & des poissons, les garantit en même-temps des incursions des vautours & des monstres qui dépeuplent la terre & les airs.

## TIS HISTOIRE GÉNERALE

Groënfand.

Quant à leurs œufs & leurs petits, Anderson a fait de curieuses observations sur la maniere dont ces oiseaux les dérobent à la voracité des hommes & des animaux. D'abord ils pondent dans les fentes des rochers les plus escarpés, où l'homme, ni l'ours, ni le renard ne peuvent grimper ni pénétrer. Ils sauvent leurs petits de l'oiseau de proie, soit en les cachant dans des creux étroits & profonds, foit en les transportant sur leur dos en haute mer, Mais, s'ils étoient tous aussi précautionnés, les Groënlandois ne mangeraient gueres de ces oifeaux, ni de leurs œufs; car ils ne sont pas aussi adroits que les Norvégiens, pour se glifser par une corde, dans les précipices & les cavernes où nichent ces volatiles. Plusieurs oiseaux de merse contentent de faire leurs nids dans des isles ou sur des rochers, à l'abri des renards; d'autres pondent quelquefois leurs œufs sur la terre. Les habitans du pays disent qu'autrefois ils remplifsaient, en très-peu de temps, un batteau d'œuss d'édredon, dans les isles qui sont autour de Ball'river; & qu'ils n'y pouvaient faire un pas sans casser des œufs sous leurs pieds. Mais cette quantité commence à diminuer, quoiqu'elle soit encore étonnante. La plupart des œufs d'oiseaux marins, font verds, quelques uns jaunes ou gris; tachés de points noirs ou bruns. Tous ces œufs sont plus gros, à proportion de l'animal qui les

pond,
La coque ou l'envegeâtre.
fait rouque da aussi gr

gros; n L'Hi une po de la maréca couver qu'une Ce ne adjacer de la lieu o plus à voit n les re qui se ce pa à laqu comn pays **fuper** 

vous

its, Anderson maniere dont des hommes dans les fentes nme, ni l'ours, i pénétrer. Ils roie, foit en profonds, foit n haute mer, utionnés, les es de ces oifont pas aussi se gliffer par s eavernes oil ux de mer se des ifles ou rds; d'autres la terre. Les ils remplifitteau d'œufs t autour de faire un pas s. Mais cette

iqu'elle soit

ifs d'oiseaux

ines ou gris;

us ces œufs

unal qui les

pond, que ne le sont ceux des oiseaux terrestres. La coque en est très-dure, ainsi que la pellicule, Groënland. ou l'enveloppe de dessous; ils ont le moyeu rougeâtre. Celui des œufs de la mouëtte est tout-àfait rouge, avec un blanc plus plus considérable que dans les autres œufs, qui ne sont pas non plus aussi gros. Le moyeu le plus rouge est bien le plus gros; mais c'est aussi le plus désagréable au goût.

L'Histoire naturelle du Groënland est plutôt une portion de l'histoire de la mer, que de celle de la terre. Les baies, les lacs, les isles & les marécages dont ce pays Septentrional est formé, couvert, environné, n'en font, pour ainsi dire, qu'une dépendance de la fouveraineté des mers. Ce ne sont, en quelque sorte, que des terres adjacentes à l'océan, & c'est bien-là que le maître de la mer l'est aussi de la terre. Si la patrie est le lieu où l'on vit, les Groënlandois appartiennent plus à l'élement qui les nourrit, qu'à celui qui les voit naître, puisqu'ils ne pourraient subsister sans les ressources de la mer. C'est donc par la pêche, qui se fait dans le Groënland, que l'habitant de ce pays devient utile à presque toute l'Europe, à laquelle il fournit une branche importante de commerce; ainsi, par une singularité bizarre, un pays qui manque du nécessaire, nous donne le superflu. Le nord est en même-temps le rendezvous des poissons les plus nombreux & les plus

Groënland.

rares, les plus petits & les plus gros : car y a-tde contraîte plus frappant entre deux espèces, soi pour le volume ou pour le nombre, que celu qu'on voit entre le hareng & la baleine? Celle ci dévore les harengs par milliers, & en de truirait l'espèce, si l'instinct ne les avertissais de se dérober sous les glaces, aux poursuite de leur ennemi. A peine l'espèce innombrable s'est-elle engraissée & repeuplée dans sa te traite, qu'à la fonte des glaces, & aux premieres ardeurs du soleil, elle disperse ses essains de toutes parts dans l'océan vers les climats les plus doux; mais bientôt ces colonies rencontren le maquereau, le merlan, & d'autres poissons voraces, qui, poursuivis par la baleine, chassem à leur tour les harengs vers les côtes & les baies, où le monstre des mers ne peut avancer, à cause de sa pesante grosseur. C'est-là que le hareng, échappé à tant d'ennemis, tombe entre les mains de l'homme. Le sauvage pêcheur du nord, non content de s'en nourrir, en fait une provision, dont le prix fert à lui procurer ce qui lui manque,

Par un cours de l'industrie, entierement opposé, ce semble, à celui de la Nature, c'est l'habitant des climats tempérés, qui va dans une mer glaciale porter les denrées de premier besoin aux Groënlandois, pour en rapporter des provisions utiles sans doute, mais en quelque saçon

Superflu habite dance on ne même l a diset bien de défriche a mer and, a mille baleine eft un f ui, no etirent rofit it u hare rès-pau grand c quoiqu' bonde de Ber & de r eaux c Berghe

de côte

enfemb

Teule p

ERALE os : car y att ux espèces, soi bre, que celui aleine? Celle s , & en de les avertiffair aux pourfuite e innombrable dans sa re & aux preerle les essaims les climats la es rencontren utres poisson eine, chassen es & les baies, ancer, à cause e le hareng, ntre les mains

nanque.'
ierement oplature, c'est
va dans une
emier besoin
er des prouelque saçon

u nord, non

ovision, dont

superflues, eu égard à la fertilité des terres qu'il habite, ou dont il est environné. Ainsi, l'abon- Grotnland dance des grains régne souvent dans un pays où on ne seme ni ne recueille; tandis que la terre même la plus féconde, voit ses habitans périr dans a diserte des biens qu'elle leur a donnés. Combien de gens nés dans nos ports, qui pourraient défricher & cultiver des landes & des sables que a mer nous a laissés, vont sur les côtes du Groënand, affronter les glaces flottantes, & s'exposer mille morts, pour y pêcher le hareng & la baleine! Il faut pourtant avouer que cette pêche st un présent du Ciel pour les Peuples du Nord, qui, non-seulement peuvent en subsister, mais en etirent des sommes considérables. On sait le rosit immense que vaut à la Hollande la pêche lu hareng & de la morue. La Norwège, pays rès-pauvre, & qui ne fait pas cependant un aussi grand commerce en ce genre, que les Hollandais, quoiqu'elle soit voisine des mers où ce poisson bonde, charge tous les ans, dans le seul port de Berghen, six cens tonneaux de merluche salée de morue seche, sans compter plusieurs vaisleaux d'anchois. M. Pontoppidan, Evêque de Berghen, dit que, dans l'espace de deux lieues de côte, on voit deux ou trois cens bateaux aller ensemble à la pêche du hareng, & dans une leule prise, en rapporter dix mille tonnes.

Cependant croiroit on que ce n'est tien e comparaison de la quantité que la baleine & le autres grands poissons en dévorent. Heureule ment la Nature fournit à cette vaste consomma tion, en réparant au-delà des pettes qu'elle fait Elle a même pourvu, dit-on, si abondamment à la reproduction de ces espèces comestibles qu'on a trouvé jusqu'à dix mille œufs dans corps d'un seul hareng. On assure que le capelin du Groenland ne jette pas son fray dans mer; mais qu'il se retire dans des rochers où le pierres & les herbes recueillent ses germes; c'el là qu'ils restent à l'abri de tout danger, jusqu'il ce que les doux rayons du soleil; & la mole écume des vagues fassent éclore les œufs dans saison des zéphirs. Rassemblés ainsi dans les baie dès leur naissance, les poissons semblent s'offin d'eux - mêmes, aux besoins, de, l'homme, & le méfier si peu de ses filets, qu'à peine a-t-on fait une pêche copieuse, il en vient aussi-tôt une plus abondante à faire; tant la Nature est prompte à remplir les vides dans cette mer, qui ne peut, ce semble, non-plus manquer de poissons que d'eau. En effet, quoique chaque espèce y naisse dans son temps, il n'y a pas un mois dans l'année qui n'en fournisse son tribut à l'Océan. « Mais, m dit très-bien M. Grantz, c'est, la prodigalité même de l'Auteur de la Nature, qui nous rend

o insen s les ti o fait c

C'es la fage richesse de la fl mer. C l'ichtyc est dan un espi les for fons e caractè de ces profon d'organ loppe l'infect & pro l'échel puis le l'imme julqu'i

> ·Ma mand fa vic

anima

e n'est rien qua baleine & le ent. Heureuse aste consomma res qu'elle fait abondamment es comestibles

abondamment abondamment se comestibles comestibles comestibles comestibles comes dans le cochers où le cochers où le cochers où le cochers où le cochers c'estanger, jusqu'il, & la molle cous dans les bais coblent s'offin

homme, & le eine a-t-on fait sti-tôt une plus est prompte)

qui ne peut, poissons que sspèce y naisse

is dans l'année Icéan. ∝ Mais, la prodigalié

qui nous rend

pinsensibles à ses bienfaits, & l'habitude de voir ples trésors grossir sous la main qui les dissipe, Groenland.

pfait qu'on en jouit sans s'en appercevoir.»

C'est sur-tout au Nord qu'on peut admirer dans la sage compensation que la Nature a faite de ses richesses, combien les hommes sont dédommagés de la stérilité de la terre, par la fécondité de la mer. C'est là qu'un Naturaliste doit aller étudier l'ichtyologie. La meilleure école de cette science, est dans les mers glaciales. Quel vaste champ pour un esprit curieux de connoître, non-seulement les formes & les espèces qui distinguent les poissons en troupeaux innombrables, mais aussi le caractère, les propriétés, l'industrie & l'instinct de ces animaux stupides & muets! Quel sujet de profondes méditations que le progrès insensible d'organisation & de vie qui s'étend & se développe dans les habitans du vaste Océan, depuis l'insecte imperceptible aux yeux , jusqu'à l'énorme & prodigieuse baleine! Et si l'on veut descendre. l'échelle des êtres, quelle chaîne à parcourir depuis le kraven, ce monstre presque fabuleux par l'immensité de l'espace que son volume occupe, jusqu'à l'inconcevable zoophite, cette production animale & végétale de la mer!

Mais, continue M. Crantz, cette étude demande l'homme tout entier, & le séjour de toute se vie dans le véritable pays des poissons. On

ne doit pas attendre une ichtyologie exacte ni le ont t Groenland, complette d'un Missionnaire, qui n'a ni l'inclination, ni le temps de s'y adonner. D'ailleurs le Groënland n'est pas aussi pourvu de poissons, du moins pour la variété des espèces, que bien d'autres côtes du Nord situées sous la même la titude. Comme ses rivieres ne sont point grandes. ou que du-moins on ne peut les remonter bien avant, à cause des glaces qui couvrent les baies, que d'ailleurs les lacs enfermés dans les terres, font aussi presque toujours glaces, on ne trouve gueres dans tout le Groënland, que deux sortes de poissons d'eau douce, qui sont le saumon & la truite saumonée. Celle-ci vient en abondance dans les ruisseaux; elle y est très-grosse & fon grasse; le saumon, plus rare, ne se trouve que dans certains endroits. Les Groënlandois prennent ces poissons avec la main sous les pierres, ou les percent avec une fourche. Dans le temps où le faumon remonte de la mer dans les rivieres, ils bâtissent à l'embouchure un réservoir de pierre avec une écluse. Le saumon passe pardessus l'écluse dans les grandes marées; mais pour peu qu'il s'amuse à jouer dans l'eau douce ou il est entré, le flot baisse, l'eau se retire à la fin, & laisse le poisson presqu'à sec, ou comme emprisonné dans le réservoir. Les Européens prennent du saumon avec des filets dans les étangs; mais ils ont

entre Sans iété de re pro n con ue l'ap notre ans le roënla endant de b ins vé oillons rtes q Le p un qu petit os d'u enté, oint d' ayer d n est to ermes. araisser

en nou

ivans;

Tc

gie exacte ni n'a ni l'inclir. D'ailleurs le poissons, dues, que bien s la même la-

point grandes, emonter bien ent les baies, ns les terres, on ne trouve

e deux fortes le faumon & en abondance grosse & fon

e trouve que dois prennent ierres, ou les

temps où le tivieres, ils

ir de pierre pardessus l'éais pour peu

ice où il est à la fin, &

mme empri-

ns prennent

ils ont

gie exacte ni els ont toujours besoin des Groenlandais qui vont n'a ni l'inclivec leurs canots soulever & débarrasser les filets Groenland.

D'ailleurs le l'entre les rochers & les pierres.

Sans doute il doit y avoir une étonnante vaiété de poissons, puisque, sans parler du nomre prodigieux que la baleine & le veau marin
n consomment, il en est beaucoup plus encore
ue l'approche de ces ennemis dévorans dérobe
notre vue, & tient cachés au fond de la mer
ans le creux des rochers. Quoique les côtes du
roënland, soient extrêmement poissonneuses, ceendant, soit que la mer yait peu de bancs de sable
c de bas-sonds, soit qu'elle y manque de cerins végétaux propres à bien des espèces de
oissons, il s'en trouve de beaucoup moins de
rtes que dans les côtes de la Norwège.

Le poisson le plus abondant & le plus comque la mer fournisse aux Groënlandais, est petit hareng, d'un demi-pied de long. Il a le os d'un verd soncé, & le ventre d'un blanc arenté, beaucoup de petites arêtes, & presque point d'écailles. Il en vient en si grande quantité ayer dans les baies sur les rochers, que la mer n est toute noirêtre & persée d'une infinité de ermes. C'est aux mois de Mars & d'Avril qu'ils araissent, annoncés & trahis par la mouëtte qui en nourrit elle-même. Ils frayent les deux mois aivans; & c'est alors que les Groënlandais en sont

Tome XVIII,

ı

Groenland.

leur provision; car, dans l'espace de quelque sans les heures, ils en chargent des bateaux entiers par moyen de cribles ronds, tissus de fil de boyau ensuite ils les sechent sur le roc en plein air, pui les emballent dans de grands facs de cuir ou d vieille toile; & c'est-là leur ressource de tous le jours pour l'hiver.

On pêche des harengs plus gros, au Midid Groënland; mais ce sont probablement des con reurs d'une espèce étrangere, qui se sont détach de la grande armée de harengs qu'enfante lam glaciale sous le Pole. Comme ces poissons innon brables vont par divisions & par colonnes, uns à gauche sur toutes les côtes du Nord l'Europe, les autres à droite entre l'Islande & Groënland, sur les côtes de l'Amérique, il ne pm de pas possible qu'il ne se disperse quelques-uns ces derniers dans les golfes & baies qui son autour du Cap des Etats, & ce sont-la le gros harengs que les Groënlandais prenner êche du quelquefois.

Après l'angmarset ou le hareng, le Groin landais préfere le Scorpion marin. C'est un poissant eux de d'un pied de long, rempli d'arêtes; il a la parene écol lisse & tachetée de gris, de jaune, de rouget cuds p de noir, comme celle du lézard; la tête gross, me cha ronde & large, la bouche grande, & les me erd, q geoires larges & piquantes. Il vit toute l'annu osses ra

le la te auvres vec de oileau rafles, nfonce n os b iorceau ur ou e poiss rcellen s mala Le Gr ue le rpe, fe le à pr Avril fe p ieds, e

de quelque sans les baies, mais en pleine eau, quoique près \_\_\_\_\_x entiers par le la terre. On le pêche en hiver, & ce sont de Groenland. fil de boyan auvres femmes & des enfans qui le prennent plein air, pue vec des lignes faites de baleine ou de plumes de cuir ou de l'oiseaux; ces lignes ont trente ou quarante arce de tous le rasses, avec une pierre bleue au bout, pour les nfoncer. Au-lieu d'amorce, on met à l'hameçon os, au Mididan os blanc, un grain de verre, ou bien un ement des con norceau de drap rouge. C'est sans doute la cou-se sont détade eur ou le brillant qui attire le scorpion de merl'enfante la me e poisson, très-vilain d'ailleurs, est d'un goût poissons inno excellent, sur-tout dans la soupe, & si sain, que r colonnes, les s malades peuvent en manger. es du Nord de Le Groënlandais n'a pas d'autre poisson à écaille

e l'Islande & le le saumon & le rouget. Celui-ci tire son érique, il n'e som de sa couleur, du reste il ressemble à la quelques-uns de pree, fort gras, très-bon à manger, mais diffi-baies qui ma le à prendre.

ce sont-là la Avril & Mai ramenent aux Groenlandais la ndais prenna sêche du chat-marin, qui va frayer fur la côte; se prend avec des fourches. Long de cine ng, le Grom ieds, épais & gros, la tête large, deux grands C'est un poissa eux de chat ou de hibou; pour toute peau, es; il a la per ene écorce épaisse, dure & calleuse, hérissée de e, de rouget œuds pointus; à travers cette enveloppe sombre, ; la tête groft, me chair rougeatre, qui change & tire sur le de, & les me erd, quand l'animal est gros; cinq rangs de it toute l'annie osses racornies sur le dos, le ventre & les flancs;

Groënland.

près de la tête & sous le collet, une protubé rance charnue, au moyen de laquelle il s'attache aux pierres si sortement, qu'on ne peut qu'aver peine l'en arracher: tel est à-peu-près ce poisson Sa chair est grasse & molle; elle rassasse bien vîte cependant quand elle est séchée à l'air, l'estoma s'en accommode mieux.

Un poisson assez singulier, c'est celui que la uns appellent le serpent de mer; d'autres Loup marin; d'autres, ronge-pierre. Il a non-seulemen les mâchoires, mais toute la bouche & le palai haut & bas, garnis de dents. Par leur nature à leur forme, elles ressemblent plus aux dents d'in chien, qu'à celles d'un poisson. Celui-ci vit à chevrettes, de hérissons de mer & de moule, dont les écailles & les épines ne l'arrêtent point. Long de deux pieds, il a la tête assez hideuse, & le reste du corps mince & terminé en pointe comme l'anguille; une nageoire lui coutt par toute la longueur du corps, tant dessus que dessous. Sa chair ressemble au lard, & l'on n'en mange gueres que séchée au vent.

Cette mer du Nord donne aussi des carreles grands & petits, mais qu'on pêche rarement, il y a pourtant dans cette espèce une sorte de plie que les Groënlandais prennent en certaines safons, avec un hameçon attaché à une ligne de baleine, ou courroie de boyau, qui a jusqu'à

lies c 'épais k plus ellous lacés œuf, le nau es mâ lents p k le pa rmées ne qui eut-êt eur, c ui l'e êcheu hameç irer la gu'ils e qu'ils

graisfe

en peti

tandis

nent à

endroit

Groënl

à Fishe

ent cir

, une prombé uelle il s'attache ne peut qu'ave près ce poisson ssalie bien vîte l'air, l'estoma

ÉRALE

est celui que le d'autres Loup non-feulemen che & le pala leur nature aux dents d'u Celui-ci vit d & de moule. l'arrêtent point affez hideufe. miné en pointe lui court par ant dessus que d, & l'on n'a

li des carreles he rarement, I e sorte de plie i certaines faiune ligne de qui a jusqu'à

ent cinquante brasses de longueur. Les plus grosses lies ont fix pieds de long, fur un demi-pied Groenland l'épaisseur. Elles pesent jusqu'à deux cens livres e plus. Elles ont la peau lisse, blanche paressous, & tacherée de brun sur le dos; les yeux lacés à fleur de tête, plus gros que ceux d'un œuf, environnés d'une peau qui peut leur servir le paupiere ; la bouche d'ailleurs peu large , & es mâchoires garnies d'une double rangée de lents pointues qui rentrent en-dedans; la gorge k le palais meublés de deux membranes ou luertes rmées de pointes. Ce poisson vit de crabes, & ne quitte gueres le fond de la mer; on croirais peut-être que c'est en partie à cause de sa pesaneur, de sa forme & de ses nageoires étroites, ui l'empêchent de se tenir sur l'eau; mais les pêcheurs assurent que, quand il se sent pris à hameçon, il faute plus vîte qu'ils ne peuvent irer la ligne, & s'élance avec tant de rapidité, qu'ils en ont les mains écorchées par la courroie qu'ils tiennent. Sa chair est de bon goût, sa graisse délicate. Les Groënlandais coupent la plie en petits morceaux, & la font sécher au soleil tandis que d'autres peuples du Nord la boucanent à la fumée. Les plies rodent sans doute d'un endroit à l'autre; car il y a des pêcheries au Groënland, où l'on n'en trouve jamais, comme à Fisher-Bay; mail à Good-shaap, on en prende

Groënland.

au mois de Mai, plus encore en Juillet & Août jamais entre les terres, toujours en pleine me Plus loin, à Zukkertop, la pêche s'en fait au moi d'Août & de Septembre.

Venons aux poissons qui n'ont point de sans Parmi ceux que la Nature a logés dans des écailles on peut compter d'abord les crabes faits t forme d'araignée, avec huit pieds & deux pince, sans queues. Leurs yeux, semblables à des cornes, mement font fixes, transparens, & fort faillans. Ils on au lieu de bouche, deux os blancs, qui leur fer vent, comme une paire de ciseaux, à couper q qu'ils mangent. Leur chair a l'on ne sait que goût désagréable, qui vient peut-être de ce qu'il se nourrissent d'oiseaux & de poissons faits pour la voierie. On ne connaît point au Groënland d'écrevisse de mer, ni de riviere. On y trouve en revanche, une grande quantité de chevrette qui naissent sur l'algue marine, mais qui s'éloignent de la terre quand elles sont grosses, & vont servir de pâture aux veaux marins.

On y voit encore le hérisson de mer, qui se défend avec ses épines; & le star-fish, armé de cinq ou six pointes. L'un & l'autre ont l'anus devant, & la bouche derriere. Le star-fish est pourvu d'une multitude de petites cornes qui sont pour lu couver le principal organe du tact, ou du sentiment, comme celles du limaçon.

Entre algue noules ans leu rain de Le G eux es ont poi poules oquilla eve, d'a k rayés, armi c u'un po mer uand i rendre aits co thent, ux cra i forte de les blanc, d'une

par let

de ce i

Juillet & Aout en pleine me en fait au moi

point de sans ans des écailles au Groënland . On y trouve

Entre les rochers, la mer jette une quantité 'algue, 1 pendent & s'attachent de grandes Groenland, noules bleues très-bonnes à manger. On trouve, ans leurs coquilles, des perles de la groffeur d'un rain de millet.

Le Groënland n'a point de bonnes huîtres: les rabes faits que ex espèces qu'on en connaît dans ce pays, ne & deux pinces, cont point mangeables. On y trouve en dédomma-es à des cornes, ement des petoncles d'un goût excellent; des faillans. Ils on poules qui ressemblent à des œuss de canard; des s, qui leur se poquillages de plusieurs espèces, les uns en forme de x, à couper d'éve, d'autres en grains de café; la plupart enrichis n ne sait que e rayés, dans tous les sens, des plus belles couleurs-tre de ce qu'il d'armi ceux-ci sont des petoncles pas plus gros Mons faits pour ru'un pois, pendus aux rochers qui s'avancent dans mer; revêtus d'un couvercle qu'ils fermentuand ils tombent dans l'eau ou qu'on veut les de chevreus rendre. On trouve quelquefois des coquillages pais qui s'éloi. Paits comme des mourailles. Par-tout où ils s'attarosses, & vont whent, soit aux rochers, à l'algue, aux moules, ux crabes, ou même à la baleine, ils y tiennent e mer, qui se sa fortement, qu'on les met en pièces plutôt que sish, armé de de les en arracher. C'est une espèce de limaçon ont l'anus de blanc, luisant & rayé tout du long, de la grosseur fish est pourvu d'une noix, ouvert en-dessus, mais avec deux i sont pour lui couvercles mobiles à charniere, qui s'imbibent lu sentiment, par leurs sentes de l'eau de mer, seule nourriture de ce poisson, Lorsqu'il est hors des eaux, échausté

du foleil, il avance deux cornes couvertes d'une presque Groënland, infinité de petites plumes. On en trouve en grand nombre attachés à la quille des vaisseaux; & de-la vient que les gens qui n'ont jamais vu de ces coquillages dans leur pays, s'imaginent que le vers de bois qui percent & rongent un navire, font fortis de cet animal.

> a J'ai trouvé, dit M. Crantz, sur une vieille moule bleue, grand nombre de coquillages de ∞ puis la grosseur d'un grain de moutarde jusqu'à scelle d'une lentille. En les examinant avec un microscope, j'ai reconnu que ce qui ne paroil-» sait à l'œil nu qu'une sorte de teigne adhé. rente au moule, était une multitude innombrable de petits limaçons. Ils s'attachent, non-feu-» lement à d'autres coquillages, mais aux pierre mêmes, & c'est avec tant de force, qu'on pour so rait soulever une pierre par ces limaçons, qui my font incrustes. m

> Les insectes sont peut-être l'espèce qui nous paraît abonder le plus dans la Nature vivante. La mer en a ses légions, même parmi les coquillages. Elle a sur-tout une sorte de Punaise, garnie de sept écailles d'un jaune marbré, qui sont terminées chacune par un pied. La queue de cet insecte est composée de six autres écailles plus perites, attachées ensemble avec deux clous. Sa tête refsemble à celle d'un cerf-volant. Ce petit être,

les poi riangu courbés re cor enfon fur-tou en est t oéquet detous

« Je de n feche nant. o deux o une

res les

p ferm a de c s qu'il a com a croc

pour autr w tites

p corp

de innombra. ent, non-feuais aux pierres qu'on pour

èce qui nous re vivante. La s coquillages. ise, garnie de i font termide cet insecte plus petites, . Sa tête refpetit être,

ouvertes d'une presque invisible, tourmente la baleine, au point = fouve en grand qu'elle en bondit de rage sur l'écume des mers. Groënland. Seaux; & de-la Un autre ennemi encore plus acharné sur ce tyran nais vu de ces des poissons, c'est une espèce de pou. Cet insecte ginent que le triangulaire, & cuirassé d'écailles, avec six pieds ent un navire, courbés & tranchans comme une faucille, & quare cornes pointues qui lui fortent de la bouche, sur une vieille l'enfonce si avant dans la peau de la baleine, & coquillages de sur-tout sous les nageoires & les lèvres, qu'elle outarde jusqu'a en est toute criblée, comme si des oiseaux l'avoient inant avec un béquetée. C'est ainsi que la Nature se joue elle-même qui ne paroif de tous ses ouvrages, & se plait à détruire les monsteigne adhé. res les plus redoutables par les plus vils insectes.

« Je n'ai jamais vu, dit M. Crantz, d'insectes de mer sans écailles, si ce n'est une sorte de féche si hideuse, que je la rejettat vîte en la prenant. Elle avoit environ six pouces de long sur imaçons, qui con deux doigts d'épaisseur. Son corps est comme soune bourse ouverte, où elle peut cacher & renp fermer sa tête. C'est ici la plus curieuse partie » de cet animal; car, outre deux grands yeux p qu'il a, l'on voit sortir de sa bouche, faite » comme le bec d'un oiseau, huit cornes fixes & ocrochues, dont deux des intermédiaires sont » pour le moins aussi longues que le doigt, & les mais autres plus courtes, mais toutes garnies de peptites dents. Ces cornes, de même que tout le p corps, font d'une matiere visqueuse & gluante,

Groënland.

mà demi-transparente & d'une couleur gris de » cendre. Ce poisson a sous le ventre une liqueur » noire & luisante comme de l'encre. Elle lui sent Ȉ se dérober aux poursuites des poissons vora-» ces, qui lui font une guerre déclarée; car, dès » qu'elle répand cette liqueur, elle se trouve aussi. » tôt dans une eau trouble du noir le plus épais, ∞& ses ennemis restent confondus. Une goutte » de cette gomme liquide sur la main d'un homme, » brûle comme du feu. Au moyen de sa nature » visqueuse, il est probable que cet animal peut » varier sa forme, & se replier de toute façon, ⇒ Car, continue M. Crantz, j'ai cru reconnaître » un de ces animaux que la mer avait jetté sur le » sable, & je l'ai vu tantôt long, & tantôt rond, montrer ses cornes dans l'eau, remuer une lon-» gue queue & des nageoires semblables à des pieds, qu'il avoit fort près de la tête, puis reirer & cacher tous ses membres dès qu'il étoit mà terre. »

On voit souvent nager dans la mer une espèce d'animal blanc qui s'alonge, se recourbe & quelquesois se transforme en serpent. On l'appelle le manger de la baleine, parce que celle du Groënland se nourrit de cette seule espèce d'insectes, & de quelques autres petits vers approchans de la mouche & de l'escargot, mais sans écailles.

L'ortie de mer, insecte venimeux & d'un caus-

eique tr genre, comme visqueu subsistant de mét sun de

∞ gleter ∞ main ∞ viand

∞ brilla ∞ côtés ∞ la fig

Tour phytes les animals plan font le point, à l'algu

phytes forme lacées; d'autre que la si l'on

l'anima

leur gris de une liqueur Elle lui fen oisfons voraée; car, dès trouve auffi. e plus épais, Une goutte d'un homme, de sa nature animal peut toute façon, reconnaître it jette fur le tantôt rond, uer une lonolables à de re, puis retiès qu'il étoit

ner une effe recourbe ent. On l'apque celle du espèce d'insapprochans sapprochans fans écailles. & d'un caus-

eique très-brûlant, est encore à-peu-près du même genre, si ce n'est qu'elle est plus large, & faite Groënland. comme une petire assierte. Toutes ces substances visqueuses sont des êtres vivans qui tirent leur subsistance de la mer, & prennent toutes sortes de métamorphoses. « J'en ai vu, dit M. Crantz, un de près qui avoit la forme d'un schelling d'Angleterre. Il état dur, blanc, diaphane; dans la main, il devenait mou comme de la gelée de viande. J'y ai remarqué huit rayons d'un rouge brillant, qui dardaient du centre vers autain de scôtés; quand on le prenait à la main, il avait pla figure d'un bonnet rond & creux, dont les carnes ou coutures seraient bordées de rouge. »

Toutes ces espèces sont rangées parmi les zoophytes; c'est-à-dire, qu'étant intermédiaires entre
les animaux & les végétaux, elles croissent comme
la plante, & se nourrissent comme l'animal: tels
sont les zoophytes, si ce n'est qu'ils ne nagent
point, mais demeurent attachés à la pierre, ou
à l'algue marine où ils sont nés. Il y a des zoophytes sur les mers du Groënland: les uns ont la
forme d'un myrthe dont les branches sont entrelacées; d'autres ressemblent à une pomme de pin;
d'autres à des figues de l'Inde, tous aussi blancs
que la naige. On les prendrait pour une plante,
si l'on n'y voyoit sensiblement les entrailles de
l'animal, quand on ouvre ces corps équivoques.

Groënland.

La mer vomit, dans les tempêtes, une sorte de nid adhérente à l'algue & gros comme une pomme. Ce nid est composé d'une multitude prodigieuse d'insectes d'un jaune éclatant, à demi-diaphane. Ces pelotons sont faits en colliers de perles ensilées,

Telle est la chaîne des êtres, & la gradation que la Nature suit dans l'Océan comme sur la terre, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'excessivement grand. Qui sait si tous les animaux qui paraissent être une portion les uns des autres, ne sont pas dans l'ensemble une portion de la terre dont ils sortent sans cesse pour y rentrer? Voilà ce grand absme où l'esprit humain se perd, qu'il n'est pas permis à aucun mortel de sonder.

M. Crantz finit cet article sur les poissons du Groënland, par la description d'un goulu ou chien de mer, qu'il y a vu prendre avec un harpon, près de la côte où se faisait la pêche du hareng.

On sait que ces animaux ont depuis deux pieds de long, jusqu'à huit ou dix brasses, & qu'ils pesent de dix à vingt quintaux. Celui dont il s'agit avait deux ou trois brasses de longueur; deux nageoires sur le dos, & six sous le ventre; sa queue était sourchue, avec une branche plus grande que l'autre; sa peau très-rude & raboteuse, comme si elle eût été couverte de grains de sable. On voit, dans la suite de la description de cet animal, une tête pointue & longue de deux pieds,

avec d large celle en-def Cette moins fe rele il lui **f**upéri petite chet, La m rangé bées de for qu'elle chien bœuf fans o os: fo qu'un place plies fortes fous l'autr

elle o

côtés

RALE , une forte de e une pomme. e prodigieuse diaphane. Ces perles enfilées. k la gradation comme fur la u'à l'excessive maux qui paes autres, ne on de la terre entrer? Voil le perd, qu'il fonder. es poissons do

c un harpon,
du hareng,
dis deux pieds
les, & qu'ils
Celui dont il
de longueur;
bus le ventre;
branche plus
& raboteuse,
rains de sable,
iption de cet
e deux pieds,

avec deux grandes narines au-dessous. Sa bouche large d'un pied, n'est pas placée en avant comme Groenland. celle des autres poissons; mais reculée d'un pan en-dessous du grouin, & tant soit peu recourbée. Cette situation fait que cet animal glouton en est moins dangereux; car tandis qu'il est forcé de se relever droit sur sa queue, pour saisir la proie, il lui donne le temps de s'échapper. La mâchoire supérieure est armée de quatre ou six rangs de petites dents pointues comme celles du brochet, & les gencives sont pleines de boutons. La mâchoire inférieure est garnie d'une double rangée de cinquante-deux dents un peu recourbées en-dedans, les pointes croisées en sautoir; de sorte qu'elles ressemblent à une scie de ser, & qu'elles en tiennent lieu aux Groënlandais. Le chien marin a les yeux plus gros que ceux d'un bœuf, & derrière ses yeux sont ses oreilles, mais sans organe extérieur. Ce poisson n'a pas un seul os: son épine du dos n'est qu'un cartilage tendre qu'un homme peut briser avec ses ongles; à la place des jointures, il a de grandes cavités remplies d'une graisse liquide. Sa chair est de deux sortes; l'une est chair de poisson, tendre à fondre sous les doigts & propre à faire du bouillon; l'autre ressemble à la chair des animaux terrestres, elle est rouge & disposée en petits filets sur les côtés; mais le lard qu'on trouve sous les nageoi-

Groënland.

res est très-ferme, & d'un doigt d'épaisseur. Ca poisson est friand de chair humaine, c'est pour cela qu'il suit les vaisseaux, dans l'espérance d'attrapper quelque cadavre, si l'on en jette. Mais les Groënlandais, non moins avides de chien marin, que le chien peut l'être d'un Groënlan. dais, vont à la pêche de cet animal, le prennent avec un harpon, qu'ils lâchent par une chaîne de fer, car il mangerait ou couperait toutes les lignes: le tirent à bord de leur vaisseau, & le coupent en pièces sans délai, pour prévenir l'effet dangereux des terribles coups de queue qu'il donne en se débattant sur le tillac. Il a tant de vie, que fes tronçons fautent & s'agitent que oues heure après qu'ils ont été coupés; & qu'on : encon du mouvement au bout de trois jours. Le foie du chien marin rend beaucoup d'huile, fouvent jusqu'à deux barils, selon la grosseur de l'animal, Ce qui distingue le chien marin des poissons & le rapproche des quadrupèdes, c'est qu'il ne fraie point, mais accouche de ses petits, & pour l'ordinaire, il en fait quatre d'une portée.

Une autre espèce qui a la même singularité de porter & faire ses petits, c'est la raye. Elle a la bouche formée à-peu-près comme le chien de mer; mais avec cet avantage que ses yeux sont si exactement placés au-dessus de sa bouche, qu'en la faisant rentrer en-dedans, comme sa consor-

mation fe passe fence. des aile en rap Ce fon

land. A la tous le confide autant terre, du qua l'autre deux t fois pl portion queue que fo jette l Quand une te plus d qu'un activi fante tout

elle f

l'épaisseur. Ce ne, c'est pour spérance d'asen jette. Mais des, de chien un Groënlan. , le prennent une chaîne de ntes les lignes;

& le coupent

l'effet dangequ'il donne en de vie, que de vie, que de l'aniers ours. Le foie qu'il pour l'orée.

ingularité de ye. Elle a la la la chien de es yeux font ouche, qu'en e la confor-

mation le lui permet, elle peut voir tout ce qui se passe à sa portée, & saissir la proie qui se pré-Groënland. sente. Elle bat des nageoires, comme un oiseau des ailes: du reste la raye est trop connue pour en rapporter autre chose que ces particularités. Ce sont-là les poissons les plus communs au Groën-land.

A la tête de tous les poissons, & peut-être de tous les animaux, doit marcher la baleine. Si l'on considere sa grandeur, elle occupe à proportion autant d'espace sur la mer, que l'éléphant sur la terre, & son volume l'emporte autant sur celui du quadrupède, qu'un des deux élémens surpasse l'autre en étendue. Ainsi, comme la mer couvre les deux tiers du globe, la baleine est au moins deux fois plus grosse que l'éléphant. Sa force est proportionnée à sa masse, puisque d'un coup de queue, elle submerge ou fracasse des bateaux; & que son souffle, semblable aux vents impétueux, jette l'eau dans les airs comme de la poussiere. Quand elle s'agite & bondit sur les mers, on dirait une tempête dont le mouvement se sait sentir à plus d'une lieue, & dont le bruit porte aussi soin qu'un coup de canon. C'est par une suite de certe activité prodigieuse, & par un reste de cette puissante vie que la Nature a répandue au loin dans tout son corps, que lorsqu'elle se sent blessée, elle fend les eaux avec une rapidité qui devance

Greënland.

le vol de l'aigle. De-là cette élafticité des nersi de la baleine, & ce ressort de tant de mouvemens mécaniques; ressort que rien ne brise & n'altere, & qui se répand jusques dans les moindres sibres de la matiere où la Nature l'a caché. On ne peut donc s'empêcher de parler de ce prodige de l'espèce animale, par-tout où il se rencontre, & malgré les descriptions qu'on en trouve dans cet Ouvrage, il faut encore recueillis des particularités nouvelles que nous offre le Groënland.

Pêche de la baleine par les Européens.

Ce pays maritime fournit plusieurs sortes de baleines dont la principale espèce se rend, ou se tient à la baie de Disko. C'est-là que les vaisseaux Européens vont les prendre au mois d'Avril, ou qu'ils les suivent jusques sur les côtes d'Amérique, où elles s'arrêtent dans la baie de Hudson, Dès qu'on voit ou qu'on entend la baleine, un bateau de six pêcheurs vole à sa rencontre, escorté de cinq ou six autres bateaux qui le suivent. C'est à la tête de l'animal que le pêcheur en veut. Quand la baleine se dresse pour respirer, le premier bateau s'avance de côté, le Harponneur lance son fer au monstre, près des nageoires ou des ouïes, & s'enfuit de peur que l'animal, sentant le coup, ne renverse la nacelle. La baleine plonge avec une incroyable vîtesse, quelquesois durant

Jurant 1 braffes d e mano on enf ans les u'il s'ou ante de rracher u coup n profi aut un aleine u trois es lanc leffure aut; c ont ton plus p oupes a rès qu' vaisseau rous da ux mâc barbes :

feau. O

moyen

T

ité des nerfi e mouvemens orife & n'alles moindres l'a caché. On le ce prodige il fe renns qu'on en core recueillir nous offre le

irs fortes de rend, ou fe que les vaismois d'Avril; côtes d'Amée de Hudson baleine, un a rencontre; x qui le suie pêcheur en r respirer, le Harponneur nageoires ou 'animal, sene. La baleine que!quefois

durant

turant une heure, emportant jusqu'à deux mille prasses de corde, que tous les bateaux de pêcheurs Groënland. ne manquent pas de lui lâcher à la suite du haron enfermé dans son corps. Si l'animal s'engage lans les glaces, on le suit encore par le passage u'il s'ouvre. Mais, s'il se retire sous une isse florante de ces glaces, il faut renoncer à l'avoir, rracher le harpon de la blessure à force de bras, u couper la corde. Ce coup manqué fait perdre n profit d'environ deux cens livres sterlings, que aut une baleine de moyenne grandeur. Si la aleine reparaît en vie, on lui jette encore deux u trois harpons, ou l'on tâche de la tuer avec es lances. Quand elle est morte de sa premiere lessure, elle revient sur l'eau, mais le ventre en aut; c'est une suite des loix de la gravité, qui ont tomber les corps par la partie la plus folide ou plus pesante. Le vaisseau, qui a dépêché ses chaoupes après la baleine, vient les joindre d'aussi rès qu'il se peut. Les bateaux se remorquent au vaisseau même avec leur proie enfilée par deux rous dans une corde. Le premier soin est d'aller ux mâchoires de l'animal, pour lui couper les parbes avec un long couteau recourbé, puis, au moyen d'un cabestan, on les enlève dans le vaisseau. On se contente d'en garder cinq cens qui font les plus grandes, & ce seul objet vaut tout Tome XVIII.

Groënland.

le reste de la baleine. On lui coupe ensuite! langue; puis on dépouille tout le corps de sa graisse en commençant à-la-fois par la tête & par la queue, afin d'achever par le milieu. Les gens qui font ce travail, ont des clous pointus à leurs sou liers, pour ne pas glisser sur la peau de ce pois fon. On coupe entieres la queue & les nageoires qui doivent être ensuite dépecées en petits mon ceaux, dont on fait de la colle forte. Quarantem cinquante hommes ont dépouillé & dépecé un baleine dans l'espace de quatre ou cinq heure Quand ils sont arrivés par les deux extrémitésa milieu du corps, le poisson tourne alors de lis même sur sa derniere tranche qui forme un pla horizontal sur les eaux. On enleve donc le refe de la graisse; puis la carcasse de la baleine plor geant de son propre poids, disparaît aux cris de joie de tous les pêcheurs. Cependant peu de jour après, cette carcasse rensiée au fond des eaux, furnage encore & vient servir de pâture au poissons, aux oiseaux & aux ours qui s'en rége lent à l'envi.

Quand les pêcheurs ont fini ce premier ouvrage, ils gagnent quelque havre, ou vont se remorquer aux glaces. Ensuite ils tirent les tranches de graisse du fond de cale; ensèvent la grosse peu qu'ils jettent à la mer, & dont les Groënlandais son encore bonne chere. On coupe cette graisse en peut

on la v cellive "huile deslus grands a vuid graisse. heaux, La plus u on fa près c those, p lent qu La pe Europée êche d ont, c' ent leur

ales, ou

ue cor

ûr-elle-n

emmes

le tenir

noder la

eau. O

ommes

les harpe

pe enfuite

s de la graille

ête & par l

morceaux qu'on met dans des facs de cuir, d'où = on la vuide dans des cuves pour en remplir suc- Groënland, cessivement les tonneaux. Durant cet ouvrage, . Les gens que l'huile tegorge autour du vaisseau, jusque pardessus à leurs son dessus les souliers des pêcheurs. On la ramasse à au de ce poil grands seaux sous les gouttieres du vaisseau, pour les nageoires la vuider dans les tonneaux mêlée avec de la en petits mot graiffe. Celle qui distille goutte à goutte des tone. Quarante que neaux, est l'huile la plus pure & la meilleure. & dépecé une La plus grossiere est celle qui vient de la grassie u cinq heurs qu'on sait bouillir ou frire sur le seu. Ce qui reste x extrémités a près cette double opération, est très peu de e alors de lui chose, puisque cent tonneaux de graisse en renforme un plantent quatre-vingt seize d'huile.

La pêche qu'on vient de décrire se fait par les

baleine plor Européens; mais les Groënlandais font aussi la baleine par aît aux cris de pêche de la baleine à leur maniere. Quand ils y les Groenont peu de jour vont, c'est avec le rs plus beaux habi s; car, di-ond des caux, cent leurs jongleurs, si quelqu'un avoit des habits de pâture au ales, ou qui eussent touché par malheur à quelqui s'en régre que corps mort, la baleine s'échapperait, ou, mier ouvrage demmes sont aussi de la partie, & leur affaire est ont se remot de tenir prêtes les casaques de mer, ou de raccomes tranches de moder les bareaux qui sont garnis de cuir & de la grosse pear seau. On va sans crainte au-devant du monstre, oënlanda sion commes & semmes dans des bateaux : on lui jette graisse en pear les harpons où sont sutpendues des vesses faites

Groënland.

de grandes peaux de veaux marins, qui embarrassent ou soutiennent la pesante baleine, de facon qu'elle ne peut plonger jusqu'au fond. Lots. qu'elle est fatiguée de vains efforts, on l'accable. on l'achève à coups de lances. Alors les homme se jettent à l'eau avec leur casaque de chien ma rin, où les bottes, le corps & le capuchon, tiennent ensemble exactement cousus. Enveloppe ainsi jusque pardessus la tête, ils ont l'air d'an tant de chiens de mer, qui courent autour du monstre, sans crainte de se noyer; cet habiile ment étant une espèce de scaphandre avec leque ils peuvent même se tenir debout & marcher dan l'eau. On coupe les barbes fort adroitement avec d'assez mauvais couteaux; puis ils tranchent & tall lent la baleine tous à-la-fois, hommes, femmes, en fans, pêle-mêle & l'un sur l'autre, pour avoir parta butin; car ne fût-on que spectateur, on a de droits à partager la dépouille. Malgré tout « désordre, ils ont grande attention à ne pas le blesser ou se couper les uns les autres, & cependant personne ne revient de la pêche sans quelque plaie.

Parlons des quadrupèdes que la mer nourin dans son sein. L'espèce en est comprise sous le nom général de chien ou de veau marin, & plus communément en français, sous le nom de loup marin. Ces animaux ont une peau ferme, rude,

velue, c près, que s'il était formés p nager; jointures per fur le Leurs pi patte d'o ploient o des espèc & le poi dormir ? dément a Avec une de devai derriere. à les attr poils au glier. D qu'ils vi quarts-d' lieu & to

> Les G ces de trouve t

ce qui le

ALE

qui embar. eine, de fafond. Lorf. on l'accable. les hommer e chien ma. uchon, tien Enveloped nt l'air d'an t autour du cet habiile avec leque marcher dan itement avec chent & tail. femmes, en avoir parta r, on a de gré tout a à ne pas le

mer nourrit prise sous le arin, & plus om de loup rme, rude,

s, & cepen-

e fans quel-

velue, comme les quadrupèdes terrestres, à cela près, que leur poil est épais, court & lisse, comme Groënland. s'il était huilé. Ils ont les deux pieds de devanformés pour marcher, & ceux de derriere pour nager; à chaque pied cinq doigts avec quatre jointures chacun, armés d'une griffe pour grimper sur les rochers, ou se cramponner sur la glace. Leurs pieds de derriere ont les doigts joints en patte d'oie, de serte qu'en nageant, ils se déploient comme un éventail. Quoique ce soient des espèces d'amphibies, la mer est leur élément, & le poisson leur nourriture. Cependant ils vont dormir à terre, & même ils ronflent si profondément au soleil, qu'il est aisé de les surprendre. Avec une allure estropiée, ils courent des pieds de devant, & sautent ou s'élancent avec ceux de derriere, mais si vîte, qu'un homme a de la peine à les attraper. Ils ont des dents tranchantes & des poils au museau, forts comme les soies du sanglier. Deux naseaux leur servent à respirer l'air qu'ils viennent prendre à fleur d'eau tous les quarts-d'heure. Enfin ils ont le corps gros au milieu & terminé en cône par les deux extrémités, ce qui les aide beaucoup à nager.

Les Groënlandais connaissent cinq ou six espèces de veaux ou loups-marins. La premiere se trouve toute l'année à Bals'river. La peau des jeu-

Q iij

nes sert à faire de belles vestes; & quand un que la Groënland. Groënlandais porte une de ces fourrures, noites praisle, sur le dos & blanches sous le ventre, il s'estime autant qu'un homme habillé de velours. La peau d'un vieil animal est ordinairement tigrée, & fait des housses & des ornemens de cheval. Cente espèc : s'appelle Kassigiak.

> La seconde espèce change de nom comme de couleur, jusqu'au dernier période de son accrois. sement. Le fœrus qui est tout blanc & couvert de laine, se nomme Iblau. La premiere année, il devient couleur de ciême, & s'appelle Attarak; la teconde il est gris, & porte le nom d'Atteitsiak; la troitieme, sa couleur est diversifiée, on l'appelle Aglektok; la quatrieme il est tacheté, te qui le fait appelier Milektok, & la cinquieme année il prend le nom générique d'Attarfoak. Alors c'est un animal fait, de couleur de grisblanc, & la Nature lui dessine sur le dos deux croissans noirs dont les cornes se regardent. Sa peau roide & forte, s'emploie à couvrir des malles ou même des tentes, & quelquefois on en fait des habits. Mais on a soin d'ôter le poil à ces peaux, & d'y laisser un peu de graisse, quand on veut en doubler les bateaux. L'Attarfoak abonde en graisse & l'on en tire une huile, qui, pour le goût, l'odeur ou la couleur, n'a rien de plus fon

intes at La qu aine no ui doni flez fin elue qu nuseau, ans un ourbille vent Après bonde 1. Cran iption onform es Gro e lui pe a Ce dix-hu de cir Sa pea corps, enviro

che &

e geur d li peti e fon accroif.

& couvert de

elle Attarak;

leur de gris-

le dos deux

egardent. Sa

rir des malles

is on en fait

e poil à ces

le, quand on

Toak abonde

qui, pour le

& quand un que la vieille huile d'olive. Avec un baril de trures, noites graisse, on fait, dit-on, un baril d'huile & deux Groenland. re, il s'estime dintes au-delà.

ours. La peau La quatrieme espèce est remarquable par de la tigrée, & fait sine noire qu'elle a sous son poil blanc, ce qui cheval. Cette ui donne un gris assez beau; mais une chose ssez singuliere est une sorte de peau épaisse & m comme de relue qu'elle a sur le front, & qu'on appelle cachenuseau, parce que l'animal l'abat sur ses yeux ans un temps d'orage, pour les garantir des ere année, il purbillons de sable, de neige ou de pluie, que vent fouette au loin.

nom d'Atteit-Après les mâles de l'espèce quadrupède, qui iversifiée, on bonde le plus dans la mer du Groenland, st tacheté, ce 1. Crantz place la vache marine, & donne la desla cinquieme inipition d'un de ces animaux dont il a observé la d'Attarsoak. Conformation, autant que le bruit & le tumulte les Groënlandais occupés à le découper, ont pu e lui permettre.

« Cette vache avait (c'est M. Crantz qui parle), dix-huit pieds de long, & à-peu-près autant de circonférence dans sa plus grande épaisseur. Sa peau n'était pas unie, mais ridée par tout le corps, plus encore autour du cou. Elle pesait environ quatre cens livres. Sa graisse était blanche & ferme comme du lard, épaisse de la larde plus fort geur de la main; sa tête était ovale, & sa bouche si petite, que je n'y pus faire entrer le doigt.

Q iv

»La vache marine a la lèvre inférieure trian » gulaire, terminée en pointe un peu avanté sentre deux longues défenses qui viennent » la machoire supérieure. Sur les deux levres, ⇒de chaque côté du nez, on voit une peau spon p gieuse, d'où sorrent des moustaches d'un po népais & rude, longues d'un empan, tresse comme une corde à trois bouts; ce qui donn sa ce poisson une sorte de majesté hideuse, con • venable aux monstres. Celui que je vis, n'ava point de dents incisives dans l'intérieur de » bouche, aucunes sur le devant, mais il lui & . & le restait quatre de chaque côté; & dans la martuait au so choire inférieure à gauche, trois dents mach en avoir »lieres assez larges & concaves. Cet animal peut donc guères attraper ni manger du poisson » à cause de ses désenses qui semblent plus sains pour repousser les ours sur la terre, ou les gla »ces, que pour attaquer les habitans de la men Dependant il s'en sert à tirer les moules di ∞ sable & des cavernes, & quelquesois à grimper » lui-même; car il s'attache & se suspend aux glace » & aux rochers par ces mêmes défenses, élevant ainsi son corps massif & lourd. Il y a des gens qui » pensent que la vache marine vit non-seulemen » de moules & d'algue, mais encore de chair, parce qu'on la voit prendre à terre des pièces ■ de baleine qu'elle emporte sous l'eau : cepen-

dant q les Gi porte jouer vant d gauch un po

étaien 0 & qu w Une

éprouv nemi (

> plus di en avai troupe qui est de les

en plo teau d failant mere

donn cante qui f deux levres, une peau spon ; ce qui dom ger du poisson olent plus faits rre, ou les gla tans de la men les moules de efois à grimper pend aux glace fenses, élevant a des gens qui non-seulemen core de chair, erre des pièces l'eau : cepen-

nférieure triandant on ne peut rien conclure de ce fait; car on peu avand oles Groënlandais assurent que ce monstre em- Groënland. ui viennent de porte de même des poules d'eau, mais pour jouer en les faisant sauter en l'air & les recevant dans sa gueule, sans les manger. La désense aches d'un po gauche que j'ai vue, poursuit M. Crantz, avait empan, tresse un pouce de moins que la droite, & celle-ci en avait vingt-sept de longueur, dont sept pouces é hideuse, con es étaient cachés dans la racine qui est au crâne, e je vis, n'ava & qui peut avoir huit pouces de circonférence. intérieur de le ... Une de ces dents pesait quatre livres & demi, mais il luice & le crâne entier vingt-quatre livres. • On & dans la mi quait autrefois beaucoup de vaches marines pour s dents mach en avoir les dents, mais depuis qu'elles ont Cet animal éprouvé que l'homme est le plus dangereux ennemi de tous les animaux, elles sont devenues plus difficiles à prendre, soit en mettant toujours en avant un espion qui veille pour la sûreté de la troupe, soit en désendant toutes en corps celle qui est attaquée. Il est dangereux, mais il est beau de les voir quand elles sont blessées, s'efforcer en plongeant de renverser de leur corps un bateau de pêcheurs, ou de le couler à fond en y faisant un trou avec leurs défenses. Mais la société, mere des arts qui conservent ou qui détruisent, donne toujours à l'homme une supériorité constante sur tous les êcres, soit isolés, soit réunis, qui sont restés dans l'état de nature; & les ani-

Groënland.

maux armés de toutes leurs forces, ne peuvent les v résister aux progrès de notre industrie. Le Sau bence vage fera son arc & ses sièches des arêtes du poil. Lu res son que sa faim a dévoré, & se servira des de leil. pouilles mêmes de l'individu pour désoler tout durant l'e pèce.

Pour revenir des vaches aux veaux marins, on en trouve, dans le détroit de Davis, une grande quantité des deux premieres espèces déjà désignées; mais les Groënlandais n'en attrapent presque point qui ne soient jeunes & peu faits à la guerre. Quant aux deux dernieres es, èces, il s'en fair deux émigrations chaque année. Une colonie part en Juillet de ce fameux détroit pour y revenir en Septembre. Ce détachement va cherchet de la nourriture dans des mers & des pays ouvens par la belle saison. La seconde émigration est de la troupe entiere qui sort au mois de Mars pour faire ses petits, & revient au mois de Juin en famille nombreuse comme un troupeau de brebis, mais en mauvais état & fort maigre; au lieu que ceux de l'autre voyage se sont engraisses. Dans la feconde excursion, ces animaux ont un temps & une route fixes pour s'en retourner comme les oiseaux de passage, & l'on peut les suivre à la piste. On sait qu'ils reviennent d'abord du Midi; que vingt jours après leur départ, ils sont à quatre-vingt ou cent lieues plus au Nord. On s'attend

ı on

s ne eloin que, s N ilon euve

erits ours o s jeu ent u ue le

Disko ertair pixan mith

our d ous le evan

tats, oient ée. Une colonie it pour y reveles pays ouverts nigration est de s de Mars pour is de Juin en eau de brebis, e; au lieu que raisses. Dans la t'un temps & er comme les es suivre à la

ord du Midi;

ils font à qua-

d. On s'attend

dustrie. Le Sau-Bencement de Juin à Bonne-Espérance, & ainsi Groënland. es arêres du poil du reste, avançant toujours vers le Nord avec le fervira des de leil. Arrivés au détroit de Davis, on les voit ur désoler toute durant plusieurs jours ensemble; les uns restent, s autres vont encore plus loin: mais où? c'est ce eaux marins, on on ne peut déterminer avec la même certitude. vis , une grande s ne disparaillent pas sous les eaux; car ils ont pèces déjà dési resoin de respirer l'air: ils ne vont point en Amé-pattrapent pres- que, puisque ce serait tourner à l'Ouest, & que & peu faits à la s Navigateurs ne les ont jamais vus dans cette es, èces, il en lifon sur la mer libre. D'un autre côté, ils ne euvent s'établir dans les glaces, ni faire leurs erits parmi les rochers inhabités; car c'est touent va cherchet purs du Sud & jamais du Nord qu'on voit arriver s jeunes veaux marins. Il faut donc qu'ils trouent un passage par quelque détroit ignoré, tel ue le canal qu'on suppose ouvert de la baie de Disko à la côte orientale du Groënland, où il est Pertain qu'ils passent, mais est-ce par ce canal au pixante-neuvieme degré, ou par le détroit de mith au soixante-huitieme? Ou bien font-ils le tour du Groënland par une mer ouverte au Nord ous le Pole ? Quelque soit leur chemin, ils passent evant l'Issande, & reviennent, par le Cap des tats, à la Baie d'où ils étaies t partis.

Il n'y a point de peuple à qui les veaux marins oient d'une aussi grande nécessité qu'aux Groën-

Groënland.

landais, puisque la mer est leur champ, & la pê che leur moisson: ils ont plus besoin de ces trou peaux marins, que l'Européen de moutons, & l'Indien, de cocotiers; car ces animaux leur four. nissent, outre la nourriture & le vêtement, de quoi couvrir des tentes pour se loger & des canon pour naviger. Joignez à ces avantages que la graisse du veau marin donne de l'huile pour les lampes, & peut entretenir le feu de la cuisine & de chambres; que cette huile sert à conserver le poil son sec, & qu'enfin le veau marin est l'objet & la matiere d'un commerce d'échange avec toute les denrées qui manquent au Groënland. De plus les fibres de cet animal valent mieux pour coudie que le fil & la soie; la peau de ses boyaux tien lieu de vitres aux fenêtres, de rideaux, de pones & même de chemises, tandis que les vessies servent de bouteilles ou d'outres pour l'huile. Les os de ce monstre suppléoient jadis au fer pour les outils & les instrumens. Son sang même n'est pas inutile; on en fait une sorte de bouillon pour la foupe. En un mot, avec les veaux marins, le peuple du Groënland peut se passer de tout le reste, & sans cette ressource il manquerait de toutes les autres. Aussi distingue-t-on un viai Groënlandais à la pêche des veaux de mer, comme on reconnaissait un Romain à la guerre. Cette pêche fait toute la gloire & la fortune de

D a Nation. C uprême où bénible & au'au rifque

lépend le sa

ALE

p, & la pe x leur four tement, de k des canon ue la graisse les lampes, ifine & des rver le poil. it l'objet & avec toutes d. De plus, oyaux tient

noutons, & our coudre , de pones veffies ferl'huile. Les fer pour les me n'est pas lon pour la marins, le de tout le nquerait de on un vrai

de mer, la guerre. fortune de DES VOYAGES:

de ces trout a Nation. On y combat pour ses soyers; c'est l'art uprême où se forme & s'exerce la jeunesse; att Groënland. énible & hasardeux, qui n'assure la subsistance u'au risque de la vie: mais c'est aussi de-là que épend le salut du peuple.





# CHAPITRE III.

Habitans du Groënland.

Groënland.

Figure.

Les Groenlandais, qui s'appellent eux-même Indigenes, pour se distinguer des autres Nation dont ils ne connaissent souvent que les vices en sont méprisés à leur tour pour la petitesse leur taille, qui reste presque toujours au-desson de cinq pieds de hauteur. Cependant elle est bio conformée & dans les justes proportions d'un bi ensemble. Du reste ils ont un visage large & plat des joues rondes & petelées, mais dont les a s'élèvent en avant; des yeux petits & noirs, mai sans feu, sans étincelles d'esprit ou d'ame; un ne qui sans être plat, n'est point assez grand ni saillant; une bouche communément petite & ronde, la lèvre inférieure un peu plus grosse que celle d'en-haut. Leur couleur en général est olivâtre; leur teint est brun, mais animé d'un touge vis; ce qui prouve qu'ils ne sont pas naturellement bruns, (car leurs enfans naissent at ez biancs) mais que cette couleur sombré leur vient de la malpropreté où ils vivent; toujours dans la graisse ou dans l'huile, aiss à la fumée de leurs lampes & se lavant très-rarement. Que si le climat contribut

leur dor peut-être ive de fro cous les ar goureux, teste près probable leur nou

que leur f de poisson de veau m tuellemen passableme le visage forte que ils ne pas

Le per épais, for parce qu' petites & les me épaules la tumées, curs lls ont le gras & c

& des fe

froid la

III.

nd.

RALE

t cux-même utres Nation ue les vices petitelle d irs au-deffou telle est bio ions d'un be large & plat dont les a k noirs, mai ame; un net rand ni fail-

rouge vif; turellement blancs) mais de la mala graisse ou s lampes &

t contribue

te & ronde,

le que celle

est olivâtre;

leur donner à la longue cette couleur d'olive, peut-être sera-ce un effet de la brusque alterna- Groënland. ive de froid & de chaud qu'ils éprouvent, passant ous les ans d'un hiver excessivement long & rigoureux, aux chaleurs brûlantes d'un soleil qui reste près de deux mois sur l'horizon. Mais il est probable qu'ils doivent le fond brun de leur teint leur nourriture onctueuse, épaisse & grasse, qui incorpore & s'infinue si bien dans leurs veines, que leur sueur en contracte une odeur d'huile & de poisson, & que leurs mains sentent le lard de veau marin qu'ils mangent & touchent perpéuellement. Cependant il y a des Groënlandais passablement blancs qui ont les joues rouges & e visage d'une rondeur point trop marquée; en forte que dans certaines montagnes de la Suitle ils ne passeraient pas pour étrangers.

Le peuple du Groënland a les cheveux noirs; épais, forts & longs; mais rarement de la barbe, parce qu'il se l'arrache ou l'épile. Il a les mains, petites & charnues, les pieds de même; la tête & les membres assez gros; la poitrine haute, les épaules larges, sur-tout les ferames qui sont accoutumées, dès la jeunesse, à porter de lourds fardeaux. Ils ont le corps fourni de chair, communément gras & très-sanguin: avec ce préservatif naturel, & des fourrures bien épaisses, ils s'exposent au froid la tête & le cou nus; &, dans leum mai-

Groënland.

fons, ils ne se couvrent que depuis la ceinture quille jusqu'aux genoux: mais l'odeur qu'ils exhalent en mélanc cet état, n'est pas supportable aux Européens. Les du sang Missionnaires Danois ont de la peine à y résiste provoc dans les églises, même en hiver; car il y fait rès-vio chaud, qu'ils y suent à grosses gouttes, & ne peu ne sont vent respirer par l'épaisseur des exhalaisons d'huite la gaie & de graisse.

Les Groëlandais ont le pied leste & la main adroire. On voit chez eux peu de malades, d'in the se se firmes, d'avortons ou d'enfans contrefaits. D'ailleun Ment de peu propres à ce qu'ils n'ont jamais fait, ils font ha hu'ils n biles dans les choses d'habitude. Ils montrent et général beaucoup de courage; & ce n'est pas cent le moqu ardeur passagere & momentanée qui naît de le ent que vivacité de l'imagination, mais plutôt cette conf tance qui vient de la force du corps. Un homm qui n'aura rien mangé depuis trois jours, ou qui ne se sera repû que d'algue ou d'herbe marine, luttera hardiment avec son canot contre la tempête & la fureur des vagues. Les femmes poneront jusqu'à quatre lieues sur leurs épaules, un renne tout entier, une pièce de bois, ou un quat marce q tier de pierre qui peseront le double de ce qu'un sont inc Européen pourrait soulever.

Caractère.

Le caractère de la nation Groënlandaise, n' les gen rien d'assez tranchant, ni d'assez marqué pour être ais il bien défini. La disposition slegmenque & transfela ve

quille

folie; ble pou estime l'intelli èt avai e mei! n a ce C'est-là

> e peu aractèr

> êtile,

RALE

quille

puis la ceinture quille de leurs humeurs, les porte à une sorte de a'ils exhalent en mélancolie, ou de morne stupidité: l'abondance Groenland, Européens. Le du sang rend leur colere furieuse, quand elle est eine à y rélister provoquée par de rudes assauts: mais il en faut de ; car il y fait il rès-violens pour agiter & remuer des ames qui ttes, & ne peu ne sont ni vives, ni fort sensibles. Ils n'ont ni de nalaisons d'huik da gaieté jusqu'à la joie, ni de la joie jusqu'à la folie; ils sont au reste d'une humeur assez paisieste & la main ple pour une société sûre. Contens du présent, ils malades, d'in ne se souviennent guères du passé, ni ne s'inquièefaits. D'ailleun ent de l'avenir; aussi donnent-ils plus volontiers fait, ils sont la u'ils n'amassent. Assez ignorans & grossiers pour Ils montrent el estimer beaucoup, ils mettent tout leur esprit à ce n'est pas cent de moquer des Européens: cependant ils convienqui naît de la cent que ces étrangers ont plus d'industrie & lutôt cette con intelligence qu'eux; mais ils ne jugent pas que rps. Un homme et avantage soit d'un grand prix. Y a t-il rien s jours, ou qui de meilleur que la chasse du veau marin? & quand 'herbe marine, en a ce qu'il faut pour vivre, à quoi sert le reste? contre la tem C'est-là toute la logique de ce peuple simple sans femmes ponte lêtise, & sensé sans raisonnement. Il se croit, avec ers épaules, un le peu d'idées mieux policé que les étrangers, ris, ou un quar parce qu'il les voit tomber dans des excès qui lui bie de ce qu'un sont inconnus. S'il s'en trouve un seul qui soit d'un aractère doux & modéré; c'est dommage, disent ënlandaise, ni es gens du pays, qu'il ne soit pas né parmi nous : arqué pour être pais il se fera, ce sera bientôt un homme; & arque & transela veut dire un Groënlandais. Pour l'ordinaire

Tome XVIII.

Groënland.

ils aiment mieux céder que disputer; aussi quand leur patience est poussée à bout, ce sont des lions qui ne craignent plus rien. Ils supportent quelques fois les injures des hommes, comme celles de la sortune, ou comme les maux de la Nature, avec une indissérence qui passe le stoicisme, moins par art & par réslexion, que par insensibilité de caractère: mais s'ils prennent du chagrin & de l'animostié pour quelqu'offense, les y voilà plongé jusqu'au moment de la vengeance; d'autant plus terribles dans leur ressentiment, qu'ils s'y livrent avec plus de peine, & l'ont nourri plus longtemps.

Quoique les peuples sauvages, ainsi que l'homme en général & tous les animaux, soient portées à la paresse & à l'oissiveté, la rigueur & la stérilité du climat ne permettent guères aux Groënlandais d'être long-temps sans rien saire. Cependant ils ont cette inconstance naturelle aux ensans, qui leut sait entreprendre cent choses & les abandonnes; curieux & bientôt dégoûtés de tout ce qu'ils ignorent. Dans les longs jours du Groënland, on ne dort que cinq ou six heures, & dans les longues nuits, que huit heures au plus: mais si l'on travaille ou si l'on veille toute la nuit, on dormin volontiers tout le jour. Dès le matin, un Groënlandais monte sur quelque éminence, & d'un ait pensis regarde le ciel & la met; quel temps il

aura;
pare;
rein d
travail
d'une
belle l
le caln
toute l
ou con
de fes l

par la

Onrépand chair & landais Ils naif vivraie rennes, les clim jours fl lait des verds n fons m fous de ment di en inte la Natu peut - ê

ALE, aussi quand

font des lions ent quelque e celles de la

Nature, avec ne, moins par libilité de ca-

in & de l'anivoilà plongé

d'autant plus

ils s'y livrem ri plus long.

i que l'homme nt portées à la la stérilité du

Groënlandais Cependant ils nfans, qui leur

s abandonner;

ce qu'ils igno

inland, on no

ns les longues

ais si l'on tra

in, un Groën

ce, & d'un air

quel temps i

aura; la peine & le danger que le jour lui prépare; & son front prend l'aspect nébuleux ou serein de l'horizon. Mais quand il n'y a point de travail pour la journée, ou qu'on revient le soir d'une heureuse pêche; c'est alors qu'on est de belle humeur, qu'on parle & qu'on s'égaie dans le calme & la prospérité. Tel est l'homme sur toute la face de la terre; plus ou moins semblable ou contraire à lui-même, en raison de la variété de ses besoins & de ses goûts; mais toujours abruti par la peine, ou tourmenté par le travil.

On a demandé plus d'une fois comment s'est répandu, chez l'espèce humaine, l'usage de la chair & du sang des animaux. Interrogez les Groënlandais: leur situation vous répondra pour eux. Ils naissent tous chasseurs ou Pêcheurs. De quoi vivraient-ils; de quoi s'habilleraient-ils sans les rennes, les oiseaux & les veaux de la mer? Dans les climats de l'Inde & de l'Asie, où des près toujours fleuris entretiennent sans intterruption le lait des troupeaux; où les arbres continuellement verds ne manquent jamais de fruit; où les buifsons mêmes nourrissent l'habitant qui se repose fous de vaîtes ombrages ; où le soleil non-seulement dispense de l'invention des votemens, mais en interdit le fardeau; sans doute ce fut offenser la Nature, que d'égorger les animaux : encore peut - être fallait-il exterminer toutes les espèces

Groenland

Groeniane

Tourritur**s.** 

R ij

avec qui l'on ne pouvait vivre en paix, ni en société. Groënland. De la fécondité de ces heureux pays, devaient éclore dans le cerveau des beaux génies, l'allégo. rie de l'âge d'or, & le système du régime pythagorique. Mais le siècle de fer & l'usage du sang sont naturels au Groënland, & la guerre y est née avec l'homme que la terre y force de vivre de carnage, ou de mourir de faim. On a délà vu qu'elle n'y donne rien dans l'été, que l'hiver ne reprenne à l'instant; c'est-à-dire, quelques herbes qui servent plutôt de remède que d'aliment, à peine écloses au soleil & bientôt couvertes par la glace. Les Groënlandais se trouvent donc obligés de courir après les rennes; mais cette espèce rare en des pays d'un froid trop excessif, est consommée à la chasse même, & l'on n'en peut faire de provision. D'ailleurs les Croënlandais ne mangent guères de chair tout-à-tait crûe ou sanglante, comme on le croit, & comme le font réellement bien des peuples chasseurs. Il est vrai que, dès qu'ils ont tué quelque animal, ils dévorent sur-le-champ un morceau de sa chair ou de sa graisse, & qu'ils boivent de son sang tout chaud; mais peut-êm est-ce un effet de la superstition, & non pas de la faim & de la voracité: car s'il n'y a point quelque mystère dans cette coutume, pourquoi verrait-on une femme, quand elle dépouille un veau marin, en donner un ou deux morceaux de graisse

a tout autoui raient

Au la diff cheur amphi forma veau été fo la nei veau, tant d cats e à l'air côtes, il en la plie les oils bouilli d'eau mier est aba julqu' où on mange précau

doigts

ALE

, ni en fociété. ays, devaient énies, l'allégoregime pytha. ulage du lang guerre y est force de vivre m. On a dejà te, que l'hiver quelques herque d'aliment, couvertes par ent donc obliais cette espèce cessif, est conn'en peut faire ndais ne manou fanglante, ont reellement que, dès qu'ils nt fur-le-champ raisse, & qu'ils mais peut-être & non pas de a point quelpourquoi ver-

ouille un veau

eaux de graisse

à toutes les personnes de son sexe qui se trouvent autour d'elle, & point aux hommes, qui rougi- Groënland. raient même d'en recevoir?

Au défaut des plantes & des végétaux, & dans la disette des animaux terrestres, ce peuple pêcheur vit de poisson, ou plutôt de cette espèce amphibie, qui tient le plus à la terre par sa conformation & ses besoins; c'est encore une fois le veau marin. On en garde la tête & les pieds en été sous le gazon, & tout le corps en hiver sous la neige. Les Groënlandais mangent une pièce de veau, moitié gelée, ou moitié pourrie, avec autant d'appétit & de plaisir, que les peuples délicats en trouvent dans le gibier. On fait dessécher à l'air certaines parties de l'animal, telles que les côtes, pour les servir ainsi sans autre préparation ; il en est de même du saumon, du merlus & de la plie, qu'on découpe en longues tranches. Pour les oiseaux & la plupart des poissons, on les mange bouillis ou étuvés, mais sans autre sel qu'un peu d'eau de mer. Quand or a pris un veau, le premier soin est de fermer la plaie mortelle dont il est abattu, pour retenir le sang dans ses veines jusqu'à ce qu'on puisse le transvaser dans des pots où on le conserve pour en faire de la soupe. On mange les entrailles des petits animaux, sans autre précaution que de presser les boyaux avec les doigts pour en faire sortir les ordures. La matiere

### 162 HISTOIRE GENERALE

Groënland,

contenue dans le ventre d'un renne, est si précieuse & si exquise au goût des Groëlandais, qu'ils en sont des présens à leurs meilleurs amis. Ce ventre de renne & la siente de la perdrix préparés dans l'huile fraîche de baleine, sont pour ce peuple, ce que sont parmi nous la bécassine & le con de bruyere. Cette Nation a ses ragoûts & ses sausses, comme une autre.

Par exemple, on prend des œufs frais qu'on mêle avec des baies de buisson & avec de l'angélique; on jette le tout dans une outre de veau marin remplie d'huile; c'est un excellent cordial pour l'hiver. On arrache avec les dents la graisse qui tient à la peau des farcelles ou poules d'eau; & quand on prépare les peaux de veaux de mer, on racle avec un couteau la graisse qui était restée de l'animal écorché : de ce mêlange il se fait une espèce d'aumelette qui est le mets délicieux & favori des Groenlandais. Ils ne boivent point l'huile de baleine, comme on l'a débité, la réservant pour les lampes ou pour leur trafic. Mais ils mangent volontiers des harengs fecs dans la graisse de veau dont ils se servent aussi pour frire le poisson, ayant l'attention de la bien macher avant de la cracher dans la poèle, Leur boisson est de l'eau claire qu'ils tiennent chez eux dans des fontaines ou vafes de cuivre, ou dans des auges de bois qu'ils font eux-mêmes très-proptement, & q
rêtes de po
d'entreteni
d'eau fraîci
avec une
coulue, &
rafraîchir l
dans leurs
glace ou d

Ce peu par-tout ai dieres, ma avec la la vaisselle de des bouill bu le boui liers d'os font étalée la leur na avec les i pour la vi comme for couteau l les dents doigts, &

font cou

tent à la

veulent t

st si pré: ais, qu'ils . Ce venpréparés r ce peuîne & le uts & fes

ais qu'on le l'angé. de veau t cordial la graisse es d'eau; de mer, ait restée fait une cieux & nt point bité, la ir trafic. ngs fecs ent aussi e la bien e. Leur

hez eux

lans des

propre

ment, & qu'ils ornent d'anneaux & d'os, ou d'a- = rêtes de poisson, artistement travaillés. Ils ont soin Groeniands d'entretenir cette provision, par un supplément d'eau fraîche qu'ils vont chercher chaque jour avec une cruche; c'est une peau de veau bien coulue, & qui sent le cuir à demi-tanné. Pour rafraîchir leur eau, qui s'échauffe promptement dans leurs cabanes, ils y jettent un morceau de glace ou de neige.

Ce peuple est très-mal propre à table, comme par-tout ailleurs. Rarement ils nettoient leurs chaudieres, mais les chiens leur en épargne la peine, avec la langue. Cependant ils ont soin de leur vaisselle de marbre bâtard. Ils mettent leurs viandes bouillies dans des plats de bois, après avoir bu le bouillon, ou mangé la soupe avec des cuilliers d'os ou de bois. Mais leurs viandes seches sont étalées par terre, ou sur un vieux cuir; c'estlà leur nape: ils prennent le poisson dans le p' avec les mains, & le dépecent avec les dentes pour la viande, c'est avec les denis qu'ils la han..... comme ferait une meute. A la fin du repas, l couteau leur tient lieu de serviette; ils s'en reche les dents & la bouche, léchent la lame, puis leus doigts, & l'on fort de table. De même quand ils sont converts de sueur; ils la ramassent & la portent à la bouche pour n'en rien perdre. Lorsqu'ils veulent traiter un Européen avec toute la politesse

Riv

de leur pays, ils léchent d'abord le morceau qu'il jandais p doit manger, pour en nettoyer le sang & l'écume ger, si c qui s'y étaient attachés dans la chaudiere; & si l'on atrouvent refuseit une offre si friande, ce serait manquer de de Jeurs civilité que de ne pas accepter la leur. Ce sont cet égard les mœurs de tous les Sauvages.

Ceux du Groënland mangent, quand ils on faim. Mais leur principal repas se fait le soir, au retour de la pêche; alors on invite les voisins qui n'ont rien pris, finon on leur envoie une portion geres, co du butin. Les hommes mangent à part, mais les & la mo femmes n'y perdent rien; car tout devant passet que trop par leurs mains, elles se régalent entr'elles en forte ave l'abscence & aux dépens de leurs maris. C'est leur fine cet a grand plaisir alors de voir leurs enfans se remplit fit égales la panse, puis se rouler sur le plancher, afin de le tout presser leurs intestins, & d'y faire encore de la k qu'elle place à la bonne chere.

Ce peuple est-il heureux ou malheureux? Il ne songe point au lendemain. Lorsqu'il est dans siqueurs l'abondance, il ne quitte la table qu'à la fin de ses provisions, pour danser & se réjouir dans l'espérance que la mer fournira chaque jour à ses besoins renaissans. Mais quand les mauvais temps arrivent, que les veaux marins disparaissent au printemps pour deux ou trois mois, que la rigueur des faisons, ou quelque sorcroit de calamités amenent la diserte; alors on voit les tristes Groën-

tentes, leurs bles jour

famine.

Ils aim n propi

> Mais ceu n boive e leur c trouve le-vin,

> es indig Ils ain vaient à

ureux ? Il ne à la fin de dans l'espéles besoins temps arrient au prinla rigueur calamités stes Grocn-

morceau qu'il landais passer ensemble les jours entiers sans manng & l'écume ger, si ce n'est le peu de moules & d'algue qu'ils Groënland ere; & si l'on rouvent par hasard: réduits par degrés au cuir t manquer de de leurs souliers, & même aux peaux de leurs rur. Ce sont tentes, qu'ils sont bouillir dans l'huile destinée avages. quand ils on bles jours qui doivent bientôt s'éteindre par la

it le foir, au famine.
es voisins qui les aiment extrêmement certaines denrées étranune portion geres, comme le pain, le gruau d'avoine, les pois part, mais les & la morue seche, & plusieurs ne s'y sont déjà devant passet que trop vîte accoutumés. Mais ils ont la plus entr'elles en forte aversion pour la viande de cochon, parce is. C'est leur que cet animal mange toutes sortes d'ordures. Il s se remplit est également singulier que la chair de cochon ait ther, afin de le tout temps déplû aux peuples les plus sales; encore de la le qu'elle soit encore recherchée des plus rassinés n propreté.

Les Groënlandais abhorraient autrefois les 'il est dans siqueurs fortes, qu'ils appellaient de mauvaise eau Mais ceux qui commercent avec les Européens, n boivent très-volontiers, sur-tout quand elle e leur coûtent rien. Ils feindront quelquesois de e trouver mal pour qu'on leur donne du branle-vin, & c'est en esset leur vie & leur salut dans es indigestions.

> Ils aimeraient aussi le tabac à fumer, s'ils en vaient à discrétion; mais il leur manque souvent,

Groenland.

d'autant plus qu'ils en font sécher les seuilles su un plat chaud, & les pilent ensuite dans un montier de bois pour en prendre par le nez. Ils son même tellement accoutumés à cet usage dès l'en fance qu'ils ne peuvent en quitter l'habitude & ce serait peut-être un mal pour eux d'y renoncer, à cause de l'abondance des humeurs que le sumée des cabanes leur fait couler des yeux, qu'il ont naturellement affaiblis par la neige.

Habille-

Les Groënlandais font à proportion mieux trais tés de la Nature pour le vêtement que pour nourriture; & la peau des animaux leur manque moins que la chair, Ils ont des fourrures de tous espèce. Leur vêtement de dessus est une sorte de robe longue, cousue de tous les côtés, faite à façon à la passer comme une chemise pardesse la tête, en y fourrant en même-temps les deu bras. A cet habit long, tient un capuchon, don on se couvre dans les temps froids ou humide Cet habillement chez les hommes ne vient qu' mi-cuisse, & ne serre pas de bien près; mai comme il est fermé pardevant, il garantit alle du froid. Ils ont pour chemise une sourrure d poule d'eau avec la plume en-dedans, ou plu souvent encore des peaux de renne; cependan ils gardaient aunrefois les plus fines de cette espèce pour en faire des vestes, mais elles sont deve nues a rares, qu'il n'y a plus que les femmes le

Tome 18. Page 266, Pl. 70.

HABILLEMENS DES GROENLANDOIS.

ALE

es feuilles fu dans un moi nez. Ils for fage dès l'en r l'habitude. ux d'y renon meurs que

ge. on mieux tra que pour

es yeux, qu'il

leur manqu rures de tout une forte de ôtés, faite d mise pardess

mps les deu puchon', don ou humides

ne vient qu'i n près ; mak

garantit aller e fourrure d

ans, ou plu e; cependam

e cette espèn es sont deve

s femmes la

lus riche Les Groë eaux de iors le cô garnis : e chien l'argent. es de dr oit de lin a coupe u d'une le la cein vec la pe e la mer k préparé vec des lante. L ant devai ehors; reté, m onn**e u**n

> les capes Mais rdinaire lus uni, veste u

nal, pour oint con

lus riches qui puissent prétendre à cette parure. les Groenlandais s'habillent communément des Groenland, eaux de veaux marins, dont ils tournent en depors le côté le plus rude. Ces habits sont bordés k garnis sur les coutures, de cuir rouge ou blanc e chien marin, ce sont là leurs galons d'or & l'argent. Ils ont pourtant aujourd'hui des chemies de drap, & même de toile, soit de coton, bit de lin; mais toujours faites à la façon & sur a coupe du pays. Leurs culottes sont de veau, u d'une peau de renne, mais très-courtes, tant e la ceinture que de la cuisse. Leurs bas sont faits vec la peau de jeunes veaux, trouvés dans le sein e la mere; & leurs souliers d'un cuir noir; doux k préparé. Cette chaussure est attachée aux pieds vec des courroies, qui passent pardessous la lante. Les semelles débordent de deux doigts, ant devant que derriere, un peu recourbées en ehors; elles sont faites avec beaucoup de proreté, mais sans talons. Les gens à qui le trafic onne une sorte de richesse, portent maintenant les capes, des culottes & des bas de laine.

Mais en mer, tous prennent pardessus l'habit rdinaire un manteau noir, de cuir de veau le lus uni, pour se garantir de l'eau; & pardessus a veste une chemise saite des boyaux de cet anihal, pour conserver leur chaleur naturelle, & ne oint contracter d'humidité. « La casaque de mer

Groënland.

» est une espèce de jaquette, où l'habit, la culouveau n » lotte, les bas & les souliers ne forment qu'une l'empêcher pièce. Elle est faite de peau de chien marin ⇒unie & fans poil, & si bien cousue, que l'ea ne saurait y pénétrer. Il y a devant la poittime ar un bot soun petit trou, par lequel ils soufflent autames jours so » d'air qu'ils jugent à propos, pour se soutent s fans aller au fond, & ils le bouchent entuin savec une cheville. A mesure qu'ils augmenter dennent al so ou qu'ils diminuent l'air en-dedans de cet habin sils descendent & remontent comme bon leu se semble. Ce sont de vrais ballons, qui courer cur tombe » fur l'eau sans s'y enfoncer ».

L'habillement des femmes diffère très peu den déshon celui des hommes. Leurs jaquettes ont les épaula lete, à mo & le capuchon plus hauts, & ne sont pas taille enoncer horizontalement vers le bout; mais, en s'arrondi heveux e sant depuis la cuisse jusqu'en bas, elles formen une y fo devant & derriere deux longues oreilles, dont le etite s'élè pointe ourlée de fil rouge, descend au-dessou est noué ga du genou. Elles portent aussi la culotte avec de le sont là caleçons pardessous. Elles aiment à faire leurs cut les collier lottes & leurs souliers de cuir rouge, ou blanc, eur server avec une couture sur le devant, saçonnée & traffiers. Elles vaillée très-proprement. Les meres & les nourries dans leur ont une sorte d'habillement assez ample parderrien ront d'un pour y porter un enfant; ce vêtement chaud à que les tou commode, tient lieu de berceau & de lange au prnement

attachent vec un ce oux; ver onte de Les hon ues-uns le

hent pas c

ALE

'habit a la cu ouveau né, qu'on y enveloppe tout nu. Pour = rment qu'une rempêcher de tomber, les femmes relevent & Groënland. chien marin, attachent cette robe autour de leur jaquette, ue, que l'em vec un ceinturon de cuir, arrêté sur le devant ar un bouton ou une boucle. Les habits de tous ufflent autam es jours sont dégoûtans de graisse & couverts de er se soutenit oux; vermine que les Groënlandais n'ont pas

s augmenten de croquer avec les dents : cependant ils s augmenten de cet habit, Les hommes portent les cheveux courts. Quelnme bon leu ues-uns les coupent raz du front, pour qu'ils ne qui courent eur tombent pas sur les yeur, & ne les empêhent pas de vaquer à leurs travaux. Mais ce serait e très-peu de n déshonneur pour une femme de se raser la ont les épauls re, à moins que ce fût dans le deuil, ou pour en s'arrondi heveux en deux boucles au sommet de la tête: elles formen une y forme une large tousse, & l'autre plus rilles, dont le etite s'élève au-dessus de la premiere; le tout nd au-dessous st noué galamment, & brillant de grains de verre; otte avec de le sont là les perles dont les Groënlandaises font faire leurs cut les colliers, des pendans, des bracelets, & qui e, ou blanc, eur servent à décorer seurs habits & leurs sou-onnée & tra sers. Elles commencent à changer quelque chose les nourries lans leur parure, & les plus riches ceignent leur le parderriese ront d'un ruban de fil ou de soie; mais de façon ent chaud & que les touffes de cheveux, qui sont leur plus bel de lange au prnement, ne soient pas couvertes ou cachées.

#### HISTOIRE GENERALE

Groënland.

Celles qui aspirent à la suprême beauté, doiver de deux porter sur le visage une broderie faite avec un douze br noirci de fumée; on leur passe ce sil entre cuit à d'un hon chair sous le menton, le long des joues, autou le cre des pieds & des mains. Quand il est retiré de éleves, d dessous l'épiderme, il y laisse une marque nois lafin d'êtr qui ressemble à de la barbe. Les meres font cent de la nei pénible opération à leurs filles dès la tendre en la mer fance, afin qu'elles ne risquem pas de manque de la pêc de mari. M. Crantz dit que les Groenlandaises bap fournit la tisées ont abandonné cette vanité mondaine comme d'une br un sujet de tentation au péché. Peut-ên e qu'aillem l'autre, c les femmes devraient prendre cette mode, comme sur ces un préservatif contre les tentations. Enfin telle dongueur la propreté du Groënland : les hommes ne le ils en joi lavent jamais; cependant, quand ils reviennent de semble a la mer, ils se léchent les doigts & se les passent poteaux. comme les chats, sur les yeux pour adoucir a ces pout corriger par leur salive l'acreté des sels de la met Ils couvr Les femmes se lavent, mais dans leur urine, si & parde pour faire croître leurs cheveux, soit pour avoir toit. une odeur plus suave, ou moins forte sans doute. que celle de poisson. C'est leur eau de senteur fe bien ; m vorite. Quand une jeune fille s'en est parfume tout l'ou on dit d'elle, niviarsiarsuarneres, elle sent le Demoifelle.

Logemens.

Les Groenlandais ont des tentes pour l'été ils prati-& des maisons pour l'hiver. Celles-ci, large trois br

Tant réparer ni porte RALE

foit pour avoir toit.

eauté, doiven de deux brasses, s'étendent depuis quatre jusqu'à faite avec un douze brasses de longueur, & n'ont que la hauteur Groenland. fil entre cuir d'un homme. Ils ne bâtissent pas sous terre, comme joues, autou le croit communément; mais sur des endroits il est retiré d'éleves, & présérablement sur un rocher escarpé, marque noin afin d'être moins incommodés, ou plutôt délivrés neres font cent de la neige dans les dégels. C'est au voisinage de la tendre en la mer que leurs maisons sont situées, à portée as de manque de la pêche, toujouis ouvettes sur la côte qui leur nlandaises bas fournit la subsistance. Ils sont les murs de l'épaisseur, ndaine comme d'une brasse, avec des pierres entassées l'une sur-être qu'ailleur l'autre, cimentées ensemble de terre ou de gazons mode, commu Sur ces murailles, ils placent une poutre de la . Enfin telled longueur du logement, ou si elle était trop courte, hommes ne le ils en joindraient jusqu'à trois ou quatre liées enreviennent de semble avec des bandes de cuir, & soutenues de se les passem, poteaux. Ils mettent des solives en travers sur our adoucir que ces poutres, & des lattes minces entre les solives. se la met els couvrent le tout de brossailles, puis de tourbe, eur urine, 🛍 & pardessus d'une terre fine, légere, qui fait le

te sans doute. Tant qu'il gele, ces édifices se soutiennent assez de senteurs bien ; mais les pluies & les fontes de l'été ruinent est parfumée, tout l'ouvrage; &, dès l'automne suivant, il faut elle sent la réparer le toit & les murailles. Leurs maisons n'ont ni porte, ni cheminée, mais, pour en tenir la place, es pour l'été lis pratiquent une entrée au milieu, de deux ou lles-ci, large trois brasses de large. C'est une voûte fite de

Groënland.

pierres & de terre, qui sert à purifier & à renoui veller l'air intérieur, sans être ouverte au vent ni au froid; car elle forme une espèce d'équerre ou de tambour, dont l'entrée est de côté paralléle ment au-devant de la maison : & de plus cette voûte est si basse qu'il ne suffit pas de se courber, mais qu'il faut marcher à quatre pattes pour entre ou pour sortir. Les murailles sont tapissées ou garnies en-dedans de vieilles peaux qui on fervi à couvrir des tentes ou des bateaux, & qu'on attache avec des cloux faits des côtes de veau marin. Ces peaux garantissent de l'humidité; ily en a de pareilles sur le toit, pour la même raison, Depuis le milieu de la maison jusqu'au mur de fond, il y régne dans toute la longueur un plancher élevé d'un pied au-dessus de terre. Ce plancher est divisé en plusieurs pièces, par le moyen de peaux tendues le long des poteaux qui soutiennem le toit; ces divisions forment autant de chambres qui ressemblent à des écuries. Chaque famille a sa chambre, & chaque maison contient depuis trois jusqu'à dix familles. Elles dorment sur ces planchers couverts de fourrures; on y reste assis toute la journée, les hommes les jambes pendantes, & les femmes les jambes croisées, à la manière des Turcs; ceux-là font des meubles ou des outils pour la pêche & le ménage; celles-ci s'occupent à la cuifine, ou à la couture. Sur le devant de la maifon

mailon, foi avec des pa fi transpare entrer la li ni à la nei dedans, le

air affeoir

Chaque

in place d'in gros bill plate, & fu ine lampe à faite en lans un va joir l'huile l'a pour to ui brûle fi bême écha

mpes. C'e ar au-deffi e marbre oir par qu l'un pied,

ait bouilli amille. Le es habits & le ratelier

ampes rou
Tome

i s'occupent de ratelier ou de claie attachée au plafond. Ces evant de la ampes toujours allumées, donnent une chaleur maison, Tome XVIII. S

& a renous maison, sont des fenêtres quarrées de deux pieds, ette au vent quec des panneaux d'intestins de poissons de mer, Croenland. l'équerre of fi transparens, & si bien cousus, qu'ils laissent te paralléle entrer la lumiere, sans donner passage au vent fe courber, ledans, le long de 'a muraille, un banc où l'on pour entre ait affeoir & dot a tapissées of Chaque mérre on seu; voici comment: n place d'abord le poteau de séparation, ux, & qu'on in gros billot à terre, un cette souche une pierre tes de vem late, & sur cette pierre un trépied, qui soutient imidité; ily une lampe de marbre bâtard, large d'un pied, nême raison, etaite en demi-lune; elle est comme enchassée d'au mur de lans un vase de bois en ovale, fait pour receun planche foir l'huile qui dégoutte de la lampe. Celle-ci Ce planchet l'a pour toute meche qu'une mousse fine, mais moyen de lui brûle si bien, que la maison est éclairée, & soutiennent some échaussée par la lumiere de toutes ces le chambres impes. C'est-là pourrant leur moindre utilité; famille a la sar au-dessus de chaque lampe est une chaudiere depuis trois le marbre ou de pierre à chaux, suspendue au oit par quatre cordes. Cette chaudiere, longue e assis toute aun pied, est large de six pouces; c'est-la qu'on ndantes, & lait bouillir le dîner ou le souper de chaque naniere des famille. Le seu de la lampe sert encore à sécher des outils les habits & les bottes qu'on étend s' une espèce

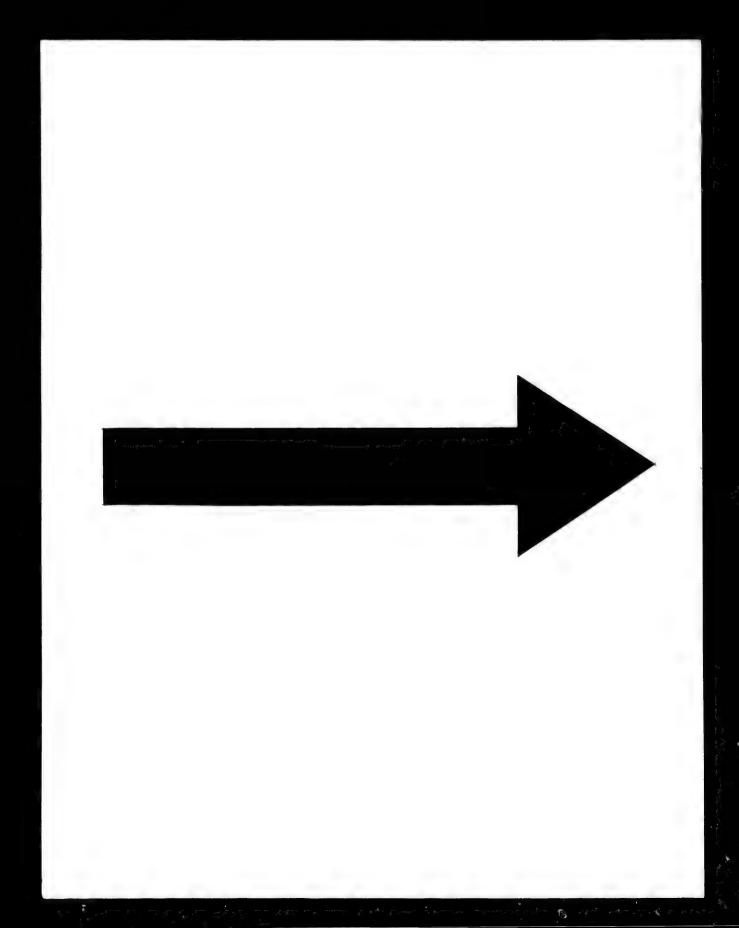



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14550 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S



moins vive, mais plus égale que celle des pocle Grofnland. d'Allemagne, avec moins d'exhalaisons nuisibles, presque point de fumée, & jamais aucun danger d'incendie. D'un autre côté, l'odeur forte de lampes, des poissons & des viandes de la chaudiere, des pelleteries qui servent de tentures & 'de vêtemens, & pardessus tout, de l'urine qu'on laisse croupir dans ces maisons, en fait un domicile très-incommode pour des étrangers. Ce pendant, comme les odeurs les plus désagréables ne font pas toujours mal faines, on s'y habitue à la longue. Les Groënlandais vivent même aller long-temps dans ces cabanes étroites, où ils on fu renfermer tous leurs defirs, & satisfaire à tous leurs besoins, avec un ordre & une tranquillit admirables; contents d'une pauvreté dans laquelle ils se croient plus riches, & sont réellement plus heureux que nous avec nos palais, nos mets, no vins & nos parfums exquis.

Au-denors de l'appartement, ils ont une espèce de dépense où ils mettent, pour les besoins de jour, soit de la viande, soit du poisson & de harengs féchés, tandis que leurs grandes pro visions se conservent sous la neige. Près de-la pendu le voient leurs canots renversés & suspendus à condonner mêmes poteaux où sont attachés leurs ustenfile trée do & leurs armes pour la chasse & la pêche. C'el par une dans ces maisons qu'on se retire à la fin de Sept vent le

tembr où la fonder aller c conftru

Les

l'empla oblong julqu'à appuie espèce de bal ramide double les gen de bel décora descen mousse renver au lieu boyaux coulus elle des poële aisons nuisibles, s aucun danger deur forte de des de la chaude tentures & de l'urine qu'on en fait un doétrangers. Ca olus défagréable. on s'y habitue vent même alle

tembre, jusqu'au mois d'Avril & de Mai; temps où la fonte des neiges, qui menace le toit & les Groënland. fondemens de ces édifices, oblige les habitans à aller camper sous des tentes. Voici le plan de la construction de ces logemens d'été.

Les Groënlandais en pavent d'abord le sol ou l'emplacement, de pierres plates, sur un quarré oblong. Entre ces pierres, ils fichent depuis dix jusqu'à quarante pieux ou longues perches, qu'ils appuient à la hauteur d'un homme, contre une espèce de chassis auquel on les attache en forme de baldaquin, dont le sommet se termine en pyites, où ils on ramide. Ils enveloppent cette palissade d'une fatisfaire à tous double couverture de cuirs de veau marin; & une tranquillit les gens riches tapissent l'intérieur de leurs tentes eté dans laquelle de belles peaux de rennes, dont le poil fait la réellement plus décoration. Les pelleteries de la couverture, qui s, nos mets, ma descendent jusqu'à terre, y sont fixées avec dela mousse surchargée de pierres, afin que le vent ne is ont une espèce renverse point la tente. Ils attachent à l'entrée, r les besoins de au lieu de porte, une courtine. Ce rideau fait de poisson & de boyaux les plus minces & diaphanes, proprement s grandes pro cousus, est bordé de sil rouge ou bleu, & susge. Près de-la pendu par des anneaux de cuir blanc. Il sert à k suspendus à condonner du jour, & à garantir de l'air. Cette enleurs ustenfile trée donne dans une espèce de vestibule fermé la pêche. C'el par une tenture de peaux, & dans lequel se trouà la fin de Sept yent les provisions de bouche & les baquets

Groënland.

d'urine. La cuisine ne se fait point sous les tentes, mais en plein air, dans des chaudieres de cuivre, qu'on fait bouillir à force de bois. La maîtresse de la maison a sa garderobe & sa toilette dans un coin de la tente, où elle attache tous ses habits, son miroir, sa pelote & ses rubans, sous un grand rideau de cuir blanc, orné de sigures brodées à l'aiguille.

Chaque famille a sa tente; mais les plus aisées logent quelquefois une ou deux familles des plus pauvres ou de leur parenté; de sorte que chaque tente peut contenir vingt personnès. Le foyer & le dortoir y sont situés comme dans les maisons d'hiver; mais il régne beaucoup plus d'aisance & de propreté dans les tentes. On n'y respire pas cette chaleur étoussée & cette puanteur, qui rebutent les Européens. Il faut bien que l'été dédommage un peu les Groënlandais des rigueurs de l'hiver, & que chaque climat ai finon ses délices, du-moins ses douceurs. I ... être ne souffre-t-on pas autant dans ces antres du Nord, je ne dirai pas que sur les rochers brûlans de la Libie, mais que dans les beaux climats de l'Asse. Si, d'un côté, les entrailles de la terre, endurcies par une glace éternelle, n'engendrent pas une nombreuse population, de l'autre, la chaleur moissonne par la peste, la moitié des habitans qu'elle enfante. Là, peu de ces plaisirs dont l'i-

vresse mê
de jouiss
inspirés p
prompt si
nation qu
desirs qu
peu de cl
dans l'abo
les uns d'
cité. S'il s
être trans
combien
nos paysar
être nés!

& de se le de ceux - coprogrès, cles qu'ils elle aband trop avare C'est par i climat, c'econtraires Africains à grossiers é pas assez le trop de p

Ce font

es tentes, de cuivre, maîtresse te dans un fes habits, s un grand brodées à

plus aifées es des plus ue chaque Le foyer & les maisons l'ailance & respire pas ur, qui reue l'été dées rigueurs fron fes

. - être ne du Nord, rûlans de la ts de l'Asie. , endurcies nt pas une la chaleur es habitans rs dont l'ivresse même est douloureuse; ici, beaucoup moins de jouissances que de satiété; là, des travaux inspirés par le besoin pressant, & payés d'un prompt salaire qui l'appaise; ici des arts d'imagination qui ne satisfont jamais les passions & les desirs qu'ils excitent. Enfin les Groënlandais ont peu de chose, mais tous en jouissent; & nous, dans l'abondance de tous les biens, nous périssons, les uns d'une faim réelle, & les autres de voracité. S'il n'est aucun de nos estéminés qui voulût être transporté dans les neiges du Groënland, combien de nos ouvriers, de nos foldars & de nos paysans, qui devraient peut-être souhaiter d'y être nés!

Ce sont les besoins de se nourrir, de se vêtir & de se loger, qui ont inventé les premiers arts; Armes, Inf. & ceux-ci restent dans l'enfance, ou font des trumens, progrès, à proportion des facilités ou des obstacles qu'ils trouvent dans la Nature. Trop féconde, elle abandonne l'homme à l'instinct de sa paresse; trop avare, elle retarde & captive son industrie. C'est par une raison prise dans les extrémités du climat, c'est par un même effet des deux excès contraires de la chaleur & du froid, que les Africains & les Groënlandais sont bornés aux plus groffiers élémens de l'invention; les uns n'ont pas assez besoin de travailler, & les autres ont trop de peine, pour sortir de leur ignorance &

Groënland.

Groënland.

de l'imperfection de leur état social. Il n'est donc pas étonnant que les arts les plus simples, soient encore dans leur enfance au Groënland. Le premier instrument que la main de l'homme y air fabriqué, c'est sans doute l'arc. D'abord cette arme fut d'un sapin courbé à sorce de bras, ensuite on revêtit ce bois, pour rendre l'arc plus roide & plus fort, de tout ce qu'il y avait de plus élastique dans la dépouille des animaux. La baleine fournir le nerf de sa queue pour le ressort de l'arc; ses barbes pour la corde, & ses côtes pour donnet une pointe plus tranchante aux fleches de bois, qui volerent avec les ailes ou les plumes du corbeau. Mais, depuis que les Européens ont vendu des fusils aux Groënlandais, ils ont méprisé l'an & les fleches à la chasse.

Ce Peuple a cinq fortes d'armes ou d'instrument pour la pêche. Le premier est le grand harpon, que les Groenlandais appellent erneinek. Il y a d'abord un fût long de six pieds, sur un pouce & demi de grosseur. A la pointe du fût, est une pièce amovible de baleine, d'un empan de longueur. Cette pièce est armée d'un dard d'os de la baleine, terminé par une pointe de ser large d'un pouce. Le dard a, vers la moitié de sa longueur, des barbes disposées en angles, pour l'empêcher de sortir de la blessure qu'il a faite. Au gros bout du sût, sont deux pièces plates de côte de ba-

leine, le en form ailes ou plus fûr baleine , pieds, & de haut On fait échancrus ferme av l'instrume en haut vers la p huit brass de balein ût. Cette du canot achée à arpon . ne doit p veaux de a fleche doit flotte olonge av qui furnag

fuit fous

contribue

Il n'est done ples, foient nd. Le preomme y ait d cette arme s, enfuite on lus roide & olus élastique leine fournit

ALE

côte de ba-

leine, longues d'un empan, larges de deux doigts en forme du navette, & terminées comme les Groenland. ziles ou plumes d'une fleche, pour rendre le coup plus sûr & plus droit. Entre ces deux pièces de baleine, on emboîte un manche long de deux pieds, & dont la largeur va toujours en diminuant de haur en bas depuis quatre pouces jusqu'à un On fait au gros bout du manche deux coches ou échancrures de côté & d'autre, pour le faisir plus de l'arc; ses ferme avec le pouce & l'index; de sorte que pour donnet l'instrument porte sur la paume de la main tournée es de bois, en haur horizontalement. On attache fortement nmes du corvers la pointe du harpon, une corde d'environt ns ont vendu huit brasses, qui passe & coule dans un anneau méprisé l'att de baleine, fixé par une cheville au milieu du ût. Cette corde est roulée en cercle sur le tillac d'instrument du canot de pêcheur, & par un des bouts atand harpon, achée à une vessie, ou poche boursoussiée. Le einek. Il y a harpon, très-difficile à décrire, dit M. Crantz; ur un pouce ne doit pas être d'une seule pièce, parce que les fût, est une veaux de mer le briseraientaisément; il faut que pan de lon-rd d'os de la doit flotter sur l'eau, tandis que l'animal blessé; er large d'un plonge avec le harpon dans les slancs. La vessie sa longueur, qui surnage, sert à marquer l'endroit où le poisso: l'empêchet fuit sous l'eau, en se débattant. Le manche qui au gros bout contribue à augmenter la force du coup, dois

rester entre les mains du pêcheur qui a lancé le plongeant, Groënland. harpon.

> La seconde espèce d'arme est l'angovikak, ou pièces ne la grande lance, faire à-peu-près comme le harpon grois ou qu fi ce n'est que la pièce de baleine amovible, de pointes d'u tient la pique de fer, n'a point de barbes, afin qu'on puisse la retirer de la peau de ces dards l'animal.

> Le troisieme instrument est le kapot, ou petite avec plus d lance, armée par le bout, d'une longue point Passons n d'épée.

> L'aglikak, ou le quarrieme instrument, est le des Groënl fleche volante, d'un pied & demi de long, Les grar armée d'une pointe de fer oblongue d'un pied, ont enviro épaisse d'un doigr. Cette pointe, au-lieu de barbe, guatre ou a des coches taillées en deux endroits. Elle et effilés ou po amovible; mais en se détachant, elle reste sul plat. Ce so pendue au bâton par une corde.

> Les vessies portent un petit tuyau fait d'un prois madr os creux, au moyen duquel on peut les enfler, ou les laisser vides en le bouchant ou le débouchant.

Pour la chasse aux toiseaux aquatiques, on a des piques ou javelines de six pieds, dont le bois est armé d'un fer long de douze pouces, atrondi vers la pointe avec une seule barbe. Mais comme l'oileau peut esquiver le coup, soit en

du fut de

chacun. Il: chasteurs of

qui ferven

vont se réc distance, d mortailes:

driers des on élève le seroient po meurs, qu' douze, fur retient par

vent en m

oouces, ar p, soit en

i a lance le plongeant, soit en volant, on attache au milieu du filt de la pique, dont il faut observer que les Groënland. govikak, ou pièces ne se séparent point de leur ensemble, e le harpon trois ou quatre os courbés & façonnés comme les novible, of pointes d'une ancre, avec deux ou trois crochets le bathes, chacun. Il est rage que la proie échappe à tous peau de ces dards réunis dans une seule arme. Quelques chasseurs ont des bâtons pour lancer ces javelines ou petite avec plus de force.

ngue point Passons maintenant à la description des bateaux, qui servent également à la pêche & à la chasse nent, est la des Groenlandais.

de long, Les grands bateaux, qu'ils appellent umiak. d'un pied, ont environ quarante pieds de longueur, sur i de barbes, quarre ou cinq de large, & trois de profondeur, its. Elle et effilés ou pointus devant & derriere, avec le fond e reste lu plat. Ce fond est composé de trois pièces, qui vont se réunir aux deux bouts du bateau. Ces u fait d'un prois madriers sont traversés,, de distance en les ensler, distance, de solives qui s'y enchassent par des le débou mortailes : on emboîte ensuite sur les deux madriers des côtés, de courts poteaux sur lesquels ques, on a on élève le plat-bord. Mais, comme ces poteaux dont le bois seroient poussés en dehors par les bancs des rameurs, qu'on appuie jusqu'au nombre de dix ou barbe. Mas douze, sur les deux madriers des côtés, on les retient par deux autres grandes pièces, qui servent en même-temps à affermir le plat-bord.

Groënland.

Cette carcasse, formée de cinq grosses pièces senant us qui se joignent aux deux extrémités du bateau candale se garnit de lattes minces, larges de trois doigts, pateaux, avec des côtes de baleine. Toute cette charpente le secour est revêtue en dedans & en dehors, de cuin larges en tannés, de veau marin. Mais au-lieu de clous de achées & fer, qui pourraient se rouiller & faire des trous vec une dans les peaux de la couverture, on emploie de un pieu chevilles de bois, & des courroies de baleine dite de Les Groënlandais construisent ces bateaux avec rasse de beaucoup d'adresse & de justesse, sans équerre, les gens ni régle, ni compas. Leur mesure des proport raies s tions, est dans la main & le coup-d'œil. Tous leurs outils consistent dans une scie, un ciseat re un ca qui sert de hache quand on l'emmanche, une ans un v petite vrille, un couteau de poche bien pointu es vont Lorsque le constructeur a fait la charpente de les bateau son bateau, sa femme la revêt de cuirs fraîche. Ens lieuc ment préparés & ramollis, dont elle calfate le lautre, a coutures avec de la vieille graisse. Ainsi, ces bateaux monnes es font bien moins eau, que s'ils étaient entie; leurs rement de bois, parce que leurs jointures s'enflent & se serrent davantage. S'il venait à s'y faire un trou contre la pointe d'un rocher, une pièce evant 8 y est bientôt cousue. D'ailleurs on les radoube & les recouvre à neuf tous les ans. Ces bateaux sont conduits par des femmes, qui rament au nombre de quatre, avec une cinquieme à la poupe,

oile que e douze

lantent

quille

orte le

u huit p

grosses pièces enant un aviron pour gouvernail. Ce serait un ités du bateau, candale qu'un homme se mêlât de mener ces Groënland. de trois doign, pateaux, à moins qu'un danger évident n'exigeât cette charpente e secours de sa main. Les rames sont courtes & hors, de cuin arges en façon de pele, mais plus longues, ateu de clous de schées & fixées à leur place sur le plat-bord, faire des trom vec une bande de cuir. Vers la proue on dresse n emploie de n pieu pour mât, qu'on charge d'une voile ies de baleine de boyaux cousus ensemble; elle est d'une bateaux avec rasse de hauteur, sur une & demie de large. fans équerre, les gens riches ont des voiles de lin, blanches, e des proport raies rouges. Mais les Groënlandais ne font p-d'œil. Tou oile que le vent en poupe, & ne peuvent suicie, un ciseat re un canot Européen à la voile; en revanche, manche, une ans un vent contraire, ou dans un temps calme, e bien pointus s vont à la rame bien plus vîte que nous. Avec charpente de es bateaux, ils font des voyages de trois ou quatre cuirs fraîche. ens lieues le long des côtes, allant d'un port à lle calfate les autre, au Nord & au Sud, dix ou vingt per-ns, ces bateaux onnes ensemble avec leurs tentes, leur bagage étaient entie : leurs provisions de bouche. Ces voyages sont ointures s'en e douze lieues par jour. La nuit, ils débarquent, nait à s'y faire lantent leurs tentes, tirent leurs bateaux à terre, les radoube evant & derriere, de peur que le vent n'ein-Ces bateaux orte le canot. Si la côte n'est pas tenable, six ui rament au du huit personnes prennent le bateau sur leur tête, ne à la poupe,

& le transportent par terre, dans quelque meil ourroies, Groënland. leur parage.

Les petits bateaux, ou bateaux d'hommes, an xprès, & pelles kaiak, n'ont que dix-huit pieds dans tous e bouée. leur longueur, qui finit en pointe aux deux bouts, ux deux b comme une navette de tisserand, avec un piet end l'eau tout au plus de prosondeur, & dix-huit pouce ement au dans la plus grande largeur. La quille est cont est un pl truite de longues lattes, traversées de cercean bit de pê oblongs, qu'on lie avec de la baleine. Le tou ancs, voi est revêtu de peaux, de même que l'umiak, avec bts & de cette différence que le kaiak en est envelops fendre dessus & dessous, comme s'il était dans un mgt-quatr de cuir. La poupe & la proue sont fortifiées du priter que rebord de baleine relevé en bosse, pour mier ant que parer les coups que le bateau se donne contrele prer une pierres & les rochers. Au milieu du kaiak, as grande ménage dans la quille, un trou rond bordé du pler com cerceau de bois ou de baleine, large de deu uand mê doigts. C'est-là que le pêcheur met ses pieds iser sur l & qu'il s'enfonce jusqu'aux genoux, assis sur un sa place. planche couverte de cuir. Ensuite il retrousse le subm le rebord de ce tambour son habit de pêch rec sa ran autour de ses cuisses, avec la précaution d'avoir u'il a son le visage & les épaules bien enveloppés de le te sous cape & de son capuchon, qu'il a soin de bout se relev tonner. A ses côtés, il a sa lance arrêtée par de en est fai

isceau de

ourable r

quelque meil ourroies, le long du bateau; devant lui son = isceau de cordes roulées autour d'une roue faite Groënland. l'hommes, ap xprès, & derriere lui la vessie qui doit servir eds dans tour bouée. Sa rame est également large & plate ux deux bouts, ux deux bouts; il la prend des deux mains, & avec un piet and l'eau à droite & à gauche, avec un mou-ix-huit pouce ment aussi régulier que s'il battait la mesure, uille est con est un plaisir de voir un Groënlandais avec son es de cerceam bit de pêche, de couleur grise, garni de boutons leine. Le tou lancs, voguer sur un frêle esquif, à la merci des l'umiak, avec pts & des tempêtes que son courage brave, est envelopé s' fendre les ondes avec une légereté à saire it dans un fa ingt-quatre heures par jour, quand il s'agit de t fortifiées du priter quelques lettres d'une colonie à l'autre. onne contrele prer une voile de perroquet, loin de redouter du kaiak, of grandes lames, il semble les chercher, & ond bordé du pler comme un trait sur leur eime roulante. large de deu mand même les vagues viendraient fondre & se met ses pieds tiser sur lui, il n'en reste pas moins immobile x, assis sur un sa place. Si les slots l'attaquent de front, prêts il retrousse le submerger, il ramasse ses forces, & lutte abit de pêch rec sa rame contre toute leur impétuosité. Tant caution d'avoir u'il a son aviron à la main, sût-il renversé la veloppés de se te sous l'eau, d'un coup de rame, il remonte foin de bou s'se releve tout droit. Mais s'il perd cette arme, arrêtée par de len est fait de sa vie, à moins qu'une main seourable ne vienne le fauver. Il n'y a point d'Eu-

Topéen qui osat se hasarder sur un kaiak, a ar de cer Groënland. moindre souffle de vent. Aussi ne peut-on qu'ad ont saissée mirer avec une sorte de frayeur, l'audace & le prennent u dextérité de ces intrépides Groënlandais, qui out qu'ils domptent la mer & ses monstres. Mais, comme l'eau en av ils ne sauraient arriver à ce degré de courage à droits ou r d'habileté, que par des épreuves constantes à sent la ran réitérées, on ne sera pas fâché de voir par quellement si bien suite & quelle variété d'exercices ils s'account qu'ils remo ment des l'enfance, à surmonter tant de périlse une épaule d'obstacles que la Nature semble avoir entalle de l'auti & multipliés autour d'eux, sur le plus redoutable les eaux ce des élémens.

Exercice.

Les enfans apprennent d'abord à nager tante Mais, pe sur un côté, tantôt sur l'autre, avec une same chapperait à la main, qui leur sert de balancier, & les ais pirouetter, à se relever sur l'eau, pour peu que leur corps à tâchent enfonce. Ensuite ils plongent d'eux-mêmes la me le s'y susp en-bas, & d'un coup d'aviron, se redressent a pour remon le côté qu'ils veulent. Ces premiers exercices le planche dat aguerrissent aux dangers qui sont les plus ordineur rame, naires dans le gros temps; mais il peut arrive prendre, la à la pêche des veaux, que la rame se trouve en force au fo gagée dans les courroies, ou que l'homme vienne diculaireme à la perdre, ou qu'il soit lui-même embarralle pondit & r dans les cordes de sa ligne.

Pour se prémunir contre ces accidens, les en harpon por fans s'amusent en jouant sur l'eau, à dégaget paume de l

D

monter le

euvent l'a

ALE

kaiak, a ar de certains mouvemens adroits, la rame qu'ils cut-on qu'ad ont laissée exprès arrêtée au bateau. Tantôt ils en Groënland. audace & Enennent un bout entre les dents, & de l'autre landais, que pout qu'ils tiennent dans les mains, ils poussent sais, comme l'eau en avant ou en arriere, pour surnager, tout le courage à droits ou renversés sur le ventre. Tantôt ils pas-constantes à sent la rame derriere le dos ou le cou, & l'agioir par quelle ent si bien des deux mains, à droite & à gauche, ils s'account qu'ils remontent sur l'eau. Tantôt la mettant sur nt de périlse une épaule, & la prenant d'une main pardevant voir entale à de l'autre parderriere, ils se relevent du fond us redoutable les eaux comme avec un balancier, dont ils font nonter le centre de gravité.

nager tanta Mais, pour prévenir les cas où la rame leur

ec une rame chapperait au moment que le canot viendrait à er, & les ais pirouetter, ils la laissent exprès aller sous le kaiak. leur corps k tâchent de la ratraper avec les deux mains, & mêmes la mê le s'y suspendre en l'agitant de côté & d'autre, redressent mour remonter avec cet aviron, qui leur sett de exercices le planche dans le naufrage. Dautres fois ils jettent es plus ordi eur rame, s'élancent hors du bateau pour la repeut atrive prendre, la saisssent & l'entraînent avec tant de se trouve en sorce au fond de la mer, qu'en frappant perpenomme vienne diculairement contre le fable ou le roc, elle re-ne embarrale bondit & revient sur l'eau avec eux. Mais s'ils ne euvent l'attraper, ils prennent le manche du dens, les en harpon pour ramer; sinon ils se servent de la

, à dégaget paume de la main, pour battre l'eau, & regagner

Croënland.

le dessus; mais c'est à quoi ils ont rarement le que avec bonheur de réussir.

La jeunesse s'exerce aussi parmi les écueils camendant que chés sous les flots, dans les endroits où les vagues bleil, ne font le plus agitées, & où l'homme nageant entre sque pard deux courans opposés, peut être submergé pat me grosse l'un, ou balotté des deux à-la-fois, & périr dans psqu'à la cette lutte. Toute la ressource consiste alors à le son harpor tenir en équilibre, en balançant soi-même le lancer. Il p bateau sur les vagues, de saçon à seconder le larpon de mouvement, & à gagner ainsi peu-à-peu le ri- sappe dro vage, par le secours de la tempête.

Mais, quand ils ne peuvent plus s'aider eux-paleine où mêmes, ils apprennent à sortir la tête de dessous ui reste se le kaiak renversé, & à crier au secours, & sile orté, le ne voient personne qui puisse les assister, ils s'at- où la tachent & se lient, pour ainsi dire, au kaiak, emet dan afin que si l'on trouve leur corps, il ne soit par animal ris privé de la sépulture.

Lorsque les Groënlandsis sont parvenus à l'âge at fort gi d'endosser le harnois ou l'habit de mer; c'est à aître, sui dire, quand ils ont assez de force, d'adresse & eine. Le d'habileté pour commencer le métier de toute leur vessie se ne vie, ils vont à la pêche du veau marin, qui se percer ave fait de trois façons, ou dans le kaiak d'un homme loutes les feul, ou à la battue en campagne, ou l'hiver sur sonce ce la glace. La premiere façon est la meilleure & la equisées. plus commune. Aussi-tôt qu'un pêcheur, embar, la main que

narin, il e l'anima ous l'eau

Tome

rvenus à l'âge in fort groffe; aussi ne tarde-t-elle pas à repamer; c'est à aître, suivie du veau qui vient reprendre ha-, d'adresse eine. Le Groënlandais observe la place où la r de toute leur ressie se montre, pour attendre l'animal, & le narin, qui se percer avec la grande lance qu'on a déjà décrite. d'un homme loutes les fois que le veau revient, on lui enon l'hiver sur jonce ce dard, jusqu'à ce que ses forces soient neilleure & la squisées. Alors on va droit à lui la petite lance neur, embar, la main, & l'on acheve de le tuer. Dès qu'il est qui

rarement le mé avec tout son attitail, apperçoit un veau hatin, il tente de le surprendre à l'improviste, Groënland. es écueils ca- sendant que l'animal, allant contre le vent & le où les vagues bleil, ne peut entendre ni voir l'homme qui l'atnageant entre sque pardevant. Celui-ci se cache même derriere ubmergé par ne grosse lame, & s'avance vîte & sans bruit, & périr dans psqu'à la portée de cinq ou six brasses, tenant iste alors à le on harpon, sa corde & sa vessie tout prêts à soi-même le ancer. Il prend sa rame de la main gauche, & le a-seconder le arpon de la droite par le manche. Si le harpon la à-peu le ri-rappe droit au but, & s'enfonce dans les stancs e l'animal, jusqu'au bout des barbes de l'os de s'aider eux paleine où le fer est enchassé, il se détache du fût tte de dessous ui reste flottant sur les eaux. Dès que le coup a cours, & sile orté, le pêcheur jette la vessie dans la mer, du lister, ils s'at loté où la proie a plongé; puis il recueille & e, au kaiak, emet dans son bateau le sût de son harpon, & il ne soit pa animal tire à lui la vessie, & l'entraîne souvent ous l'eau; mais c'est avec peine, parce qu'elle

Tome XVIII.

Groënland.

mort, on a soin de boucher ses blessures, à d'arrêter la perte du sang; ensuite on le sousse pour l'ensiet & le faire surnager plus aisément attaché par une corde à la gauche du kaiak.

Cette façon de pêcher est la plus dangereuse. quoique la plus usitée, & les Groënlandais l'appellent kamavok, peche à extinction, parce qu'il y va quelquefois de la vie de l'homme. Car la corde peut se nouer d'elle-même en filant, qu s'embarrasser autour du kaiak, & l'entraîner dans ces deux cas, au fond de la mer : elle peut, dans le développement de ses replis, accrocher le rame, ou même le pêcheur, en s'entortillat aurour de sa main & de son cou; ce qui arim quand la mer est grosse au point que ses lama fondent sur le Pilote avec les braffes de cord dont elles s'enveloppent. Le veau marin peut lui même, revenant sur le kaiak, s'engager dans ligne, & traîner le canot au fond avec le pêches occupé à la lâcher. Si, par malheur, l'homme le trouve pris, il n'a que les ressources dont on parlé, pour se débarrasser de ses propres files. quelquesois au moment de s'en dégager, il sent mordre à la main ou au visage par l'anima furieux que la vengeance pousse à attaquer so ennemi, quand il ne peut plus se desendre lu même; car cette espèce a appris de la Nature vendre cher sa vie. Cet instinct de vengeant

est sur-tout l'agresseur, l'autre mal de grosses la

noyer le pê

Austi dan ux prises a ue l'espèce es autres so la-fois, il endre en au baie de E Kangek.

e leur retra is, & des au. Quand it julqu'à bliger à res

ter l'air. A ec les petit est plus cur roënlandais ussards à la

us les pêcl raient des ai longe, les l

tentifs à obs

fures,

le souffe

aifément.

angereule,

andais l'ap-

parce qui

me. Car la

filant, ou

raîner dan

peut, dans

ccrocher |

entortillar

e qui arrin

s dont on

opres files,

gager, il fe

kajak.

fi sur-tout la passion des semelles qui courent à agresseur, & quand elles ne peuvent lui faire Groenland. l'autre mal, assouvissent leur rage en vomissant de grosses lames de mer contre le bateau, pour over le pêcheur.

Aussi dans cette pêche, où l'homme est seul ux prises avec le monstre, ne peut-il attraper ue l'espèce de veau la plus stupide. Pour chasser es autres fortes, ou pour prendre plusieurs veaux la-fois, il faut être en troupe. On va les atendre en automne au détroit de Nepifet, dans baie de Bals'river, entre le continent & l'Iste e Kangek. Les Groënlandais les forcent à sortir e leur retraite, en les effrayant avec de grands es de cord is, & des coups de pierre qu'ils lancent dans rin peut liste. Quand ces bêtes paraissent, on les pourager dans les jusqu'à les mettre hors d'haleine, & les bliger à rester long-temps sur l'eau, pour resc le pêches rer l'air. Alors ils les environnent, & les tuent l'homme le ec les petits dards de la quatrième espèce. Rien est plus curieux à voir, que cette chasse, où les roënlandais font la même manœuvre que les ussards à la guerte. Dès que l'animal se montre. par l'anima us les pêcheurs fondent sur lui, comme s'ils attaquer for aient des ailes, faisant un bruit affreux; le veau éfendre luionge, les hommes se dispersent sur ses traces, la Nature tentifs à observer l'endroit où ils imaginent qu'il vengeant viendra sur l'eau, c'est pour l'ordinaire, à près

Groënland.

d'un mille du lieur de sa premiere apparition. Si la pon, fait bête avait une enceinte à parcourir de trois ou quatre lieues, elle occuperait ses ennemis l'espace de deux heures, avant d'être rendue. Quand l'a nimal effaré, cherche la terre pour réfuge, il v est accueilli à coups de pierre & de bâton par les femmes & les enfans qui l'attaquent de front & percé de dards & de lances par les hommes qui sont à ses trousses. Cette chasse est d'autam plus attrayante & récréative pour les Groënlandais qu'ils y prennent souvent, chacun huit ou dir veaux pour sa part.

La chasse d'hiver se fait à la baie de Disko, Comme les veaux pratiquent alors des trous dans La glace, pour y venir respirer l'air, un Groenlandais vient s'asseoir à côté sur une petite sellene, mettant ses pieds sur une autre pour les garanin du froid; dès que l'animal avance le museau. I'homme le perce d'un harpon, rompt aussi-m la glace tout autour, tire la bête accrochée, &la tue à coups redoublés. Quelquefois un homme s'étend ventre à terre sur une espèce de traîneau, le long des trous par où les veaux montent su la glace pour se chansser au soleil. Près d'un d ces grands trous, on en fait un petit, c'est parqu'un Groënlandais patle un harpon qui est a bout d'un grand bâton. Celui qui veille aubor du grand trou, voit l'animal passer sous le har

fonce le fo Si le chass imitera qu que l'anim pèce, le harpon, & tems de fi C'est ici que font le qu'ils prer préparer c des souliers

emmes. La peau our en ôte eures dans a graifle, hevilles, nfin pour ine, on la assouplit e Le cuir leux ou tro her le poil

uis on le r

k on le fai

On prépa

ALE

arition. Sila de trois ou emis l'espace e. Quand l'a éfuge, il v aton par les t de front, les hommes

est d'autant Groënlandais huit, ou dir.

ie de Disko, les trous dans , un Groen-

montent fut

r fous le har

on, fait signe à son camarade, & celui-ci enfonce le fer dans l'amphibie, de toutes ses forces. Groënland. si le chasseur apperçoit un veau sur la glace, il imitera quelquefois son grognement, de façon que l'animal le prenant pour un être de son espèce, le laisse approcher jusqu'à la portée du harpon, & se trouve surpris & tué, sans avoir le ems de fuir.

C'est ici le lieu de rendre compte de l'usage que font les Groënlandais des peaux des animaux qu'ils prennent, ou plutôt de leur maniere de préparer ces peaux pour en faire des habits des souliers & des bottes; ouvrages réservés aux emmes.

La peau de veau marin est d'abord ratissée etite sellette, pour en ôter le poil, puis trempée vingt-quatre r les garanne peures dans l'urine, afin d'en détacher l'huile ou le museau, a graisse, ensuite fortement tendue, avec des empt aussimpt auss rochée, & pour la mettre en œuvre, on l'arrose d'us un homme ine, on la frotte avec la pierre ponce, & on affouplit en la roulant entre les mains.

Le cuir de femelle est d'abord mis dans Furine Près d'un de leux ou trois jours; on le retire pour en arratit, c'est part ther le poil avec un couteau, ou avec les dents, on qui est a puis on le remet trois jours dans l'eau fraîche, veille aubou k on le fait sécher bien tendu.

On prépare, à-peu-près de la même façon, le

Groënland.

cuir destiné pour la jambe des bottes, & pour le dessus ou l'empeigne des souliers, si ce n'est qu'on en racle d'abord le poil pour rendre le cuir plus souple. On en fait ensin les casaques de mer, qui garantissent de l'humidité. Cependant ce cuir s'imbibe à l'eau de mer & de pluie; mais il préserve les habits de dessous, & c'est pour cela que les Navigateurs Européens en son usage.

C'est la même méthode pour le cuir dont on fait des pelisses molles qui se portent sur terre, excepté qu'on le frotte entre les mains 3 car il n'est pas si roide que les autres cuirs; mais auss ne préserve-t-il gueres de l'eau.

Les cuirs de bateau, sont pris de la peau de veaux les plus monstrueux, dont la graisse n'est pat tout-à-fait détachée. On les roule, on s'y asseoit, dessus; on les laisse au soleil, couverts de gazon durant quelques semaines, jusqu'à ce que le poil en soit tombé. Alors on les met tremper dans l'eau de met quelques jours, pour les assouplir; ensuite on tire fortement les bords de ces peaux avec les dents, on les coud ensemble, on enduit les coutures & les points avec de la vieille graisse de veau marin, au-lieu de poix, de peur que l'eau ne vienne à pénétrer les cuirs. Mais on a grand soin de ne pas endommager le grain de la peau, car l'eau de mer, naturellement

orrolive, r

D

Les restes atissés de p l'air, pou eindre en lents, en y u'on ramass ur la mer.

Quant à I

n l'enlève |
le la tête co
vec une co
es peaux au
our les mi
ne politess
ere dans l
our la per

es dents.

« Nous n

parle, no indécente nête, ch femmes p elles des

jeune vet

prifée, t

s, & pour orrofive, ne manquerait pas d'user bientôt le

Groënland.

Les restes de toutes ces espèces de pesux sont atissés de près, étendus sur la neige, & suspendus l'air, pour devenir blancs; & si on veut les eindre en rouge, on mâche le cuir avec les ents, en y mêlant l'écorce des racines de pin qu'on ramasse de ces débris de bois qui flottent ur la mer.

Quant à la peau des farcelles, ou poules d'eau; in l'enlève presqu'entiere, à la réserve de celle le la tête qu'on néglige. On en racle la graisse vec une coquille de moule. Ensuite on présente es peaux aux hommes, & sur-tout aux étrangers, our les mâcher avec de la farine; c'est même ne politesse. Au sortir de la bouche, on les matere dans l'urine, puis on les séche à l'air, & our la persection, on les polit sinement entre es dents.

parle, nous n'avons vu, dit-il, aucune action parle, nous n'avons vu, dit-il, aucune action indécente, ni entendu aucune parole déshonmente, chez les Groenlandais. Rarement les femmes produisent, encore moins y cachent elles des enfans illégitimes. C'est ce qui ne peut parriver qu'à une semme répudiée, ou à quelque pieune veuve; & cette personne, quoique métaprisée, tâche de réparer le tort & la honte

Mœurs.

T iv

sh ce n'est rendre le casaques de Gependant de pluie; us se c'est

air dont on fur terre, ains ; car il ; mais aus

ens en fon

la peau de isse n'est par s'y assection, s de gazon que le poil amper dans s association enduit eille graisse

peur que

s. Mais on

r le grain

urellement

mattachés à ses enfans, en les vendant à un homme gociation Groenland, squi n'en aurait point, ou du moins en se faisant n'y vouls nadopter avec eux dans la famille d'un homme l'anneau squi ne voudrait pas l'épouser. Dans un pays de ce ses où le climat n'invite pas au libertinage, telle séance d'i est pourtant la retenue du sexe foible, qu'une d'avance n femme n'a jamais de conversation particulien toujours savec un homme, & qu'une jeune personne to d'une réne garderait comme un affront, l'offre que lui fa la des exc ● rait un garçon d'une prise de tabac. »

Quand un jeune homme veut se marier, & a les cheve n'est jamais avant sa vingtieme année, il prent quel il n' une fille de son âge, & déclare à sa famille que Peut-être est l'objet de son choix, sans craindre qu'on li rion, de donne une épouse qu'il n'aimeroit pas. Il n'attend Groënlan ni ne cherche une grosse dot, & n'ayant rien a font rése porter lui-même en mariage que ses habits, son dans leu couteau, sa lampe, & tout-au-plus une marmie éloignem de pierre, il n'exige de sa femme, que le talent nent poi de tenir en ordre ce petit ménage : elle, de son mais ils côté, ne regarde dans l'homme que le mérite d'un qui sont bon chasseur. Les parens réciproques des deur cher cellepoux consentent à ce que leurs enfans veulent gré oucar ils n'ont jamais ni l'intérêt, ni l'envie de les passe da gêner. Deux vieilles femmes sont chargées de ne vouloir 1 gocier le mariage auprès des parens de la fille, semonces & c'est par l'éloge du jeune homme qui la re-sence, de cherche, qu'elles entament indirectement la né pour la se

fe sauve

nt à un homme gociation. Au nom de mariage, la fille se retire, ns en se faisant n'y voulant point entendre, & met en pièces Groënlands d'un homme l'anneau de ses cheveux, car c'est toujours le rôle Dans un pays de ce sexe, de rougir & de résister par une bienertinage, telle séance d'usage, même lorsqu'un homme est assuré foible, qu'une d'avance, qu'on se rendra. Cependant ce n'est pas on particulier toujours une feinte que ces refus, mais l'effet e personne le d'une répugnance qui pousse quelquesois une fille fre que lui s à des excès si violens, qu'elle tombe en pamoison, pac. » se sauve dans les montagnes désertes, ou se coupe marier, & cles cheveux; dernier acte de désespoir, après leinée, il prend quel il n'est plus permis de la solliciter au mariage. sa famille que Peut-être cette aversion vient-elle de la répudia-ndre qu'on la rion, dont les exemples sont assez fréquens au las. Il n'attend Groënland, ou de la liberté que les hommes se n'ayant rient font réservée d'introduire une seconde femme ses habits, son dans leur lit. Quelle que soit la cause de cet une marmie éloignement pour le mariage, les parens ne don-, que le talent nent point leur consentement malgré la fille; : elle, de son mais ils la laissent faire. Alors les deux femmes le mérite d'un qui sont dans les intérêts du garçon, vont cherues des deux cher celle qu'il aime, & l'entraînent chez lui de nfans veulent; gré ou de force. Après quelques jours qu'elle l'envie de les passe dans l'abattement, les cheveux épars, sans hargées de no vouloir rien prendre, si elle résiste encore aux ns de la fille, semonces de la persuasion, on emploie la viome qui la re-lence, & même les coups, dès qu'il le faut, tement la né pour la soumettre au joug du mariage. S'échappeGroënland.

t-elle une seconde sois, on la ramene; & c'est Comme il pour l'attacher par des nœuds qu'elle ne voudra point d'en plus rompre. En esset, quoique rien ne paraisse tre le so plus bizarre, ni plus injuste, & plus contraire assez riche à l'amour, que ces voies de contrainte dans droit à la l'action la plus libre & la plus volontaire par sa ne l'épargnature, il n'est peut-être point de violence & nence une d'injustice plus excusable, & qui soit plutôt par donnée; car on ne voit gueres de Groënlandaise bus de la suire le lit nuptial, après qu'elle y est entrée.

Quelquefois les parens préviennent entr'eux par un accord mutuel, l'inclination de leurs enfam, mais sans les forcer; & ceux-ci, dès que les gages sont donnés réciproquement, ratissent cette espèce de contrat de mariage, sans autre cérémonie que la cohabitation.

Rarement voit-on un mariage entre cousins, ou même entre des personnes qui ont été élevées ensemble, soit que la Nature ou l'adoption ait cimenté leur parenté. Cependant quelquesois un homme épouse les deux sœurs en même-temps, ou la mere & sa fille; mais ces exemples sont extraordinaires, & même odieux.

Polygamie.

La polygamie, quoique tolérée au Grocnland, out irrévous n'y est point commune: sur vingt tradicional l'urage de plusieurs femmes, loin d'être un crime, fait honneur au mari, qui peut en entretenir plus d'une, emme en

watte fen Avant l'a les femi elles viv qu'elles polygam ment ce fidélité u-moins atient. R nénage, u'aux coi érangeme e mariag ALE

rémonie que

ntre cousins;

ene; & c'est Comme il serait honteux à un homme de n'avoir = le ne voudra point d'enfans, & sur-tout point de garçon pour Groënland. n ne paraisse tre le soutien de sa vieillesse, quiconque est us contraire essez riche pour en nourrir un grand nombre, a privainte dans droit à la pluralité des semmes; mais la critique ntaire par la me l'épargnerait pas, s'il accordait à l'incontiviolence & nence une liberté restreinte au simple desir d'une it plutôt pate postérité. C'est pourquoi l'on regarde comme un Groënlandaise bus de la polygamie, qu'un homme ait trois ou est entrée. quare femmes, & qu'une femme ait deux maris. t entr'eux pu Avant l'arrivée des Missionnaires, dit M. Egède, leurs enfans, les femmes ne connaissaient point la jalousse : que les gages delles vivaient ensemble en paix; mais depuis t cette espèce qu'elles savent que le Christianisme défend la polygamie, elles ne souffrent plus si patiemment cette infidélité de leurs maris. » Du reste fidélité conjugale essuie peu de brêches, ou ont été éle u-moins de scandales chez ce peuple simple & ou l'adoption atient. Rarement des querelles bruyantes dans le t quelquefois pénage, ou de ces éclats fâcheux qui vont jusnême-temps, u'aux coups, non que les mœurs autorisent le xemples sont dérangement des femmes, mais la répudiation. le mariage n'y connaît point de serment, suru Groënland, pout irrévocable. Quand un mari n'a point d'ennovi . I n'ya ans . ou qu'il n'est pas content de sa femme, il me, fait hon- k n'y reparaît point durant quelques jours. La ir plus d'une, emme entend ce que cela veut dire, fait un

Groënland.

paquet de ses habits, & se retire chez des amis, per menant une conduite sage & circonspecte, pour rejetter l'odieux de son traitement sur le mari qui deuil, l'a chassée.

Quelquefois une femme rompt d'elle-même la fociété conjugale, quand elle ne peut point s'accorder avec les autres femmes de la maison où elle est entrée; ce qui arrive d'autant plus aise. ment, que les belles-meres se prévalent de leur supériorité, pour traiter leurs brus comme de servantes. Mais, en cas de séparation, les enfans mâles suivent leur mere, & même, après sa mon, ne retournent plus chez leur pere, pour l'aide dans ses vieux jours; admirable police, qui donne à chacun des époux les meilleurs motifs de vivre font éte toujours bien ensemble. Aussi voit - on peu de divorces. Souvent le mari désespéré, n'a pas plutos quitté sa femme, qu'il s'enfonce dans un désen pour fuir la société des hommes, retiré sous le toit d'une caverne, & vivant de la chasse, ou réduit à piller & voler les passans. Mais ces sauvages fugitifs sont pour l'ordinaire des jeunes gens qui, mariés sans prévoyance, se repentent bientôt d'un choix précipité. Plus l'union conjugale vieillit, & plus les époux s'aiment.

Dès qu'un homme est veuf, il cherche à réparer sa perte, & peu de jours après la mort de sa femme, il étale tout ce qu'il a de plus beau:

page d noces. veuvag person mari v place I

ces d'u elle qu vale, d'affe& Elle ca

ant bi ont er u'où ne fav

que les

Les fique. enfans de deu que le de cell

mépris

jumeau

fexe le

chez des amis;

s. Mais ces sauaiment.

il cherche à réaprès la mort de de plus beau

personne, ses enfans, sa maison, son équiconspecte, pour page de pêche & de chasse; loin d'annoncer le Groënland. nt sur le mari qui deuil, tout chez lui semble inviter à de secondes noces. Cependant il n'y passe qu'après un an de d'elle-même le veuvage, à moins qu'il n'ait de petits enfans, & peut point s'act personne dans la famille pour en avoir soin. Si le le la maison of mari veus est polygame, sa seconde semme remautant plus aile place la premiere; mais avec toutes les apparenrévalent de leur ces d'une affliction qui ne peut être sincere. C'est rus comme de elle qui mene le cortège des funérailles de sa ri-tion, les ensant vale, & qui verse des larmes avec d'autant plus e, après sa mon, d'affectation, qu'elle a moins sujet de pleurer. re, pour l'aide Elle caresse les premiers enfans de son mari plus olice, qui donne que les siens propres, en les plaignant de ce qu'ils motifs de vivre ont été négligés de leur mere, & leur promet-voit - on peu de cant bien plus de soins & de douceurs qu'ils n'en ré, n'a pas plutor pont encore éprouvés : on n'imaginerair pas jusdans un désen qu'où va l'artistice de ces semmes sauvages, si l'on, retiré sous le me savait qu'il se trouve dans la nature même du le la chasse, ou sexe le plus soible.

Les Groënlandais n'ont pas un sang très-proliaire des jeunes fique. Une femme n'a gueres que trois ou quatre ce, se repentent enfans, & tout au plus six, mettant un intervalle is l'union conjue de deux ou trois ans entre chaque grossesse. Lorsque les femmes entendent parler de la fécondité de celles des autres pays, elles les comparent avec mépris à leurs chiennes. Rarement elles ont deux jumeaux; encore moins les voit-on mourir en

Groënland.

couches. Elles travaillent le moment d'avant & d'après; se délivrer d'un enfant, n'est pour elle qu'une action de la journée. On donne au nom veau né le nom de son grand-pere ou de se grand'mere, ou du parent dernier mort; & e nom est ordinairement emprunté des bêtes, de instrumens de chasse, ou de certaines parties du corps humain; en sorte qu'ils auraient quelquesen des noms déshonnêtes, si leur langue ou leur mœurs simples pouvaient attacher une idée de mal à ce que la Nature a fait pour le bien. Quand ils donnent aux enfans le nom d'un parent mon, c'est pour perpétuer sa mémoire; mais si sa mon venait d'un accident funeste, on laisserait son nom dans l'oubli, de peur de réveiller la douleur de sa perte. Aussi quand un homme porte par hasard le nom d'un de ses amis qui vient de mourir, on lui donne un autre nom pendant quelque temps, pour ménager son affliction. Le Groënlandais peuvent donc avoir plusieurs noms, l'un à titre de mérite, pour quelque belle action. & l'autre de raillerie pour quelque défaut; en sorte qu'on les voit quelquefois embarrassés de dire aux étrangers les noms qu'ils portent, obligés d'en rougir, soit de modestie, ou de honte.

Ils aiment passionnément leurs enfans. Les meres les portent par-tout où elles vont, & quelque chose qu'elles fassent. Elles chargent ce doux sar-

deau enti genante Groënlan parce que propre au quand on de donne

meurt, a

es alime

Les en nent. La arce qui gneaux, ait avant orce, ce eur perfi ueres à as-age, n de la ureté, 1 expolera ur-tout aire resp es peuple nefure qu aison, &

ccupation

aciles à g

ALE

nne au nou ere ou de fe mort; &c les bêtes, de es parties di t quelquefois gue ou leun une idée de bien. Quand parent mon. nais fi fa mon laisterait for ler la douleur me porte par qui vient de nom pendant affliction. Le elicurs noms, belle action, faut; en lorte s de dire aux obligés d'en

onte. ns. Les meres & quelque ce doux far-

nt d'avant a deau entre leurs épaules, de la maniere la moins est pour elle genante pour la mere & l'enfant. On tette au Groënland, jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans. parce que ce pays ne fournit point de nourriture propre au premier âge. Un enfant risque de périr, quand on est obligé de le sevrer trop jeune, afin de donner le lait à un plus petit, ou si sa mere neurt, avant qu'il foit assez fort pour supporter es alimens durs & groffiers de la vie commune.

Les enfans sont élevés sans violence ni châtiment. La sévérité n'est point nécessaire avec eux, arce qu'ils font doux & paitibles comme des gneaux, elle ferait d'ailleurs inutile : on les tueait avant de leur faire entendre ou vouloir par orce, ce que la raison & les caresses n'ont pu eur persuader. Les nourrices Groënlandaises n'ont ueres à souffrir des cris & des inquiétudes du 25-âge, qu'après la premiere année & jusqu'à la n de la seconde; mais si, par impatience ou ureté, les meres battaient leurs enfans, elles exposeraient à tout le ressentiment du pere ; ur-tout s'il s'agissait de son fils, qu'il prétend aire respecter dès sa naissance, comme l'est chez es peuples policés l'héritier d'un Royaume. A nesure que les enfans approchent de l'âge de la aison, & que la leur est plus développée par des occupations utiles & sérieuses, ils deviennent plus xiles à gouverner. On remarque en eux peu de

Education.

Groenland.

mauvais naturel, de penchans vicieux, & sur tout triomphe de fausseté. Mais ils aiment à obéir par inclination, compagne & que leurs parens les traitent en amis : s'ils n'on jeune-hou pas envie de faire ce qu'on leur demande, il sucune p diront sans compliment, je ne veux pas. Les hommes, parens oublient ce refus, jusqu'à ce que les en sux semmes. fans reconnaissent d'eux-mêmes leur tort. En 16, 2001 de hai compense de tant de douceur, un pere n'éprouve parvienne jamais dans sa vieillesse l'ingratitude de ses enfants & ceux-l les mœurs de ce peuple sont à cet égard, la cen es autres l' sure ou du moins le contraste des nôtres.

Chez les Groënlandais, aussi tôt qu'un ensant peut faire usage de ses mains & de ses pieds, son pere lui donne un arc & des fleches, pour qui s'exerce à tirer au blanc. Il lui apprend à lance des pierres contre un but planté sur le bord de la mer; il lui fait présent d'un couteau qui sert d'a bord à son amusement. A l'âge de dix ans, il le pourvoit d'un kaiak, où il se divertit à ramer, à chasser & à pêcher, à tenter enfin les travaux de pesure qu' les périls de la mer. A quinze ou seize ans, l'ensant suit son pere à la pêche du veau marin. Le premie monstre qu'il a pris, doit setvir à régaler tout sa famille & le voisinage. Durant ce festin, le jeune homme raconte son exploit, & comment il s'el rendu maître de sa proie. Tout le monde admin & loue sa dextérité, vante le goût délicieux de la bêse qu'il a tuée, & dès ce jour de gloire & d triomphe,

andais fai le ses prop nais il ref arde le tit Les fille ien que u'elles ne ns, il faut ire la cult aux & bât

es femme e boucher ont pour

Dans le

la pêche;

ile plus d

dignité

Tome

LE

tres.

régaler tout Ain, le jeune nment il s'el onde admin délicieux de e gloire & d triomphe,

n. Le premie

, & fur tout priomphe, les femmes songent à trouver une compagne au vainqueur du monstre. Mais si le Groënland. emande, il aucune preuve de talent, il serait méprisé des pas. Les hommes, & réduit à subsister de la pêche propre que les en aux semmes, c'est-à-dire, de moules, de coquillages, tort. En moude harengs fecs. Il y a des jeunes gens qui ne re n'éprouve parviennent Jamais au mérite de la grande pêche, e ses enfansi & ceux-là sont obligés quelquesois de faire chez ard, la centes l'office de servante. A vingt ans, un Groënandais fait son kaiak & son equipage, & vogue qu'un enfam le ses propres rames. Il ne tarde pas alors à se marier; es pieds, for mais il reste roujours avec ses parens, & sa mere end à lance Les filles jusqu'à l'âge de quatorze ans, ne font

e bord de le en que babiller, chanter & danser, à moins qui sert d'a v'elles ne servent à puiser de l'eau. A quinze lix ans, il kens, il faut qu'elles sachent soigner quelque ensant, rtit à rame, sire la cuisine, préparer les peaux, & même, à les travaux à pesure qu'elles avancent en âge, ramer sur les baans, l'enfant aux & bâtir les maisons.

Dans le ménage le mari va sur mer à la chasse, la pêche; &, dès qu'il est à terre, il ne s'embarelle plus de rien, croyant même au-dessous de dignité de tirer à bord l'animal qu'il a pris. es femmes font tout le reste, depuis le métier s boucheres, jusqu'à celui de cordonnieres. Elles ont pour toutes sortes d'ouvrages qu'un couteau

Tome XVIII

V.

Groënland.

fait en demi-lune, comme nes hachoirs de cuisine, une polissoire d'os ou d'ivoire, un dez à coudre, deux ou trois aiguilles. Dans la construction des cabanes, elles font tout l'ouvrage de la maçonnerie, & les hommes celui de la charpente. Du reste. ceux-ci regardent froidement passer les femmes avec des grosses pierres sur leur dos. En revanche. ils les laissent maîtresses de tout ce qu'ils prennent. ou qu'ils acquierent, excepté l'huile de baleine que les hommes se chargent de vendre. Quandil n'y a plus rien dans la maison, & que les provisions sont épuisées, on prend patience de bon accord entre mari & femme, & l'on meurt de faim ensemble, ou l'on mange ses vieux souliers. s'il en reste. Il n'y a que les souffrances de leus enfans qui leur soient bien sensibles. Lorsqu'une famille n'a point d'enfans, le mari adopte un or deux orphelins, la femme une fille sans pere ni mere, ou une veuve. Ces personnes adoptes doivent servir dans la maison où elles entrent, mais avec une liberté qui leur permet de se retire quand elles veulent. Un Maître ne frappe ja mais ses domestiques, sur-tout les mâles, & s'il battait une fille, ce serait un déshonneu pour lui.

En général, les femmes du Groënland ne son point heureuses, si ce n'est dans leur premien enfance, & tant qu'elles restent dans la maisse

douceur leur mor l'indige voilà san ivre. E hez un agneron oint d'a ouvrage est raren lles craig oint d'et e stérilie ont plus gner le ut souffri meur & ent à m s hardes quand i le doit c u'elle n'ai audrait n vance - t i attirer î le méri

ofit, ma

s de cuifine, z à coudre, truction des maçonnerie, . Du reste, les femmes En revanche, 'ils prennent, e de baleine dre. Quandil que les proience de bon l'on meurt de vieux souliers, ances de leur s. Lorsqu'un: adopte un or e fans pere ni nnes adoptes elles entrent. et de se retirer ne frappe ja

naternelle, où elles sont traitées avec assez de douceur. Mais, depuis l'âge de vingt ans iusqu'à Groënland. eur mort, ce n'est qu'un enchaînement de peines, l'indigence & de misere. Si leur pere meurt, les voilà sans ressource, obligées d'aller servir pour ivre. Elles ne manqueront pas de subsistance hez un maître, tant qu'il y en aura; mais n'y agneront pas de quoi s'habiller. N'ont-elles oint d'agrément dans la figure, ou d'adresse à ouvrage, elles restent seules. Se marient-elles. est rarement à leur gré; toute la premiere année, les craignent d'être répudiées, s'il ne leur vient oint d'enfans : sont - elles congédiées pour cause e stérilité; c'en est fait de leur réputation; elles ont plus qu'à servir ou qu'à se prostituer pour gner leur vie. Si leur mari les garde, il leur ut souffrir & prendre en bonne part sa mauvaise umeur & les querelles d'une belle-mere. S'il ent à mourir, sa veuve n'a d'autre douaire que s hardes qu'elle avait apportées dans la maison, quand il lui reste des enfans qu'il faut nourrir, le doit chercher à se mettre en service, à moins les mâles, à u'elle n'ait un fils; car alors sa condition de veuve n déshonneu audrait mieux que celle d'épouse. Une semme vance-t-elle en âge, sans enfans qui puissent enland ne sont attirer de la considération, toute sa ressource leur premient le métier de sorciere, dont elle tire quelque ans la maile cosit, mais non sans risquer d'être lapidée, ou Vij #

Groenland.

précipitée dans la mer, ou poignatdée & mile m pièces, sur le moindre soupçon d'avoir ensorcelé quelqu'un. Echappe-t-elle à ces dangers, comme elle n'est qu'un fardeau pour elle & pour la autres, on l'ensévelit toute vive, ou bien on le novera par compassion, Quel plaisir reste-tdonc aux hommes dont les femmes ont si per de bonheur!

Cependant, malgré toutes ces peines attachés à leur condition, elles vivent communément plus ordre qui long-temps que les hommes. Ceux-ci passent la sorte de p plus grande partie de leurs jours sur mer, a avec des milieu des eaux & des glaces, entre la neige à huileux, a pluie, toujours dans les travaux & les dangen, diennent le poussés des extrémités de la faim à des excès d'in dans une e tempérance, ne mangeant qu'une fois par jour, à l'aiguille, mais avec une voracité pire que la diète. Aussi pe sentent parviennent-ils rarement à cinquante ans, te conservée font-ils bien moins nombreux que les femmes & garnies ce qui sans doute occasionne, & peut-être auto- s'on ne peu rise le plus l'usage de la polygamie. Celles d'ours dans l' vont de foixante-dix à quatre - vingts ans & a & des bale delà : mais ce surplus de vie est bien cheremen même que acheté par les folles & hideuses pratiques de le de nos pays superstition dont elles se sont un art sucratif; cap plus de co chez tous les peuples groffiers, les vieilles femme cabane qui sont toujours en possession de faire peur an tentes races enfans; & l'ignorance n'est-elle pas une enfant maisens com de tous les âges?

ment rien dent quai milérable un pays o contre l'e passés dans repas de c C'est alors

Le ger

Le genre de vie des Groënlandais n'a certainement rien de séduisant pour un Européen. Cepen- Groënland; dant quand on est balotté par la tempête, une milérable cabane est un port assez doux; & dans un pays ou tous les élémens semblent conjurés contre l'espèce humaine, après bien des jours ont si pa passés dans les horreurs de la faim, le plus chétif repas de ces pauvres sauvages devient un régal nes attaches C'est alors qu'on ne laisse pas d'admirer le bon nément plus ordre qui régne dans leurs maisons, & même une ci passent la sorte de propreté qui leur est particuliere. Car, sur mer, a savec des mains toujours crasseuses, un visage e la neige à huileux, une odeur de poisson très-forte, ils les dangen, piennent leurs habits de fête soigneusement pliés es excès d'in plans une espèce de porte-manteau de cuir brodé ois par jour, à l'aiguille. Quoiqu'ils aient des seaux de cuir, qui iète. Aussi me fentent pas bon, toute l'eau qu'ils puisent, est nte ans, temonservée dans des fontaines de bois fort nettes les femmes & garnies de cuivre & d'os très-luisant, Enfin si eut-être auto d'on ne peut attendre d'un peuple, qui nage touie. Celles de Jours dans l'huile ou dans le sang des veaux marins gts ans & a & des baleines, un extérieur aussi supportable en cheremes même que celui du commun de nos ouvriers & atiques de la de nos paysans; du-moins il régne au Groënland lucratif; cap plus de concorde & de tranquillité dans une eilles femme cabane qui contiendra plusieurs, familles de disséire peur an tentes races, qu'on n'en trouve dans une de nos une enfant mailons composée de quelques personnes du même

Viii

ALE

e & mile en ir enforcele ers, comme & pour la bien on h

refte-t-i

Groenland.

fang. Quand un Groënlandais ne se croit pas vu de bon œil par les gens de la cabane qu'il habite, il s'en va chercher une autre maison sans murmuren ni se plaindre. Toujours prêts à s'assister mutuel lement, personne ne repose sa paresse sur le travail d'un autre. Ils s'ent si fort empresses à offrit de leur pêche, qu'on ne s'avise pas même d'en demander; & dans ce pays pauvre, l'hospitalitépré vient la mendicité Sans cette générosité réciproque, comme on est obligé d'aller chercher sa subsistance à plusieurs lieues de chez soi, l'on risquerant souvent de mourir de saim dans la route.

Vie civile.

Le physique du climat & du sol a tant d'influence sur les mœurs & le caractère des Nations en ge néral & sur-tout des peuples Sauvages, qu'in Philosophe devrait, pour ainsi dire, deviner tout ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, en conjecturair leurs actions & leurs discours d'après les besoins & les ressources que leur à donnés la nature di pays qu'ils habitent. Les occupations des homnes s'exercent sur les productions de leur terroir; toutes leurs relations de commerce & de société roulem sur leurs occupations. On vit de ce qu'on recueille, on parle de ce qu'on voit; il n'est donc pas difficie sur le tableau qu'on vient de faire du Groënland, de juger de la vie sociale de ses habitans, de leur maniere de commercer & de traiter ensemble, des visites, des repas, des conversations, des sêtes,

des jeux comme l' ment fait ceux qui refuser à Lecteurs raissant f' importations enconaif & section de l'etre méd

w Les
wentr'eu
so foigne
so du ridic
so point l
so & ne
so Europe
so verte
so ils ne fi
so cette fi
so en peu
so moins
so exigea

» plaisan

»qu'à fe

s barraff

n n'ont g

ALE

croit pas vue qu'il habite, ans murmurer lifter mutuel effe fur le trapresses à offir as même d'en hospitalitéprétéréciproque, r sa substittance uerast souvent

nt d'influence lations en gélavages, qu'un, deviner tout n'echturant rès les besoins la nature du s'es hommes terroir; toutes lociété roulem n'on recueille, nc pas difficile Groënland, de tans, de leur en sensemble,

ons, des fâtes,

des jeux & de tous les plaisirs qui les lient. Mais comme l'Histoire des Voyages n'est pas uniquement faite pour des Philosophes, quoique ce soient ceux qui y trouvent le plus à profiter, on ne peut resuser à la curiosité du plus grand nombre des Lecteurs quelques détails sur des objets qui, paraissant frivoles ou légers au bel esprit, deviennent important pour les plus graves Observateurs. Ecoutons encore une sois M. Crantz, cet Historien naîs & fidèle d'un peuple qui est malheureux sans être méchant.

« Les Groënlandais, dit-il, sont moins jaloux mentr'eux, de briller & de se faire valoir, que De soigneux d'éviter tout ce qui peut leur donner » du ridicule ou une mauvaise réputation : ils n'ont point l'art des complimens, ni des révérences, » & ne peuvent s'empêcher de rire en voyant un » Européen qui se tient debout & la tête décou-» verte devant celui qu'il appelle son supérieur, » ils ne savent pourquoi; s'indignant sur-tout quand » cette supériorité va jusqu'au point qu'un homme » en peut frapper impunément un autre. Ils font moins attentifs à plaire qu'à ne pas déplaire, » exigeant plutôt de la tolérance que de la com-» plaisance, & plus disposés à ne pas s'offenser »qu'à se venger. Ils seraient d'autant plus em-» barrassés à s'insulter & à se quereller, qu'ils » n'ont gueres de termes injurieux dans leur langue,

Groënland.

Groenland.

» ou du moins de ces imprécations & de ces jures mens si familiers parmi nous. Ils ne rougissent point de ce qui n'a rien de criminel ou d'ossent point de ce qui n'a rien de criminel ou d'ossent principal p

Tous ces détails paraîtront puériles aux Lecteurs d'un certain rang : mais le gentilhomme Montagne n'aurait pas dédaigné de les recueillir. Cependant ce Philosophe, dès qu'il aurait vu sur la carte la latitude & la situation du Groënland, avec la perspective des montagnes & des eaux qui coupent ce pays glacial, aurait d'abord su, sans le lire, qu'il doit être aride, point cultivé, peu habité; que les hommes y sont endurcis & froids comme la terre; que ne vivant que de poissons huileux qu'ils pêchent, écorchent & préparent eux-mêmes, ils ne peuvent qu'être sales & dégoûtans; qu'ayant peu de matériaux de bois & d'inftrumens de fer, faute de mines & de forêts, ils sont mal logés, très à l'étroit, toujours ensemble & pacifiques; qu'étant occupés la moitié de l'année, soit pour la chasse ou la pêche, à disputer leur

vie avec de flots eas le loi nécessité : que par caractere eur socie mides, 8 peine au longue nu Quoique l en aura pement L'histoire mal au mœurs d mêmes at douleur rans ou ces pays

> Quand remplir l pagnées chants d canots, & en frianc terie; c'é

de mœut

de ces jures vie avec les tempêtes de l'Océan, les montagnes de flots glaces, & les monstres marins, ils n'ont Groenland. ne rougissent el ou d'offen. pas le loisir de perfectionner les arts de premiere tent certaines nécessité, ni d'en inventer de luxe & d'agrément; ande comme que par conséquent leur vie est misérable, leur n, ne fe fcani caractere trifte & sérieux, taciturne, & que toute este a déclarés eur société doit se ressentir de ces ténèbres hutelle eft à cet mides, & de cet horizon sombre, qui laissent à s s'interdisent peine au soleil quelques mois de régne, dans la ens qu'ils en longue nuit dont les Groënlandais sont enveloppés. Quoique le Philosophe eut prévu tous ces résultats, il en aurait lu volontiers la preuve & le développement dans les faits qui vont les confirmer. L'histoire d'un peuple, qui n'a fait encore aucun mal au monde, aurait intéressé l'Apologiste des mœurs des Cannibales. Elle aura sans doute les nêmes attraits pour ceux qui ne peuvent lire sans douleur l'histoire des peuples du Midi, conqué-

> Quand les Groënlandais se font des visites pour remplir le vide de leurs hivers, elles sont accompagnées de présens. Anssi sont-ils reçus avec des chants de joie : on s'empresse de décharger leurs canots, & de les tirer à terre. Ces présens consistent en friandises comestibles, ou en parures de pelleterie; c'est-à-dire, toujours de la chair & du cuir

ans ou conquis. Qu'ils détournent leurs yeux de

ces pays de sang, pour les porter sur un tableau

de mœurs groffieres, mais innocentes.

aux Lecteurs omme Monecueillir. Cerait vu fur la oenland, avec les eaux qui ord fu, fans

cultivé, peu

rcis & froids

de poissons

& préparent

les & dégoû-

bois & d'inf-

le forêts, ils

urs ensemble

ié de l'année,

disputer leur

de veau marin. A ce prix chacun s'étudie, pour Groemand, attirer du monde chez soi, à le bien recevoir, Mais, de part & d'autre, on garde d'abord le silence. Enfin le Maître de la maison invite l'étranger à quitter sa casaque de mer, & la mer sécher près de la lampe. Il lui offre des habits & des peaux à changer, & le prie de s'asseoir lu le banc; c'est la place honorable, que les Européens évitent ordinairement, sans doute comme la moins commode; car presque toujours les honneurs sont faits aux dépens des plaisirs. On pails venée; de ensuite gravement du temps de la saison, de la de baleine pêche & de la chasse; & c'est tout l'entretien de ment le pl hommes rassemblés à part dans le plus bel endre pour gibie de la chambre qui compose tout l'appartement, sauvages a & sert, pour ainsi dire, à tous les besoins & la sprce chyle commodités de la vie. Les femmes dans leur coin, misément parlent entr'elles de leurs parens morts, mais avec fruit naged des hurlemens lamentables, qui sont assez souvent ver & co fuivis d'historiettes pour rire. Bientôt la tabatien se prolon, fait la ronde, & chacun y renisse du tabac ave c'est-à-dire le nez; usage moins sale peut-être pour des Groën Chacun p landais, que celui d'en prendre avec des doigs matiere, j poisses & puans de graisse ou d'huile forte. Le s'endorme tabatiere est d'une corne de cerf, enrichie ou Ce peu doublée d'étaim ou de cuivre. Cependant on pre geste est le pare & l'on sert le repas; les étrangers se laissem ce langage presser plus d'une sois par leur hôte, gardant un la commu

verte de 1 fêtes , d'i Colonies quelques compta j harengs for plat de ce chair de

air indiffé

pour des

étudie, pour air indissérent, de peur de passer pour pauvres ou pour des affamés. La table est ordinairement cou- Groënland. ien recevoir e d'abord ke verte de trois ou quatre plats; & dans les grandes on invite l'a fêtes, d'un plus grand nombre. Un Facteur des r, & la men Colonies Danoises, dans un festin qu'il sit avec des habits & quelques Groënlandais de la plus haute classe; e s'asseoir (me compta jusqu'à dix plats dans cet ordre : des que les Euro harengs sorets; du veau de mer séché; un autre doute comme plat de ce veau bouilli, du mikiak, c'est de la jours les hon chair de veau demi-pourrie, & qu'on appelle sirs. On patte venée; des willoks bouillis; une pièce de queue saison, de la de baleine, d'un fumet très-avancé; c'est propre-'entretien de ment le plat d'invitation; du saumon sec; du renne us bel endroit pour gibier ou venaison; un dessert de mûres appartement, sauvages avec une sauce saite du chyle de renne; besoins & sorce chyle n'est point du tout blanc, & l'on devine ans leur coin, bisément ce que c'est; un autre plat du même rts, mais avet fruit nageant dans l'huile de baleine, pour ache-assez souvent ver & couronner le dernier service. Le repas ôt la tabatien se prolonge pour le plaisir de la conversation; du tabac avet c'est-à-dire, pour parler de la pêche du veau. ur des Groën Chacun pousse ses histoires prolixes sur cette ec des doigs matiere, jusqu'à ce que ses auditeurs baillent & aile sorte. La s'endorment; car ce repas est un souper.

enrichie ou Ce peuple froid est gesticulateur; parce que le

ndant on progette est le premier langage de l'homme, & que ers se laissem ce langage d'action domine d'autant plus dans , gardant un la communication des idées, qu'il est moins

Groënland.

suppléé par une langue stérile, comme le som celles des peuples sauvages. D'ailleurs il est très naturel aux hommes qui agissent plus qu'ils ne parlent, de représenter leurs propres actions qu'il racontent par des gestes imitatifs, qu'ils ont bien plus à la main que la parole. Aussi quand un Groën landais compte ses histoires de la soirée aux voisign attroupés autour de sa lampe, & qu'il veut entre tenir l'assemblée de la prise d'un veau marin, représente le monstre avec sa main gauche, & vainqueur, ou lui-même, de sa main droite, le veau parait, c'est le bras gauche; l'homme s'avance c'est le bras droit; il saisit le harpon, il le soulère il l'incline, il le dirige, il le lance & le pousse ave toute la roideur imaginable; l'animal, (c'est la main gauche) faute & bondit fous le dard, plonge revient sur l'eau, voit le pêcheur (c'est la mai droite qui recule de peur); le monstre nage ven le kaiak pour le renverser; & le bras droi de tourner, de pirouetter, enfin de furnager; fe relève & fe secoue; il prend une lance & frapo à coups redoublés dans le corps du monstre. C'el un plaisir de voir le Groënlandais mettre ain ses deux mains aux prises l'une contre l'autre, d forte qu'elles s'attaquent, se repoussent, se terrassen tour-à-tour, jusqu'à ce que la victoire se décid andais ap enfin pour la droite: mais rien n'est si curieux que les renne d'observer l'attention des enfans à ce récit qui

les agite ou des alternati tous les

pelant qu les comb Quanc

producti prendre des chos parant av es simili merce de dans le co fort peup hombre l faudrai le la vil n'ont pa il faut qui cro animaux Ces ger endroit extrême

lantes,

ALE

omme le som ars il est trèsplus qu'ils ne s actions qu'ils u'ils ont bien and un Groen rée aux voiling veaur marin, gauche, &h ain droite. L imal, (c'est l (c'est la mais oftre nage ven le bras droi de furnager; monstre. C'es

les agite perpétuellement des transes de la crainte, ! ou des transports d'une joie béante, & retrace Groënland. alternativement dans leurs yeux & fur leur visage. tous les mouvemens de l'Orateur, aussi lourd & pelant que la baleine ou le monstre dont il peint les combats & la défaite.

Quand un étranger parle aux Groënlandais des n'il veut entre productions ou des usages de l'Europe, il doit prendre leur langage, c'est-à-dire, leur expliquer des choses qui leur sont inconnues, en les comparant avec des objets qui leur sont familiers; omme s'avance les similitudes étant, pour ainsi dire, dans le comn, il le foulère, merce des idées, ce que font les mesures & les poids de pousse dans le commerce des denrées. S'il s'agit d'une ville fort peuplée, on exprime aux Groënlandais le dard, plonge nombre de ses habitans, en leur disant combien l faudrait de baleines pour nourrir tous les géns de la ville, un feul jour. « Mais, comme ils n'ont pas de baleines, (c'est l'Européen qui parle) oil faut qu'ils mangent du bled, espèce d'herbe lance & frappe qui croît sur la terre, & la chair de divers animaux, dont quelques - uns ont des cornes. is mettre ains Ces gens-là, poursuit-on, se sont porter, d'un tre l'autre, de endroit à l'autre, sur le dos de grands animaux nt, se terrassement forts, ou bien dans des machines routoire se décide lantes, que ces bêtes traînent. . Alors les Groënfi curieux que landais appellent notre bled du gazon, nos bœufs ce récit que les rennes, & les chevaux de grands chiena. Ils

Groënland.

admirent tout ce qu'on leur raconte de l'Europe; & témoignent d'abord un grand desir de vivre dans un pays si fertile & si bien policé: mais quand on leur dit que le tonnerre y tombe quelquesois avec de grands ravages, & qu'on n'y trouve point de veaux marins, ils n'ont plus d'envie de venir en ces contrées, maudites du ciel & de la mer. Ils entendent parler volontiers de la Divinité, pourvu qu'on ne leur en dise pas des choses qui sétonner que ce peuple, qui n'a, pour ainsi dite, que ses préjugés à lui, soit aussi jaloux de les conferver, que tant d'autres Nations peuvent l'êtte d'étendre & de propager les leurs?

Commerce.

Le commerce des Groënlandais est très-simple; c'est un trasic de leur supersu, pour ce qui leur manque. Mais, à cet égard, ils sont souvent aus capricieux que des enfans, parce qu'ils ne connaissent gueres mieux le prix des choses. Curieux de tout ce qu'ils voient de nouveau, ils feront vingt trocs, & perdront toujours sur chacun des ettets qu'ils trassquent; donnant un meuble utile, pour un jouet qui les amuse; préférant un colifichet à des outils, & ce qui leur plast à ce qui peut servir.

Le trafic du Groënland se fait dans une espèce de foire, où est le rendez-vous général de la Nation. C'est en hiver qu'elle se tient tous les ans,

la fête de landais vous les y exponents de bois. In la Baie loois & de la Baie loois & de la Baie loois & de la Baie l

ortune. Serence poeu cominener un romptem orter leur pays rart, ils s'

iverner;

e quelqu

ont par-to

s emport

Groënlane

de l'Europe; estr de vivre policé: mais tombe quelon n'y trouve es d'envie de ciel & de la Divinité, es choses qui ; & doit-on ur ainsi dire, ex de les coneuvent l'être

ALE

A très-simple;
r ce qui leur
souvent aussi
u'ils ne conoses. Curieux
u, ils feront
r chacun des
meuble utile,
trant un colià ce qui peut

ns une espèce cénéral de la tous les ans; ala fête du soleil; on la fera connaître. Les Groënandais vont à cette foire, comme en pélerinage;
ls y exposent leurs marchandises, & demandent
telles qu'ils veulent en retour. Les habitans du
sud n'ont point de baleines, ceux du Nord point
le bois. Il part des bateaux de la côte Méridionale, & même de l'Est du Groënland, qui font
usqu'à trois ou quatre cens lieues pour se rendre
la Baie de Disko; c'est-là qu'ils échangent du
sois & de la vaisselle de marbre bâtard, pour des
sornes & des dents de poisson, des barbes, des
sôtes, des os & des queues de baleine; ainsi, ce
ommerce se fait presque tout entre les gens de
Nation.

Dans ces voyages, ou pélerinages maritimes, s'emportent avec eux toute leur famille & leur prune. Soit inconstance ou curiosité, soit indifférence pour des lieux également inhabitables & eu commodes, ils s'accoutument tellement à mener une vie errante, que s'ils ne sont pas romptement expédiés dans un endroit, ils vont orter leurs marchandises dans un autre. Souvent le passe des années, avant qu'ils retournent à eur pays natal; car si l'hiver les surprend quelque art, ils s'y arrêtent, & bâtissent une cabane pour viverner; mais présérablement dans le voisinage e quelque Colonie Danoise. La terre & la mer ont par-tout à eux; & comme ces samilles errantes

Groenland.

séjournent tantôt ici, tantôt là, elles sont sûres de trouver par-tout des amis & des connaissances.

Le commerce en peaux de renard, & de chien, ou veau marin, mais fur - tout le commerce d'huile de poisson, se fait entre les Nation naux & les étrangers; & c'est pour cet objet que les Européens ont établi des comptoirs. Les Groënlandais ne recoivent jamais d'argent en paiement car la monnoie n'a point de valeur chez eux, ni sa matiere point de prix: & peu leur importe d'avoir un collier d'or ou de laiton, des pendans de verre ou de diamans. Ils n'estiment les bijouteries de l'Europe, que parce qu'elles brillent, & ne regardent pas de si près à la solidité de ce éclat. Plus d'une fois ils ont donné une guinée, ou une piastre d'Espagne, qu'ils avaient dérobée à quelques Navigateurs étrangers, pour deur charges de poudre à fusil, ou pour une once de tabac. Moins curieux de l'or qu'avides de fer, il recherchent en matiere d'échange, d'abord de lames de harpon, des couteaux, des ciseaux, des scies, des vrilles & des aiguilles; en second lieu, des toiles de lin ou de coton, de gros draps, de capes & des bas de laine; des mouchoirs, de boîtes, des écuelles de bois; des plats d'étain, des chaudieres de cuivre; des miroirs, des peignes, des rubans & des jouets d'enfans; voilà leur luxe Is acquierent aussi volontiers des fusils, de la poudre

oudre & oui ne le ls perder ient lieu ont & do rises de ontenter les poign in plat de n Groën nourra de ufer à foi ulli fune ue la poi resqu'aut ie ailleur oûtent tr eaucoup

Les tri
anfes; ils
it au fol
et aftre,
ifon de la
ulier qu'o
ont le plu
orfqu'on r

ayon du outes part Tome sont sûres de naissances. nard, & de out le comre les Natiocet objet que s. Les Groënen paiement; chez eux, ni leur importe , des pendan ent les bijoues brillent, & olidité de ce d'abord des es ciseaux, des n fecond lieu. ros draps, des ouchoirs, des plats d'étaim, , des peignes,

oilà leur luxe.

poudre

boudre & du plomb; mais c'est un objet d'échange, qui ne leur sert pas à grand'chose & sur lequel Groënland, s perdent beaucoup. Le tabac en poudre leur ient lieu de petite monnoie; c'est-à-dire, qu'ils font & donnent beaucoup de choses pour quelques rises de tabac. Les tailleurs & les cordonniers se ontenteront de cette monnoie; on vous apportera les poignées d'édredon, des œuts & des oiseaux, in plat de poisson, pour un peu de tabac; souvent n Groënlandais se dépouillera de ses habits, & nourra de faim avec sa famille, plutôt que de reuser à son nez de cette fatale poussière, qui est ussi funeste, aussi chere aux peuples sauvages, ue la poudre d'or l'est aux Européens : elle fait vaient déroble resqu'autant de mal au Groënland, que l'eau-deie ailleurs; heureusement les liqueurs fortes pûtent trop en un climat si pauvre, pour y nuire une once de eaucoup à ses habitans.

Les triftes Groenlandais ont pourtant des anses; ils ont aussi leurs fêtes. Celle du Soleil se Divertisse it au solstice d'hiver pour célébrer le retour de et astre, qui ramene, quoiqu'à pas lents, la ison de la chasse & de la pêche. Il est même sinulier qu'on fête le soleil dans le temps où les nuits ont le plus longues & le froid le plus rigoureux; orsqu'on ne voit pas, pour ainsi dire, le moindre fusils, de la poutes parts que le deuil, la tristesse, le silence &

Tome X VIII.

l'engourdissement de la mort. Cependant c'es Groenland. alors, c'est au sein des ténèbres & de ce néant qu'une sorte de joie se réveille dans la plupart des contrées de la terre, où les hommes n'ont plus que de faibles lueurs de lumiere & d'espérance On observe que tous les peuples ont eu, qu'ils ont encore des fêtes à la fin, ou plutôt au renouvellement de l'année, & que ces fêtes désignent communément une naissance. Chez les Orientaux. c'était la naissance du foleil qui remonte sur l'h misphère. En Perse, à Rome, le solstice d'hiven était principalement célébré. Il faudrait savoir les Hottentots, les peuples du Chili, si tous le habitans de la zone tempérée australe, ont de semblables fêtes au temps de notre solstice d'été, o verrait alors que le soleil a fait par-tout les même impressions sur l'esprit des hommes. Mais, si la fêtes des Groënlandais, au retour de cet astre, sont pas un reste d'antiques superstitions qui auron voyagé vers les Pôles, ne doivent-elles pas êm un effet naturel de l'inaction où se trouvent le humains, durant le repos de l'année ? Quand le froid & la nuit les rassemblent autour de leur foyers, au défaut des travaux qui doivent entre tenir la chaleur a le mouvement, ne sont-ils pa obligés d'imaginer des jeux & des exercices, de festins & des danses, des moyens, en un mot, d faire circuler le sang dans leurs veines, jusqu'au

xtrémités e le ce befo s'inviter nt de me n cabane, peine. S' for plaifi autant plu Quand il table po Arument e is, large n a tend ince. Ce v baleine, guères q nbour, fai manche, ppe de la up, celui o tir de fa p de tout le nps font m ne croche ue & sa da

ur, fur les

us faits de

eil à l'hori

d'espérance eu, qu'ils on u renouvellefignent com-Orientaux; onte fur l'he olftice d'hiver li, si tous le cet astre, n n un mot, d

endant c'et atremités du corps ? C'est sans doute par une suite de ce néant le ce besoin, que les Groënlandais s'assemblent Groënland.
a plupart de s'invitent de toutes parts, à manger ce qu'ils s n'ont plus nt de meilleur, allant tour-à-tour, de cabane n cabane, chercher la bonne chere, en attendant peine. S'ils n'ont pas, comme nous, le barbare for plaisir de s'enivrer, en revanche ils mangent autant plus qu'ils ne boivent que de l'eau.

Quand ils se sont gorges à crever, ils se lèvent table pour danser au bruit du tambour. Cer strument est fait d'un cerceau de baleine ou de drait savoir lais, large de deux doigts, courbé en ovale, où n a tendu un velin très-fort, quoiqu'assez trale, ont de ince. Ce velin est tiré de la peau d'une langue baleine, & l'ellipse qu'il forme sur le tambour out les même guères qu'un pied & demi de longueur. Ce s. Mais, si la mbour, fait en forme de raquette, se tient par manche, de la main gauche, tandis qu'on le ons qui auron ppe de la droite avec une baguette. A chaque elles pas êm up, celui qui bat le tambour, fait un faut, sans e trouvent le rir de sa place, avec des mouvemens de tête ée? Quand de tout le corps. La mesure est juste, & les tour de leur pps sont marqués à deux coups pour la valeur loivent entre me croche. Le Menestrier accompagne sa mune sont-ils par le & sa danse d'une chanson sur la pêche aux exercices, de un, sur les exploits maritimes de la Nation, les n un mot, de les faits de ses ancêtres, & sur le retour du nes, jusqu'au eil à l'horizon du Groënland. L'assemblée ré-

Groënland.

pond au chantre par des sauts & des cris de leux lutte joie, entrecoupant les couplets de sa chanson de vainque ce refrain qu'on répète en chœur, amna ajah, usqu'à ce ajah-ah-ah!

Quand ce Chantre a joué de cette façon à-peut nent à dis près un acte, ou plutôt une scène, qui dure in y paroiss quart-d'heure; il se retire tout hors d'haleine, Mais dat baigné de sueur & presque épuisé du chant, de susseurs so cris, des sauts, des contorsions & des grimacs rovisions o dont il a diverti l'assemblée. Un autre prement point o aussi-tôt sa place & son rôle. Le jeu dure and a des dé toute la nuit; on dort le lendemain jusqu'au seit unses & de où la fête recommence par le souper suivi du bi sue des Ch Plusieurs jours se passent de même, jusqu'à cequi sulté par u n'y air plus de provisions de bouche au théânt insibilité, n ou que les acteurs aient entierement perdu le nfiel dans forces & la voix.

Jeux.

Ils ont aussi leur jeu de balle, qui se fait ance des fe clair de la lune. On fe sépare en deux bands cors il don un des joueurs jette la balle à un homme de la mbattre, i parti, & c'est à ceux de l'autre bande à tâcher à l'attraper pour se la renvoyer & la ballotter enn eux, ou bien on pousse la balle jusqu'à un cera gresseur but fort éloigné, & c'est au plus leste de la trous à l'atteindre.

Parmi les espèces de lutte qui servent à les a durcir à l'état de peine où la Nature les a conda nés, ils en ont une qui consiste à se donner

rands co us, & le

antant de

rend à l'a cirque fu son du ta

aque vers ent pas de Temblée a

ALE

fe donner

rands coups de poing sur le dos; celui des des cris de leux lutteurs qui soutient le mieux cet assaut est Groenland. chanson de e vainqueur, & doit en aller désier d'autres, amna ajah usqu'à ce qu'il soit content des coups qu'il a reus, & se retire en brave. Ils s'exercent égalefaçon à-peu nent à dissérens tours des danseurs de corde, &c qui dure un y paroissent pas mal-adroits.

ors d'haleine, Mais dans ces assemblées, qui se renouvellent

du chant, de luseurs fois l'année, pendant qu'on abonde en des grimace rovisions de bouche, & que la faison ne permetautre predent point de tenter la mer, invite à trafiquer; il eu dure ain a des défis où l'on vide ses querelles par des jusqu'au seit anses & des chants, & ces jeux s'appellent la r suivi du de ute des Chantres. Un Groënlandais qui se croit jusqu'à cequi sulté par un autre, n'en témoigne, ni colere ni. ne au théâm mibilité, mais garde sa vengeance, & verse tout ent perdu le n fiel dans une satyre qu'il répète en dansant & antant devant sa famille, & sur-tout en préqui se fait a me des femmes, jusqu'à ce qu'il la sache bien. deux bands ors il donne un duel à son antagoniste pour le nomme de la mbattre, non à l'épée, mais de la voix; celui-ci de à tâcher la rend à l'appel, & se présente dans une espèce ballotter em cirque sur un théatre qui n'est qu'un banc. qu'à un cent gresseur commence d'entonner ses couplets te de la troup son du tambour, & ceux de son parti, après que vers qu'ils répètent en chœur, ne manrvent à les ce ent pas de chanter l'amna - ajah; tandis que e les a conda l'emblée applaudit par de grands éclats de rire-X iii

à tous les traits malins que l'accusateur décoche es crime contre son adversaire. Celui - ci parait à son tou trainte d fur la scene, & répond à la satyre par des railletie qui retie mordantes, soutenues des applaudissemens de la indicte bande, & les rieurs passent souvent de son contrere, les L'auteur du défi revient à la charge, & repoulement dire le ridicule sur son ennemi; ce combat dure sint combats s quelque temps, & la victoire est à celui qui pont langue le dernier assaut. Il a gagné son procès; les specerles mo tateurs, devenus juges, prononcent la sentente, al chez & donnent la palme à celui qui garde le champemps de de bataille : ces duels finissent toujours par lande, d'Aca conciliation & l'amitié des combattans. Il est me Barrea qu'il arrive du bruit, du scandale ou des éta eu des p fâcheux dans ces assemblées, à moins qu'un home urberse me, secondé de ses parens qu de ses amis, i ent pron pouser. Ces sortes de rapts ressemblent à l'enlère de & de ment des Sabines, & peuvent devenir aussi par té sur sa donnables. Mais loin d'autoriser les violences miere. L les excès contraires à l'ordre social, on profite de pés, se c temps de ces assemblées pour inculquer la bonn erne l'intermorale, & les satyres des particuliers devienne inserme une instruction pour le public. On y apprend uns les u rendre à chacun ce qu'il a droit d'exiger, à évile cun n'y le mensonge & la médisance; on y censure la tion atta fraude & l'injustice, sur-tout l'adultere, qui me la réputa ferme l'une & l'autre; on y distanne les vices d'ince des s

sareur décoche es crimes les plus nuisibles à la société, & la = arait à son tous trainte de la dissamation est le plus grand frein Groenland. ar des raillement ui retienne les Groenlandais. Cette espèce de dissement des indicte publique prévient la vengeance particunt de son contrere, les trahisons & les meurtres. Cependant on ge, & reposse est dire en général que ces fortes de jeux & de mbat dure ains ombats satyriques sont plus propres à exercer langue & la malignité des censeurs qu'à corriprocès; les spaterles mœurs des gens vicieux. Les assemblées de ent la sentence al chez les Groënlandais leur servent en mêmegarde le chame emps de jeux Olympiques, d'Aréopage, de théà-ajours par la le e, d'Académie, de Foire, de Cour de justice & trans. Il est une Barreau. Toutes les assaires se traitent au mie ou des classeu des plaisirs, qui laissent moins d'accès à la oins qu'un hon purberse & à la méchanceté. Si les querelles y le ses amis, i unt promptes, elles en sont plutôt étoussées, & il a dessein de mais préméditées. C'est le rendez-vous de l'égaablent à l'enlème é & de la liberté, chaque pere y a de l'auto-; venir aussi proté sur sa famille, mais personne sur l'assemblée les violences d'airee. L'esprit public, qui regne dans ces mar-l, on proste d'és, se compose de l'esprit particulier qui gouulquer la bonn erne l'intérieur des maisons. Chacune de celle-ci liers devienne inferme plusieurs ménages, mais tous indépen-On y apprendit ens les uns des autres : aucun chef n'y domine ; exiger, à évis cun n'y prend d'ascendant que par la considé-on y censure tion attachée à l'âge, au bon sens, à l'expérience, ultere, qui me la réputation acquise dans la pêche, à la connoisme les vices ance des temps & des lieux propres à cette occu-

pation. Un homme qui a ce mérite reçoit, sans l'exiger ni le rechercher, l'hommage volontain de toute la maison, ou du cercle qui lui assign on logement au Nord de la cabane, sans doun parce qu'elle n'est point ouverte de ce côté plus froid; on lui défere l'inspection sur le bon ordre & la propreté de l'habitation. Si quelquin ne veut pas suivre ses avis, l'inspecteur n'a poin d'ordres à donner, ni de peines à décerner : mas toute la cabane arrête & décide en commun de fonne, & point habiter l'hiver suivant avec le réfractaire, à cruautés e qu'il fera fait mention de son indociliré dans le bois flott chansons de la premiere assemblée, si sa faute me débris d'i rite cette censure publique.

Police.

Les Groënlandais n'ont que des mœurs & poin Mais il ti de loix. Voici le précis de leurs mœurs, ou plus lur le mo tôt de leurs usages civils, tel que M. Crantz nou ceau de le donne d'après la relation de M. Dalager, farquelque teur des Colonies Danoises au Groënland. Che qu'il lui cun va où il veut, & vit comme il lui plaîr. S'homme v trouve des habitans dans l'endroit où il cherche la prise a à s'établir, il ne s'y fixe pas, à moins qu'il n' non au c foit invité. La pêcherie & la chasse sont libres; or corde & prend ce qu'on trouve, même une pièce de gibit dans les ou de poisson qui seroit dans les filets d'autili pête percent pourvu qu'il y en ait abondamment, & qu'on me vivante, trouble point la piste & la voie des animaux & de quant le l Chasseurs: point de réserves, point de lieux et pu tire un

clusifs, m vouloien roger de l'Europe céderoie avec eux laisseroie nada, de gner de bien, que

clusifs, même pour les étrangers; mais si ceux-ci te reçoit, sam age volontaire qui lui assigne ne, fans dout de ce côté le

vouloient former des prétentions inusitées, & s'ar-Groenland. roger des droits & des priviléges à la façon de l'Europe commerçante, les naturels du pays leur céderoient la terre & la mer plutôt que d'avoir ion sur le bon avec eux des altereations & des démêlés, & ils n. Si quelqu'in laisseroient, comme font les Sauvages du Cacteur n'a point nada, des Nations étrangeres se disputer & baiécerner : mis gner de leur sang un sol qui n'appartient à percommun dem sonne, & qui ne vaut jamais les injustices & les réfractaire, de cruautés dont on l'achete. Quiconque a trouvé du ociliré dans le bois flottant sur la côte, ou les dépouilles & les si sa faute me débris d'un naustrage, s'en empare comme de son bien, quoiqu'il ne foit point habitant de ces bords. mœurs & poin Mais il tire à terre cette prise, & met une pierre mœurs, ou plus du le monceau qu'il en a fait : c'est-là le signe & le M. Crantz non ceau de sa propriété, personne n'y touche. Si . Dalager, fa quelque proie échappe à un Pêcheur avec le dard roënland. Che qu'il lui a plongé dans le dos, & qu'un autre il lui plaît. Il nomme vienne à tuer le monstre fugitif & blessé, où il cherche la prise appartient de droit au premier coup, & noins qu'il non au dernier. Mais si le veau marin tompt la sont libres; a corde & la ligne où est attaché le harpon qu'il a pièce de gibie dans les flancs, celui qui a mis le harpon sur la filets d'autuit pête perd son droit; & celui qui la prend encore nt, & qu'on a vivante, ou la trouve morte, s'en empare en restianimaux & de quant le harpon au Pêcheur qui l'a jetté. Quand nt de lieux et pu tire un de ces monstres pour le dépecer, celui

Groënland.

qui le premier y enfonce le couteau doit en emi n'aiment porter la tête & la queue, & chacun enlève ce qu'il peut du reste. Quant au corps de la baleine, qu'on lui le spectateur y a le même droit que le harpon ché & re neur; & comme c'est à qui pourra le plus en pren ne paie p dre, on ne voit guères des centaines de personnes se jetter le couteau à la main sur le corps créancier d'une baleine sans qu'il en arrive bien des accides parent dens, & que les coups de couteau ne portent à Cependar droite & à gauche sur les doigts de tant de gens à la famil acharnés à la curée; mais à cela point de ma s'il n'a pas lice, point d'offense: personne ne s'en plaint. Il qui se fon plusieurs fleches à-la-fois pleuvent sur une renne; Groënland elle appartient à la main qui l'a percée au plus prise une près du cœur, pourvu qu'il reste à tous les Chase exiger la seurs une part de la proie. Mais depuis que les C'est la Groënlandais ont eu des fusils, comme personne doute; m ne saurait reconnaitre sa balle, il y a souven des démêlés entre les Chasseurs pour le droit & le parce qu'i partage du butin; & ce ne sera pas sans doute de tentati le plus grand tort que les armes à feu pourront aux Groë causer à ce Peuple sauvage. Si quelqu'un fait une cieux & trape pour prendre les renards, & néglige de la réponden tendre, celui qui l'aura tendue après un certain l'est la co temps, emporte l'animal qu'il trouve pris au piége. Quand un homme prête son canot, ou quelque in gouver outil, s'il s'y fait quelque dommage, le propriétaire n'a pas droit d'en exiger la réparation : aussi

qui fait mais s'il r

uffices,

Peut-or maines, a ion que n enlève ce la baleine, e le harponepuis que les

aration : ausi

doit en em n'aiment - ils point à prêter ce qui s'use. Celui qui fait un troc, s'il n'est pas content de l'effet Groënland. qu'on lui donne en échange, peut rompre le marché & reprendre ce qu'il a livré. L'acheteur qui plus en prem ne paie pas sur-le-champ, peut prendre à crédit; ines de per mais s'il meurt avant d'avoir acquitté sa dette, le sur le com créancier du mort n'ira pas ajouter à l'affliction en des accides parens qui le pleurent, en réclamant fes droits. ne portent à Cependant après un certain temps, il peut en parler tant de gens la famille du débiteur, & reprendre son effer : point de ma mil n'a pas été perdu parmi le trouble & le pillage, en plaint. I qui se font toujours dans la maison où meurt un renne; Groënlandais. Bien plus, quand un homme perd ou ercée au plus prise une chose mise à crédit, personne n'en peut ous les Chase exiger la valeux 🖎 le paiement.

C'est la police d'une société bien imparfaite sans nme personne doute; mais où il se commet encore moins d'in-y a souvent sustices, que dans les Etats les mieux civilisés; le droit & le parce qu'il ne se trouve pas tant d'occasions, ni s sans dout de tentations de crime. Au reste, quand on parle feu pourront sux Groënlandais de ce qu'il peut y avoir de vi-u'un fait une sieux & de déraisonnable dans leurs usages, ils néglige de la répondent comme les gens du monde le plus poli, ès un certain c'est la coutume.

pris au piége. Peut-on dire qu'un peuple, qui n'a ni religion, , ou quelque ni gouvernement, ni loix divines, ni loix hu-, le proprié-maines, ait proprement des vertus? C'est la quesion que se fait M. Crantz. Mais il semble la

Vices & vertus.

décider, en nous annonçant dans le caracter des Groenlandais, des qualités assez louables pour faire rougir même des Chrétiens. & Je sais, din mil, qu'on à reproché des vices abominables p ce peuple stupide, & que bien des Voyageun ∞en ont fait le portrait le plus hideux : main so comme chaque objet a deux faces, j'ai eu le » bonheur d'être plus frappé de l'aspect avanta ngeux des mœurs de cette Nation, que de leu » côté le plus défavorable. Cependant j'en ran » porterai le bien & le mal, avec la fidélité qui convient à tout peintre qui ne veut que rende le natur » ses tableaux ressemblans: & tel est le but & Devoir d'un homme qui raconte ses Voyages a so public. so

On dit que les Groënlandais sont un peuple fauvage; mais ce serair se faire une fausse ide de ce terme, que d'y attacher celles de l'extra vagance & de la cruauté. Ils ne sont, à nom égard, que ce qu'étaient, pour les Grecs & la Romains, les Nations qu'ils appellaient Barbare, quoique souvent il y en eut de ce nombre, don les mœurs & les coutumes valaient peut-être, d moins pour le bonheur, les Loix grecques & romaines : car les mœurs font les alimens de l société, dont la plupart des loix ne sont que la remèdes. Les Navigateurs ont toujours nomm sauvages, les peuples qui, n'ayant point une de

meure f en trou Ainsi , l' lâtres qu mais dan M. Crar bare, in d'un nati es arts obuste a erté qui nunauté. u climat tre liés ropriété hême d'u e l'habit e mille ontaire, ons qu' ecouer le euples ont poir te, trop

our que

oug, &

rétexte d

le caractere louables pour Je sais, dit. abominables 1 des Voyageum hideux : mair ces, j'ai eu 🖢 dant j'en m es Voyages

ont un peuple ne faulle ide font, à nom s Grecs & la ient Barbare. nombre, don peut-être, de recques & realimens de la

meure fixe, errent dispersés dans les bois, mais = en troupe, comme certaines espèces d'animaux. Groenland, Ainsi, l'on a donné le nom de païens aux idolatres qui avaient des temples, non dans les cités, mais dans les villages. Les Groënlandais, dit M. Crantz, loin d'être un peuple féroce, baraspect avanta bare, intraitable, sont plutôt doux, paisibles, , que de les d'un naturel accommodant, & très-propres à tous es arts civils, qui ne demandent qu'un corps la fidélité qui pobuste & de la patience. Ils vivent dans l'état eut que renda de nature, ou du moins ils jouissent de la list le but & perté qui en résulte : ils ne sont point en comnunauté, mais en fociété; réunis par la rigueur u climat qui les rapproche & les rassemble, sans tre liés par les conventions qui naissent de la ropriété des terres. Ils doivent à la stérilité lles de l'extra pême d'un pays qu'ils parcourent, plutôt qu'ils e l'habitent, la singularité de vivre, depuis plus e mille ans peut-être, en peuplade libre & voentaire, sans avoir eu besoin de ces constituons qu'Athènes & Sparte durent imaginer pour ecouer le joug de leurs propres tyrans, ou des euples voisins. En un mot, les Groënlandais 'ont point de maître & n'en ont gueres à craine sont que la le, trop maltraités sans doute par la Nature, njours nomme our que personne soit tenté de les arracher à ce point une de bug, & de leur en imposer un plus dur, sous rétexte d'adoucir leur vie.

Groënland.

Il est certain qu'ils vivent dans la plus étrois proposen pauvreté; fi ce mot ne convient pas plutôt à la classe des malheureux qui manquent du nécessaire dans les états riches & policés, qu'à un peuple entier, dont tous les individus jouissent égales ment & sans distinction, des biens communs qui satisfont aux besoins pressans de la vie. Rien ne leur apprend, ou ne leur rappelle leur indigence. non pas même la faim qu'ils éprouvent, parce qu'on s'accoutume à trouver juste, ou nécessaire. tout ce qui vient de la Nature. L'indépendance & la sécurité réciproque font toute la félicité de Groënlandais; ils n'en connaissent & n'en ima ginent pas d'autre sur la terre. A l'abri de la violence particuliere, ou de l'oppression publi que, de la chicane, & fur-tout de la guerre, qui renferme elle-seule tous les maux de la nature réunis à ceux de la société, ils dorment, dit M. Crantz, aussi tranquillement sous leurs tentes portatives, qu'un roi dans son palais fortifié. Mais, comme ce sont des couleurs locales & des traits bruts & groffiers que l'on demande dans l'Histoire physique des peuples sauvages, on glissera sur les portraits étudiés que nous en sont les Voyageurs Européens, pour ne recueillir que le peu de faits importans à savoir, laissant aux Moralistes & aux Physiciens le soin d'en tirer les résultats propres au but particulier qu'ils se

ection d noissance le Lecte de quelq ous les le facrifi amene linfi, au ont po iens qui e ces me intempé ont naîtr ar les a amour, n verra climat iol, à l'a rement nvie & onvoirer ifférence nclin at uoiqu'il harins.

ifformes

etit non

RALE ouissent égales communs qui eur indigence, ouvent, parce ou nécessaire,

la félicité de & n'en ima-A l'abri de la oreffion publila guerre, qui de la nature dorment, dit us leurs tentes palais fortifié, locales & des lemande dans Sauvages, on nous en font

recueillir que

, laissant aux

alier qu'ils se

la plus étroite proposent. On doit se souvenir que cette colas plutôt à la lection de Voyages est un magasin pour les con- Groënland. t du nécessaire noissances de toute espèce, ouvert à toute sorte un peuple de Lecteurs, & qu'on n'y peut satisfaire l'avidité
puissent égale de quelques-uns, sans tromper la curiosité de ous les autres. Un Ecrivain est obligé lui-même vie. Rien ne le sacrifier son goût à cet intérêt général qui amene chaque homme à ce qui lui convient. Ainsi, quand on aura dit que les Groënlandais ont point de terre en propriété, ni de ces indépendance piens qui assurent une subsistance permanente, ni le ces mets ou de ces boissons qui provoquent à intempérance, ni aucun des arts ingénieux qui ont naître & croître la vanité, ni ce sang échaussé ar les ardeurs de la zone torride, qui allume amour, la jalousie, la violence & la vengeance, n verra dès-lors que ce peuple engourdi, comme climat qu'il habite, doit être peu sujet au iol, à l'adultere, au ressentiment & à la cole :: arement capable de tromper ou d'infulter; sans nvie & sans avarice, n'ayant rien à garder & à onvoirer; moins susceptible d'aversion que d'inifférence pour les hommes & les choses; point nclin aux querelles, & jamais aux combates uoiqu'il ne vive que de chasse ou de monstres parins. Aussi sont-ils surpris de certains vices in d'en tiret difformes & scandaleux qu'ils observent dans le etit nombre d'Européens qui vivent as milieu

Groenland.

d'eux; & quand ils les voient s'abandonner à certains excès, comme les injures & les coups, ils attribuent tous ces désordres aux liqueun fortes: « ces pauvres gens, disent-ils, ont perdu l'esprit; c'est la mauvaise eau qui les a rendu fous. Tels sont le sang-froid & la décence des Groënlandais, que, dans toutes leurs assemblées même de divertissement, sans le bruit du tambour & les contorsions des danseurs, on le croirait réunis dans un temple pour le culte divin, tandis qu'ils pourraient prendre les temples & les solemnités religieuses de certains peuples de l'Europe, pour des théâtres de décoration & de musique.

Ils ne disent gueres une fausseté reconnue; c'est-à-dire, que leur ignorance & la simplicité de leurs mœurs les rendent d'autant moins enclin au mensonge, qu'ils sont plus sujets à l'erreus Jamais ils ne tromperont un Voyageur qui leur demande la route d'un endroit; ils feront plutôt une partie de chemin avec lui, que de l'exposer à s'égarer. Mais, d'un autre côté, quand on la accuse de quelque chose de honteux, on ne peu peres savoir d'eux s'ils en sont coupables, tant ils craignent l'infamie. Ce sont des ensans; il saudrait qu'ils crussent le mensonge plus stétrissant que le crime, pour qu'ils détestassent autant l'un que l'autre. Ce serait les tromper, que de leur donnes

lonner C ieux que rer imp ui-même roient e abstenir ociété, & lu menfo néchans avancer pruden mbiticux evroient ce ou de Les Gr sapparei oup pou I. Crantz tte mor oges qu'i ilte, en

emption

ux par un

ercent l'

s autres;

our en fa

mpassion

de fain

Tome

ALE

bandonner 1 & les coups. aux \* liqueum ls, ont perdu les a rendu la décence de irs assemble ruit du tamfeurs, on la ir le culte de re les temple rtains peuple décoration &

eté reconnue k la fimplicit moins enclin jets à l'erreus ageur qui leur feront plutôt e de l'expose quand on la x, on ne peut oupables, tant les enfans; plus flétrissant ent autant l'un que de leut donnet

tonner cette idée. Le mensonge est plus perniieux que la violence, par la facilité de s'y li- Groenland. rer impunément ; mais il est moins odieux en ui-même, & l'utilité que la cour & le monde roient en retirer, permet à peu de gens de abstenir d'un vice dont on a fait une vertu de ociété, & un art de Gouvernement. On se sert u mensonge comme de l'épée; les grands & les néchans emploient l'un & l'autre à s'élever & à avancer aux dépens d'autrui ; les gens modérés prudens, à se défendre contre les forts & les mbitieux : mais les hommes éclairés & vertueux evroient renoncer à ces deux armes de l'injusce ou de la faiblesse.

Les Groënlandais ont pour maxime de sauver sapparences, & d'éviter le scandale. C'est beaupup pour une Nation qui n'est pas civilisée. l. Crantz, en bon Missionnaire, leur reproche me morale des sages du monde, & finit les oges qu'il fait de ce Peuple sans culture & sans ilte, en ne lui donnant pour vertus que l'eemption des vices. Tout est, dit-il, dicté chez ex par un amour-propre naturel à l'homme: s'ils rercent l'hospitalité, c'est pour la retrouver chez s autres; s'ils prennent une fille orpheline, c'est our en faire une servante; ils n'ont gueres de ompassion pour un homme qui meurt de froid de faim; fans doute trop malheureux cux; Tome XVIII. Y

Groënland.

mêmes, pour verser sur autrui cette pitié qui el la surabondance des sentimens & des secoun qu'on se doit à soi-même; mais surabondans inconnue dans un état de nature pauvre, où l'in dividu peut à peine suffire au soin de sa conservation. M. Crantz rapporte ici des choses un paroissent incompatibles en elles-mêmes, & contradictoires à ses propres récits. Si les Groënland dais, dit-il, voient en mer un Kaiak rouler dan les flots avec le Pilote qui s'y attache & se deba contre la mort, à moins que cet homme ne soit de leur famille, ou de leur petite flotte, ils laisseront noyer plutôt que de se déranger leur pêche pour le secourir. Si, dans la pêch même, les femmes ou les enfans les troublois de leurs cris, ils les jetteroient dans la mer. Ma quand ils vont en compagnie, alors il régnets tr'eux un commerce de travaux, de besoins, d'utilité réciproque, qui va jusqu'à la commil ration mutuelle. Les enfans, dit-il encore, n'on pas de pirié pour les oiseaux, ni les homme pour les femmes; & toute espèce douce & ter dre n'a point de droits ni d'empire sur a cœurs endurcis & glacés par les horreurs del Nature.

D'un autre côté, le même M'ssionnaire nu assure que l'amour entre les parens & les ensais est plus fort chez ce Peuple que parmi les autre

Nation vue; d rabartr dans ce ne forp landais ment q ainli qu gueres Ce font u'ils on uer. To vant qu nfin on , fur-to eaucour ent leu s voies ant fur Cepen ent le nt pas as n'y pa ception bien; t-tout,

rru; fo

ux qu'e

pitié qui el des fecous furabondance uvre, où l'in de sa conser les choses qui nêmes, & con les Groënlan iak rouler dan che & fe deb homme ne soi te flotte, ils

il encore, n'on Cependant on avoue que ces qualités, qui for-ni les homme ent le caractere national des Groënlandais, ne

Nations. Une mere ne peut perdre son fils de vue; & s'il se noie, elle se noie. Mais, pour Groënland. rabattre de cet éloge, on dit qu'il n'y a rien dans cette affection que les animaux n'égalent ou ne surpassent; d'où l'on conclut que les Groënlandais sont entraînés par cet instinct & ce sentiment que la Nature a rendus communs à l'homme ginsi qu'aux bêtes, & qu'ils ne se conduisent queres par les lumieres réfléchies de la raison. Ce sont des êtres inconsidérés, qui consument ce u'ils ont, sans songer à ce qui pourra leur manste flotte, ils quer. Tout ce qu'ils voient de nouveau leur plaîr, se déranger à vant qu'ils sachent l'usage qu'ils en peuvent saire, dans la pêthe infin on les peint ingrats envers les Européens, les troubloies, sur-tout, fort obstinés; ce qui cause, dit on, ans la mer. Ma eaucoup de peine aux Missionnaires, qui ne peulors il régne ent leur persuader rien par le raisonnement &
de besoins, les voies douces, ni prendre le moindre ascenju'à la commile ant sur seur esprit & seur volonté.

e douce & tent nt pas fans exception, & que tous les indivi-'empire sur a s n'y participent pas également. Mais, dans ces s horreurs de ceptions, on cite plus d'exemples du mal que bien; soit que le vice & la misere abondent 1: Monnaire not tout, beaucoup plus que le bonheur & la ens & les enfanterru ; foit que la Nature abandonne au crime parmi les auu qu'elle expose à mourir de faim, car un

Y ii

désordre physique entraîne presque toujours un désordre moral. Les veuves & les orphelins y éprouvent tous les malheurs attachés à la faiblesse du sexe & de l'âge. Quand un homme meurt, son fils aîné doit hériter de tous les biens paternels, dont le fonds consiste dans une tente & un bateau; mais il est chargé de soutenir se mere & les autres enfans, qui partagent entr'eux les meubles & les habits. S'il ne survit point de fils d'un certain âge, le plus proche parent du pere devient son héritier, à la charge de nourrir la veuve & les enfans. Mais s'il avoit lui-même un état, c'est-à-dire, la tente & le bateau, qui Font le patrimoine d'un Groënlandais, il devroit gransporter celui du mort à un étranger, avec les charges, parce que personne ne peut possédet deux bateaux & deux tentes. Quand les enfant sont devenus grands, ils n'ont pas droit de reclamer leur patrimoine, à moins que l'étranger, qui les a adoptés, ne meure lui-même sans enfans, ou ne laisse de jeunes orphelins; car, ence dernier cas, les adoptifs prennent l'héritage de véritables enfans avec la tutèle, ou le soin de les nourrir. Jusques-là tout est dans l'ordre: mais voici, dit-on, le vice de la coutume, au défaut de législation. Aussi-tôt que les enfans sont grands ce n'est 1 & reçus au rang des pêcheurs, la veuve qui les quelques a nourris, peut disposer à son gré de tout of

qu'ils donne force de ve leur fi chain

prendi Tan oleure avec le foler, r les meu de gag part au & puis veur d' bandon eft-à-di noules, délivrent odoute, ofait die née en a qu'ils » au-delà

Point

ALE

toujours un orphelins y hés à la faid un homme tous les biens ans une tente de soutenir s agent entr'eur arvit point de he parent du rge de nourir roit lui-même e bateau, qui ais, il devroit nger, avec les peut posséder and les enfant s droit de re que l'étranger, nême sans enins; car, ence ou le soin de s l'ordre: mais ime, au défaut ans font grands

gré de tout a

qu'ils gagnent; & cependant si elle avait abandonné ces enfans sans secours, on n'auroit pu la Groenland forcer à les élever : aussi beaucoup d'enfans & de veuves sont exposés à mourir de faim, quand leur situation n'offre pas un intérêt actuel ou prochain à l'attention de ceux qui pourraient en prendre foin.

Tandis qu'une pauvre veuve, sans parens pleure la perte de son époux, couchée par terre avec ses enfans, ceux qui viennent pour la confoler, ne manquent gueres d'enlever furtivement les meubles du mari: toute sa ressource alors est de gagner le consolateur, qui a la plus grande part au pillage; celui-ci la gardera quelque temps. & puis il faudra qu'elle recherche encore la faveur d'un autre homme. Mais à la fin, elle est bandonnée avec ses enfans, à son cruel sort ; iest-à-dire, obligée d'aller vivre d'herbe & de moules, jusqu'à ce que le froid & la faim la délivrent d'une si triste destinée. « C'est-là sans odoute, dit M. Crantz, la principale raison qui l'héritage du fait diminuer la Nation des Groenlandais d'annte en année, sur-tout depuis un certain temps qu'ils semblent avoir augmenté leurs besoins. pau-delà de leurs moyens. »

Point de crimes qui soient punis de mort, st veuve qui les ce n'est l'assassimat & le sortilége, dont l'art est quelquefois homicide. Un homme qui porte es-

Groënland.

vie à l'adresse & au bonheur d'un autre pêcheur plus riche que lui, fans toucher à son bien, ita l'attaquer sur mer, renverser son Kaiak pour le noyer, ou lui lancer un harpon dans le dos & le laisser périr à la merci des flots. Les amis du mort d'ssimuleront jusqu'au moment favorable à la vengeance, dussent-ils la couver durant trente ans. Mais s'ils rencontrent par hasard à terre le meurtrier, qui se tient ordinairement sur ses gardes, ils l'attraperont, lui rappelleront en peu de mots son crime, & le lapideront, ou le précipiteront d'une montagne, & delà dans la meti ou si la fureur les anime jusqu'à l'excès, ils le mettront en pièces & lui mangeront le cœur ou le foie, pour ôter, disent-ils, le courage à se parens de venger sa mort sur eux. Car ces vengeances sont constamment héréditaires, & se perpétuent entre les familles, & même entre voisins, à moins que le premier auteur du crime qu'on poursuit, ne fût un scélérat désavoué de sa famille.

Avec les prétendus forciers, les formalités sont encore plus abrégées. Quand une semme, qui n'a d'ailleurs que de la charlatannerie & de la ruse, a passé pour sorciere, quoiqu'elle s'en désende; sun homme a perdu son sils, ou n'a rien pris à la chasse, le jongleur qu'on va consulter, en rejette la faute sur cette pauvre semme; & si elle

n'a point qui prem pour la hacher er forciers , nomme p rroit adon eproch**e**ra eureules ant plus nêmes se ober aux as deveni Après av euples du urs qualit voue que préféren ependant ll est vr vices qu'i défaut d'e le respec jours hon raliste, o obéissent

raifon à

fagement

re pêcheug favorable à

n'a point quelque brave homme dans sa famille, bien, ita qui prenne son parti, tout le canton se réunit Groenland, ak pour le pour la lapider, la jetter dans la mer, ou la e dos & le hacher en pièces. La crainte & l'horreur des es amis du forciers, sont quelquesois si furieuses, qu'un favorable à homme poignardera fa mere ou sa sœur, s'il les trant trente proit adonnées aux maléfices, & personne ne lui à terre le reprochera cet horrible attentat. Mais les malent sur se neureuses victimes de leur supercherie, ne pouront en peu pant plus éviter la mort, vont souvent d'elles-, ou le pré nêmes se plonger dans l'Océan, afin de se dé-dans la mer; ober aux lances qui les poursuivent, & pour ne excès, ils le las devenir la proie des corbeaux affamés.

le cœur ou Après avoir ainsi présenté le tableau moral des ourage à se euples du Groënland, sous les points de vue où Car ces ven- eurs qualités sont le mieux balancées, M Crantz es, & se per voue que ces payens méritent, à plusieurs égards, e entre vois préférence sur les chrétiens corrompus, qui font ur du crime ependant le plus grand nombre des Européens. désavoué de Il est vrai, dit-il, que s'il y a beaucoup de vices qu'ils n'ont pas, c'est uniquement par le rmalités sont défaut d'occasion ou d'exemple, ou parce que nme, qui n'a le respect humain les retient: mais il est toude la ruse, a jours honteux pour nous, ajoute ce pieux Mo-désende; a raliste, de voir que des hommes sauvages a rien pris à obeissent mieux à la lumière incertaine d'une ulter, en 18. uison à peine ébauchée, & se conduisent plus e; & si elle gement, que des chrétiens éclairés du flam-

Y iv

Groënland.

beau de l'Evangile. La Nature leur suffit pour mires D so avoir des vertus dignes de l'homme, & pour prême. I so fuir certains vices scandaleux & déshonorans, lans leu Mais, disons mieux, c'est la Nature elle-même de ciel & qui fait leurs vertus & leurs vices, par le gente savons ra de vie laborieux & misérable, où elle les a con le ser ser se ser se damnés, ou du moins leurs vices & leurs verus bien ils ne sont gueres de leur choix, faute d'objets sur le qu'ell quels ils puissent exercer leurs passions & leur stat. Cer liberté.

Religion & Superstition.

Un peuple ignorant & qui ne pense point libre dans toutes ses actions & ses opinions, doit croire toutes fortes d'erreurs en fait de religion; loit y en ou ne rien croire. Tels sont les Groënlandais, a Qua qui n'ent ni dogme, ni culte d'aucune espèce Groënla Des Yoyageurs ignorans ont imaginé qu'ils ados l'homm raient le soleil, & faisaient des sacrifices au Diable maux, Mais cette méprile vient de ce qu'ils les voyaient, ajoute-dès le matin, observer le soleil & l'horizon su brutaux des hauteurs, pour juger du temps; & de aprion se qu'on a pris pour des traces d'autels & de saction foi, qu fices, des places quarrées couvertes de pierre, doctrine de restes de charbon & d'ossemens, tandis qui peuvent ce n'était que l'emplacement des tentes où a siches, ni peuple campe l'été, pour y dormir & faire méprif t cuisine. Loin d'avoir des cérémonies & des pratest un se tiques religieuses, l'idée de Dieu semblait su tériel colloin de leur esprit, quand les premiers Misson quérir, d

euple a le la Di ule, ma

eur suffit pour maires Danois sont alles leur parler de l'Être Summe, & pour prême. Le nom de la Divinité n'était pas même Groënland. déshonorans, lans leur langue. Leur demandait-on qui a fait are elle-même e ciel & la terre; ils répondaient, nous n'en elle les a congente sans doute un être habile & puissant. Ou de leurs vertus sien ils disaient, les choses ont to jours été ce ate d'objets sur le qu'elles sont, & demeureront dans le même assions & leu tat. Cependant les Missionnaires pensent que ce peuple avait au fond de l'ame une notion obscure e pense point le la Divinité; notion fausse, erronée & ridiopinions, doit ule, mais qui prouve toujours, disent-ils, qu'il ait de religion, soit y en avoir une vraie.

Groënlandais, e Quant à l'ame, dit M. Crantz, il y a des aucune espèce Groënlandais qui ne croient pas que, dans iné qu'ils ado l'homme, elle soit autre chose que dans les anifices au Diable maux, ni qu'elle survive à notre corps. Mais, els les voyaient, ajoute-t-il, ceux qui pensent ainsi, sont des gens l'horizon se brutaux & stupides, dont le reste de la Namps; & de aprison se moque, ou des libertins de mauvaise els & de san profit qui cherchent à tirer du profit de leur rtes de pierres doctrine. » Cependant on ne voit pas ce qu'ils ens, tandis qui peuvent y gagner chez un peuple qui n'a ni s tentes où e siches, ni grands, ni de ces tyrans intéressés à mir & faire méprifer les remords. D'autres croient que l'ame nies & des pra est un second principe dans l'homme, mais ma-u semblait sor tériel comme le corps, divisible, capable d'ac-miers Mission quérir, de perdre & de recouvrer. Ils imaginent

Groënland.

lui qu'il même qu'elle quitte le corps, & vit à part; & cert idée leur vien: sans doute de ce qu'ils pensent leur pays natal, unid ils en font éloignés; can alors, selon eux, leur ame doit être aux lieux dont elle s'occupe, & le corps dans ceux qu'il habite. D'autres matérialistes donnent à l'homme deux ames; c'est l'ombre & le souffle de chaque individu. Pendant la nuit, l'ombre s'envole de corps & va chasser, danser, & se rejouir: ils to gardent donc les songes comme une absence de l'ame fugitive, qui va où il lui plaît, soit durant Les Gro le sommeil, ou durant les maladies. Cette opi ine son nion est entretenue par les devins, ou enchant mbre, ci teurs, qui s'attribuent le pouvoir de rappella urrit poi une ame que la sièvre ou la folie tient absent i survit de son corps, & de changer l'ame d'un homme sis se sou malade avec celle d'un lièvre, d'un renne, d'un oiseau, d'un enfant. C'est ainsi qu'ils réparent les pertes ou les maladies des ames, par des échanges vie éter ou par la transmigration : car les Groënlandais on aussi le dogme de la Métempsycose. Que cette opinion foit ancienne ou nouvelle chez eux, on a remarqué qu'elle était utile aux malheureux, Les pauvres veuves s'en servent pour attirer des fecours à leurs enfans abandonnés, Quand un pere a perdu son fils, une veuve lui persuadera que a, disent connoi l'ame de ce fils vient de passer à l'un de ses enille pas e fans, qu'elle a eu sans doute, après la mon de

ligé se fi end dans croit par gmes in plus in plus fa temply,c yant poi nfiance à ée d'imn nir, qui liberté d Comme eilleure ur Elisée ailles de

i ferven

ALE re aux lieux

part; & cente lui qu'il s'agit de remplacer : & dès-lors le pere = rils pensent ligé se fait un devoir d'adopter cer étranger, & Groënland. éloignés; cat end dans sa maison l'enfant & la mere dont il croit parent; par la transmigration. De tous les ans ceux qu'il somes inventés par les hommes, il n'en est point ent à l'homme plus ingénieux, de plus consolant, ni même file de chaque plus favorable à la société, que celui de la e s'envole de étempsycose. Heureux encore les peuples, qui éjouir : ils re yant point vu la lumiere de la révélation, ont me absence de nfiance à cette douce erreur!

aît, soit durant Les Groënlandais les plus sensés, dit-on, mais es. Cette opi i ne sont pas, à beaucoup-près, le plus grand mbre, croient une ame spirituelle, qui ne se de rappelle purit point des mêmes alimens que le corps, tient absent di survit à la corruption de ce moule fragile, e d'un homme ais se soutient on ne sait comment. De cette n renne, d'un éé d'immortalité naît la croyance d'une vie à ils réparent le pir, qui ne finira jamais; & c'est sur ce genre r des échanges vie éternelle, que s'exercent la bizarrerie & pënlandais ont liberté des opinions.

se. Que cente Comme les Groënlandais tirent de la mer la chez eux, on cilleure partie de leur subsistance, ils placent malheureux, pur Elisée au fond de l'Océan, ou dans les enur attirer des ailles de la terre, sous ces voûtes & ces rochers uand un pere pi servent de digues & de soutien aux eaux. rsuadera que à, disent-ils, régne un été perpétuel, (car ils in de ses en le connoissent pas de printemps) le soleil n'y la mon de lille pas entrer la nuit; les eaux y font toujours

Groënland.

claires; tous les biens y abondent; c'est-à-dire sans dois les rennes, les poules d'eau, les poissons : mai put trava fur-tout les chiens & les veaux de mer s'y Mololumer chent fans aucune peine, & combent tous vival niguer, dans les chaudieres toujours bouillantes. Main route pour arriver à ces demeures fortunées, il D'autre l'avoir mérité par l'adreile & la constance au un dessius vail; c'est la premiere vertu des Groënlandais: goler aux faut s'être fignalé par des exploits à la pêche foyage, avoir dompté les baleines & les monfres marins que aux avoir souffert de grands maux; avoir péri du hosphore la mer, (car c'est le champ d'honneur) on containe travail d'enfans. Les ames n'abordent pas en da durs tent fant à cet Elisée, mais doivent y glisser penda ent le p cinq jours le long d'un rocher escarpé, tout le c débore rissé de pointes, & couvert de sang. On dout ait ses d si cette opinion n'est pas restée aux Groënlanda ersel. Or de quelque idée du purgatoire, que les Euro uvages, péens y apporterent il y a neuf ou dix siècles les sur Les ames qui doivent acheter l'Elisée par un l'honde. Crude voyage dans le cœur de l'hiver, ponte ve ces fa sur les ailes de la tempête qui les précipite eligion Je courent le risque d'éprouver en route une se joyager j conde mort qui serait suivie de l'anéantissement Les par c'est ce que les Groënlandais craignent le plus e paradit Aussi la commisération pour ces ames soussirantes pour les fair que les parens d'un mort sont pendant cint nourront iours obligés de s'abstenir de certains aliment ou qu'elle

ent; c'est-à-dire sans doute par une espèce de jeûne) & de poissons: mai put travail bruyant, si ce n'est celui qu'exige Groënland. de mer s'y phosonent la pêche, de peur de troubler, de peur tous vival riguer, ou même de faire périr l'ame qui est uissantes. Mai proute pour l'Elisée.

ortunées, il fait D'autres placent leur paradis dans les cieux, onstance au un pedessus des nuages. Il est si facile à l'ame de Groënlandais: coler aux astres, que, dès le premier soir de son des à la pèche soyage, elle arrive à la lune où elle danse & donstres marint que aux boules avec les autres ames. Car les avoir péri du phosphores du Nord ne sont, à l'imagination des nonneur) ou a proënlandais, que la danse des ames. Elles ont lent pas en da purs tentes autour d'un grand lac, où soisonglisser penda ent le poisson & les poules d'eau. Quand ce scarpé, tout le c déborde, la terre a des pluies; & s'il romang. On dout ait ses digues, elle éprouverait un déluge unique Groënlandai ersel. On voit que tous les peuples ignorans & que les Euro avages, sont prêts à imaginer les mêmes rêveou dix sécles es sur la cause des grandes catastrophes du les par un sonde. Cependant M. Crantz est porté à croire l'hiver, ponte que ces sables ne sont qu'un reste désiguré de la les précipite eligion Juive, que la tradition a fait cir uler & route une se joyager jusqu'aux Pôles.

anéantissement à Les partitans de l'Elisée souterrain, disent que ignent le plus e paradis céleste est sait pour les méchans & nes soussirantes pour les sorciers, dont les ames maigriront ou t pendant cint nourront de sait dans les espaces vides de l'air, rtains aliment ou qu'elles v seront perpétuellement insessées &

harcelées par des corbeaux, ou qu'elles n'y Groënland, ront ni paix ni trève, emportées dans les cien comme par les ailes d'un moulin. Les partifs du paradis prétendent qu'ils n'y manqueront le mais de nourriture, parce qu'on y mange de têtes de veau marin, qui renaissent sans doute la digestion, car elles ne se consument poin Les Sages du Groënland se moquent des des sectes, & se contentent de dire qu'ils ne save point quelle sera la nourriture, ni l'occupation des ames après cette vie, mais qu'elles habitem certainement une demeure de paix. Ceux d'in tr'eux qui ecoient un enfer, le placent dans régions obscures de la terre, où la lumiere & chaleur n'entrent jamais; séjour livré aux remon & aux inquiétudes. Ceux-là, retenus par la craim de ces peines, menent une vie réguliere & inte prochable.

Ce sont à-peu-près les idées de religion, qu'q retrouve chez les peuples de l'Amérique & le Tartares de l'Asie. Les Groculandais leur ressem blent par les mœurs, les utages & les opinions ce qui prouverait que ce peuple sort ancienne ment de quelque horde, ou troupe errante de deux autres Nations. Mais on oblerve que plu on approche du Nord, & plus les opinions, coit, pour a ainti que les traits du visage, se défigurent ou s'éloignent de leur origine primitive. On croit

des Europé dais, sur la e déluge. Norwégiens ortit de la t e l'homme humain. L'h holes dans mort, en u'ils meurer In Groënlas s jetta pard oissons rem Dans la si ar le déluge appa la tei mme, & le es existantes s Groënlan oilsons, qu une profoi des os de

es plus élev

ropres idées

ir cet élém

ui n'a jam

D

usi reconi

ALE elles n'y

ans les cies Les partifal nqueront i mange d ans douted

ment poin ent des den ils ne fave l'occupation

es habitero Ceux de cent dans lumiere &

aux remon par la craini liere & in

igion, qu'a rique & le leur ressems opinions

ussi reconnaître quelques traces de la religion des Européens, dans les opinions des Groënlan- Groënland. dais, sur la création & la fin du monde, & sur e déluge. Il est probable qu'ils les tiennent des Norwegiens. Le premier homme, disent-ils, ortit de la terre; la premiere femme, du pouce ele l'homme; & de ces deux êtres, tout le genre umain. L'homme introduisit toutes les autres hoses dans le monde, & la femme y fit entrer a mort, en disant de tous ses enfans: il faut bien u'ils meurent, pour faire place à leur postérité. In Groënlandais prit des copeaux d'un arbre, es jetta pardessous la jambe dans la mer, & les oissons remplirent l'Océan.

Dans la suite des temps, le monde sut noyé ar le déluge; un feul homme sauvé des eaux. appa la terre de son bâton, il en sortit une mme, & le monde fut repeuplé. Une des preues existantes du déluge universel, ce sont, disent s Groënlandais, les débris de coquillages & de oissons, qu'on trouve bien avant dans la terre une profondeur où l'homme n'habita jamais, et ancienne des os de baleine qui couvrent les montagnes errante de les plus élevées. Si M. Crantz ne prête pas ici ses re que plus ropres idées aux Groënlandais, ce Peuple qui ne s opinions, voit, pour ainsi dire, que la mer, qui ne vit que figurent ou pur cet élément & des productions de l'Océan, On croit qui n'a jamais connu d'autre terre que la sienne

dont il apperçoit aisément les bornes, un tel Grosnland. Peuple doit croire que la mer a couvert toute le terre.

> A. Es une longue révolution de fécles entalles le genre humain disparaîtra de la face du monde le globe terrestre sera dissous & mis en pièces mais enfin il sera purifié du sang des morts, pa une vaste inondation. Un vent séchera cette poul pomparan siere bien lavée, la ramassera dans les airs, & remettra dans une forme plus belle qu'auparavante ent man Dès-lors on ne verra plus de rochers nuds à décharnés, & toute la terre ne sera qu'une plandentes les riante, toujours couverte de verdure & de de la succession de la su lices. Les animaux renaîtront pour peupler a pivent y campagnes. Quant aux hommes, l'Etre d'en-hau Les Gr foussillera sur eux, & ils revivront. Quel est a eurs & Etre d'en-haut? Les Groenlandais n'en save e su pres rien. Mais ce Peuple qui se croît le premier-i les les de la terre, dit que les Européens sont issus d'esprits d'e petits chiens, dont une Groenlandaile actouch ans le n & qu'elle mit à la merci des flots dans un sou on princ lier, « Si l'on écoute ce Peuple ignorant, de s Angeke » M. Egède, c'est pour cela que nous aimons tant ponsulter, . la navigation, & que nous donnons à nos vailent la ten feaux la forme d'un soulier. »

> Quoique les fables des Nations foient en gomme, d'a péral fort abluides, & ne prouvent, pour la plu part, que a folie ou la sottise de l'esprit humain

uelques il est utile

eft uti ans l'hif l'on en es rêver oles, ou derent é instruct estembla oir mille

t un pro

Tome

ur peupler a pivent y apporter.

esprit humain, il est utile

rnes, un te est utile cependant de rapporter ces erreurs uvert toute la ans l'histoire de l'homme, qui serait fort courte, Groënland. l'on en retranchait la lifte de ses extravagances. iécles entalles es rêveries de la superstition qui paraissent ridice du monde ples, ou même ennuyeuses, à ceux qui les connis en pièces derent éparles & isolées, deviennent une source les morts, par instructions pour l'homme éclairé. Car, en les era cette pour paparant & les rapprochant, il y trouve une les airs, & le flemblance & des rapports si frappans, qu'il ne qu'auparavare ent manquer d'en découvrir l'origine, & de ochers nuds à poir mille erreurs naître d'une seule, qui prend la qu'une plate utes les modifications que les variétés du climat, dure & de de la succession des temps & des événemens,

l'Etre d'en hat Les Groënlandais imaginent des esprits supé-nt. Quel est a eurs & inférieurs, qui ressemblent aux Dieux ais n'en save la premiere & de la seconde classe, qu'ador le premier-agiei. les Peuples savans de l'antiquité. Parmi les ens sont issue prits d'en-haut, il en est deux qui dominent laise actouche ans le monde, l'un bon, l'autre méchant; le s dans un son principe s'appelle Torngarsuk. C'est lui que ignorant, des Angekoks, ou Devins du Groënland, vont ous aimons ton possibler, disent-ils, dans son empirée souterrain, sons à nos vallers la rempérature des saisons à venir. Sa figure ft un problème; les uns disent qu'il n'a point de s soient en gome, d'autres qu'il est comme un grand ours; r, pour la plus juelques - uns le font de la taille haute d'un

Tome XVIII.

Groënland.

homme avec un seul bras; quelques autres aussi que incroy petit que le doigt. Il est immortel; mais il e Prophet peut être tué, si quelqu'un lache un vent dans la maison où le magicien l'évoque. Cela veut-il dire qu'il suffit de se moquer des sor. ciers, pour chasser les esprits? Le mauvais principe est un esprit femelle, mais anonyme, C'est, disent les Groënlandais du Nord, la fille d'un puissant Angekok, qui sépara l'Isle de Disko, du Continent où elle était jointe, près de Bali. river, & la poussa deux cens lieues plus loin ven es poisons le Pôle. Cette Proferpine habite fous la mer dans un vaste Palais, où sa puissance magique enchaine tous les animaux de l'Océan. Dans la cuve d'huile, le la mer qui entretient sa lampe, nagent tous les oiseaux harme est aquatiques. Les pottes de son Palais sont garde ce de l'Or par de terribles chiens de mer qui rampent à l'en cine & san trée: mais le seuil en est encore désendu par un ui l'avaient espèce de Cerbere qui ne dort que le temps d'un Les Groi clin-d'œil, & ne peut être furpris. Quand le pelle, parce Groënlandais éprouvent la famine sur mer, il sien; ils ne députent & paient un Angekok, pout aller appar soient pas a ser la malignité femelle. Son esprit familier le étourment guide à travers le sein des mers & de la tem aît à garde Il passe par la région des ames heureuses ques, & l'env vivent dans la gloire & les plaisirs. Ensuite il anime u'on ne vie aux bords du vaste absme, à l'entrée duquel un est qu'un es petite roue, unie comme la glace, tourne ave les, au lieu

l'une core qu'ils passe palais de la agite, écu ux ailes d umée suffi endent pr es héros la eux, & lu ues dont le

autres auss aussi and incroyable vitesse. Alors l'esprit familier prend 🕳 mais il le Prophete par la main, & glisse avec lui le long Groenland.
un vent d'une corde suspendue dans l'absime; c'est ainsi
oque. Cela qu'ils passent au milieu des veaux marins, dans le er des sor palais de la furie. Dès qu'elle voit ces intrus, elle ne mauvais l'agite, écume & frémit de colere, elle met le feu sa anonyme, ux ailes de quelques poules d'eau. L'odeur de la ord, la fille sumée suffoque l'Angekok & son guide, qui se le de Disko, sendent prisonniers de la divinité. Mais bientôt rès de Bals es héros la saitissent, avant qu'elle ait vomi tous blus loin ven es poisons de sa rage, la tiennent par les ches la mer dans eux, & lui arrachent tous les caracteres magique enchaîns ques dont le pouvoir caché retenait les habitans cuve d'huile, le la mer au fond de ses absmes. Des que ce us les ossess harme est rompu, les captifs remontent à la surfont garden ce de l'Océan, & le champion retourne sans mpent à l'en eine & sans danger vers la flotte des Pêcheurs, fendu par um ui l'avaient député.

le temps d'un Les Groënlandais n'aiment point l'esprit se-s. Quand le belle, parce qu'il leur fait plutôt du mal que du fur mer, il ien; ils ne le craignent point, parce qu'ils ne le ir aller apparoient pas assez méchant pour se faire un plaisir it familier le tourmenter les hommes : mais, disent-ils, il se de la templaît à garder la solitude dans son palais de délineureules ques, & l'environne de dangers, pour empêcher nsuite il attimusion ne vienne l'y troubler. Cet esprit femelle le duquel un l'est qu'un esprit mélancolique, qui fuit les homtourne ave les, au lieu que l'esprit méchant les poursuit. Le

bon principe ne les défend pas toujours: cepens Groënland. dant les Groënlandais aiment le leur; & quand les Européens leur parlent de Dieu, les Sauvages croient que c'est de leur Torrourfuk, quoiquis n'attribuent pas à celui-ci la création & l'empire de toutes choses. Du reste, ils ne lui adressent ni culte, ni priere, pensant qu'il est trop bon pour attendre des vœux & des offrandes: mais par une inconséquence, que M. Crantz n'explique pas, il ont la coutume dans leur chasse, ou leur pêche de mettre auprès d'une grande pierre, un mon ceau de la graisse, ou de la peau de l'animal qui prennent, & sur-tout de la chair du premier renne qu'ils auront tué; &, quand on leur demande la raison de cet usage, ils répondent, qu'ils le tiennent de leurs peres qui le pratiquaient pour être heureux dans leurs entreprises.

> Les Groënlandais entraînés par cette faiblesse qui semble être nature le à l'homme de multiplie les êtres invisibles, ont peuplé d'esprits tous le élémens. Ils en ont dans l'air qui attendent le ames au passage, pour leur arracher les entrailles & les dévorer: mais ces esprits sont maigres tristes, noirs & ténébreux comme le Saturne de Grecs. Ils en one dans l'Océan qui tuent & man gent les renards, quand ils viennent pour attrape du poisson sur les bords de l'eau. Ils ont de esprits ignés qu'ils voient voler dans les pho-

phores terre av gée, il retirent de dér rejoind esprits 1 pour le douze p qui n'or nieux, d Europée fprits d' encontr Angekok. roupe d reile, po ngeance ui ont d ombent nets, ell es come bornes &

andais r

cortége le

du genre

Orient of

giens abo

RALE ujours: cepens leur; & quand , les Sauvager fuk , quoiqu'il ion & l'empire lui adressent ni trop bon pour s: mais par une xplique pas, il ou leur pêche ierre, un mon le l'animal qu'il u premier renne eur demande la

cette faiblesse. ne de multiplie esprits tous le ui attendent le er les entrailles font maigres. e le Saturne de i tuent & mannt pour attraper eau. Ils ont de dans les phol

phores ou feux follets. Ces esprits habitaient la terre avant le déluge, & quand elle fut submer- Groenland. gée, ils se métamorphoserent en flamme, & se retirent dans le creux des rochers. On les accuse de dérouter & d'égarer les hommes qui vont ejoindre leurs camarades; mais pourtant ces sprits ne sont point malfaisans. Il y a des génies pour les montagnes; les uns sont des Géans de louze pieds de taille; les autres, des Pygmées qui n'ont qu'un pied de haut, mais très-ingénieux, dit-on au Groënland; car ils ont appris aux Européens tous les arts qu'ils possèdent. Il y a des sprits d'eau douce : ainsi, quand les Groënlandais encontrent une source ou fontaine inconnue, un at, qu'ils le tien Angekok, ou, en son absence, le plus ancien de la uaient pour êm roupe doit boire le premier de cette eau nouelle, pour la délivrer des esprits malins. Cette ngeance est répandue par-tout: si les femmes ui ont de petits enfans, ou qui sont dans le deuil. lombent malades, après avoir mangé de certains nets, elles s'en prennent aux esprits des substanes comestibles, qui les ont poussées à passer les bornes & les régles de l'abstinence. Les Groenandais reconnaillent un sorte de Mars. Il a pour tortége les esprits de la guerre, qui sont ennemis du genre humain, & qui habitent, disent-ils, à Orient de leur pays; c'est de-là que les Norvégiens aborderent à la côte orientale du Groën,

Groënland.

land. Ce pays a son Eole qui préside aux glaces. & commande au beau temps. Le soleil & la lune ont aussi leurs esprits tutélaires, qui furent autre fois des hommes, si l'on en croit la vanité du peuple Groënlandais, ou plutôt la charlatannetie vaille à f de ses Devins. Ceux ci font mille contes de spet s'adonnent tres & de phantômes, qui semblent forgés pour sions, sous nuire aux hommes en épouvantant les oiseaux de sommé dans les poissons. Il n'y a que les Angekoks qui le de frais & voient, &, pour les mieux voir, ils vont à la Torngarfuk chasse les yeux bandés, prennent ces spectres, le adresser sa mettent en pièces, ou les mangent. C'est ainsi que effrayé ton s'élève un empire fantastique dans la timide interestat. Ensuit gination des hommes, pour y créer & détruite donne un des êtres au gré de l'intérêt, pere des crimes à cience & des mensonges.

Devins, Sordecins du

Les Magiciens du Groënland se disposent par le temps. Angekoks; des épreuves à l'initiation; c'est-à-dire, à convesse Mais ce ciers, & Mé avec un des esprits qui habitent les élémens: a jomne : c'el decins du Groënland, il faut en avoir nécessairement un à sa disposition et au ciel pour être Angekok, ou réputé Magicien, Ils se a commod retirent donc loin du commerce des hommes, dans ces nuits de quelque hermitage ou solitude, occupés à de pro-leraient bi fondes méditations, & demandant à Torngarful lus que la de leur envoyer un de ces esprits subalternes e premier Enfin à force de jeunes, de maigreur, & de con Quoi qu'il e templation, l'aspirant parvient à se troubler l'es par battre prit jusqu'à voir des phantômes & des monstre ontorsions

bizarres qu sont les e cence de s'excite à onduit da

e aux glaces, bizarres qui lui apparaissent. Il croit que ses rêveries : leil & la lune font les esprits qu'il cherche, & dans l'efferves. Groënland. furent autre cence de son imagination, son corps s'ébranle & la vanité du s'excite à des convulsions qu'il chérit & qu'il tra-charlatannesse vaille à fomenter de plus en plus. Ceux qui ontes de spet s'adonnent, dès leur jeunesse, à l'art des convult forgés pour fions, sous la direction de quelque maître conles oiseaux fommé dans ce métier lucratif, sont initiés à peu ekoks qui le de frais & sans peines. Quand on veut invoquer ils vont à la Torngarsuk, il faut s'asseoir sur une pierre, & lui s spectres, la cadresser sa priere. A son apparition, l'adepte C'est ainfique essemple mort, & reste trois jours en cet a timide in tat. Ensuite le grand esprit le ressuscite, & lui er & détruir sonne un génie familier, qui l'instruisant de la des crimes & cience & de la fagesse utiles à sa profession, le onduit dans les cieux & les enfers, en très-peu

disposent par le temps.

3. à converse Mais ce voyage ne peut se faire avant l'auélémens: car comne: c'est la saison la plus favorable pour voyasa disposition er au ciel; parce qu'on y peut monter alors par gicien. Ils se a commodité des arcs-en-ciel. D'un autre côté, nommes, dans es nuits de l'hiver & fes longues ténèbres semspés à de propleraient bien propres à ce pélerinage, d'autant Torngarss lus que la région des nuages qu'on compte pour subalternes e premier ciel, est alors fort voisine de la terre. et, & de con Quoi qu'il en soit, le nouvel Angekok commence troubler les dar battre du tambour, faisant toutes sortes de des monstra fontorsions & de grimaces, pour arriver à l'en-

Groenland.

thousiasme par l'épuisement de ses forces. Ensuin il s'approche de la porte de la maison, prie quel qu'un de lui lier la tête entre les jambes, & le mains derriere le dos avec une corde; ordonnam que toutes les lampes de la maison soient éteinte & les fenêtres fermées. Car l'œil de l'homme m dois pas être témoin de son entrevue avec l'esprin personne ne doit se remuer, ni même se grane la tête, de peur que l'esprit n'en soit trouble c'est-à-dire, que la fripponnerie ne soit découvem Après que l'inspiré a commencé à chanter, accom pagné des voix de l'assemblée en chœur, il son pire, souffle, écume avec un grand bruit & de gémissemens, conjurant son esprit de descente ou de monter à lui. Si l'esprit est sourd à ses cis & ne vient point, l'ame de l'inspiré va le ches cher. Pendant qu'elle s'envole, l'homme est tra quille quelque temps; puis il s'anime & s'exhale insensiblement jusqu'aux éclats de joie, qui accompagne pour l'ordinaire d'un certain sille ment qui, dit M. Crantz, d'après un témoin ou laire, est semblable au gazouillement des oiseau qui voleraient en troupe sur un toit, & del dans la maison. Mais si l'esprit se rend aux veu de l'inspiré, il s'arrête au seuil de la poste. L'An gekok s'entrecient avec lui de tout ce que le Groënlandais veulent savoir. On entend distincte ment les deux voix des interlocuteurs, l'une a

dehors & réponse d teurs tâc vent ver à fon inf fois un l'oracle; ditoire, ou le fe que l'hor fi la pré Que si il s'envo où il est meux, malade ( ou la far divinité

maux en bientôt i tant du dégager d'un hor longue h puis fini l'affembla afperfoir les lamp de; ordonnan foient éteinte de l'homment e avec l'esprin ême fe gratte n foit trouble, iré va le cher omme est trail me & s'exhale le joie, qui certain lifle

un témoin ou

ent des oisean toit, & de-li

rend aux vœ

ut ce que le

forces. Ensuite dehors & l'autre en dedans de la maison. La fon, prie que réponse de l'esprit est toujours obscure. Les audi-Greënland. jambes, & le teurs tâchent de l'interpréter, & s'ils n'en peuvent venir à bout, ils prient l'esprit d'en donner à son inspiré une explication plus claire. Quelquefois un autre esprit s'en mêle pour embrouiller l'oracle; de façon que ni l'Angekok, ni son auditoire, n'y comprennent rien. Mais la folution, ou le sens de l'énigme, est alors si équivoque, oit découvent que l'honneur de l'inspiré reste toujours à couvert, hanter, accomps se la prédiction n'est pas accompsie.

chœur, il ou Que si la mission est d'une certaine importance, nd bruit & da il s'envole avec fon esprit au royaume des ames, ourd à ses cu, meux, pour savoir quelle sera la destinée du malade qui l'envoie chercher une nouvelle ame, ou la santé. Quelquefois l'inspiré descend vers la divinité des enfers, où il met en liberté les animaux enchantés par la magie de cette Circé. Mais bientôt il remonte avec des cris terribles, & battant du tambour; car il a trouvé le moyen de se dégoger de ses liens : c'est alors, que prenant l'air d'un homme fatigué de son voyage, il débite une longue histoire de tout ce qu'il y a vu & entendu; a poste. L'An puis finissant par une chanson, il fait le tour de l'assemblée, & donne sa bénédiction avec un tend distincte aspersoir. C'est la fin du mystère; on rallume eurs, l'une e les lampes, & l'on voit l'Anjekok couché par

Groënland.

terre, & si harrassé, qu'il ne peut plus parles Nature, Au reste, tous les Groënlandais ne réussissement prédécel pas à cet art divin des inspirations: quand un els juger homme a appellé dix fois son esprit-au son de contrair tanbour, sans aucun succès, il doit renoncer au la Peur métier de prophete. S'il réussit un certain temps venir de de suite, il peut aspirer au premier rang de cente ses entre espèce de sacerdoce. Alors il iui suffit de prophe rine asse tiser dans une chambre noire, sans se faite lier les amus le cou ni les pieds. Il adresse ses vœux à l'espit mèdes d par des chants & des coups de tambour : si l'espri mier ing le juge digne d'être exaucé, ce qui n'arrive par ils y pro toujours, un ours blanc vient traîner l'inspiré par a'est pas les pieds dans la mer, où ce bienheureux el ment & dévoré par un autre ours & un lion marin. Mais drédit, c peu de temps après, ces monstres le vomissent dans mot, les sa chambre obscure, & l'esprit monte du sein de decins, la terre, pour ressusciter le corps de l'inspiré. Cet logiens de homme est alors Archi-magicien.

Un artifice aussi grossier se trahit de lui-même: les Missionnaires chrétiens voient la fraude trop à découvert, pour soupçonner que le Diable y mu'ils n'e puisse avoir quelque part. Ces Devins ne sont pas Mation av non plus de purs charlatans; ce sont ou des gens faire des d'une certaine habileté, ou des enthousiastes du-pes de leur imagination, ou des imposteurs qui certa effrontés. Parmi ces Angekoks, il y a des espèces tions, o de sages qui ont quelques connaissances de la la fait d

Quand férence

en bien

ut plus parlet Nature, soit qu'ils les tiennent des leçons de leurs s ne réuffissement du temps favorable ou prit au son de contraire à la pêche, & savent prédite d'avance oit renoncer a Peuple le bonheur ou le malheur qui peut certain temps venir des circonstances locales & momentances de et rang de cent (es entreprises. Avec les malades ils ont une rousfit de prophe sine assez sûre, ou vien l'art de les slatter & de ns se faire lie les amuser par de vaines paroles, ou par des revœux à l'espit mèdes d'ont un peu de charlatannerie est le pre-pour: si l'espit mier ingrédient. Tant qu'ils espèrent de les guérir, ui n'arrive pa lls y procèdent par un régime, ou une diète qui er l'inspiré pa l'est pas absolument ridicule. Quand le raisonneenheureux et ment & la pratique leur ont donné un cettain on marin. Mais crédit, on suit aveuglément leurs conseils. En un vomissent dans mot, les Angekoks sont les gens d'esprit, les Ménte du seinde décins, les Casuistes, les Philosophes & les Théol'inspiré. Ca logiens du Groënland; titres assez incompatibles en bien d'autres pays.

de lui-même: Quand un Européen entre sérieusement en cona fraude trop férence avec ces sortes de Devins, ils avouent e le Diable y qu'ils n'ont point eu d'apparitions, ni de conver-ns ne sont pas sation avec les esprits, & ne se vantent point de ou des gens faire des miracles; mais ils alléguent, en faveur nousiastes du de leur profession, la tradition de leurs peres, s imposteurs qui certainement, disent-ils, ont eu des révélaa des espèces pions, ont opéré des guérisons extraordinaires, lances de la & fait des choses prodigieuses. Pour nous, ajou-

Groënland.

tent-ils, nous devons recourir aux visions & aux convulsions, pour donner du poids à nos discours, & de la vogue à nos opérations parmi le Peuple simple & grossier.

Il y a cependant de ces Devins qui, même après avoir embrassé le Christianisme, ont assuré qu'ils étaient tombés de bonne-foi dans cetts profession d'imposture, séduits par de fausses visions que la chaleur du sang & du cerveau leur présentait pour des révélations, & dont ils sot. taient avec l'esprit frappé comme d'un sorge violent. On fait que la force de l'imagination peut produire de semblables prestiges; & que les peuples ignorans s'affectent vivement des songes aux. quels ils sont d'ailleurs très-sujets: car la superstition enfante les songes qui nourrissent leur mere, Les Groënlandais nouvellement baptifés à qui l'on enseigne que le diable étend & exerce sa puil sance jusque sur la terre, disent à la vérité qu'il peut se mêler des opérations de leurs Devins; mais qu'en général il y entre bien plus de supercherie que de sortilége.

Maléfices & guérifons.

Ces prétendus Magiciens ne manquent pas de faire accroire qu'ils peuvent ôter ou laisser des maladies, enchanter & désenchanter les sleches des chasseurs, évoquer les esprits bienfaisans & chasser les spectres. C'est ainsi qu'ils se font craindre, respecter, & payer pour le bien ou pour le

mal qu'ils hommes. la patien (les paroles guérir ou voir s'il do ls lui attac vers laque Toulèvent I trouvent le mourra. Ve pué qui n'e bil l'on s'a vant, ils so on plus pr ous lui, il ent fi l'he taiak, ou langer. De qu'ils veule baraître de la percent ppartienne qui n'ont pa de leur art & guérir c

de leurs jai

os discours, i le Peuple

qui , même , ont affuré dans cens de faulles erveau leur ont ils forfor ge vio nation peut que les peufonges aux la superstit leur mere. és à qui l'on rce la puilvérité qu'il ars Devins; us de super-

uent pas de laisser des les fleches enfailans & font crain-

ions & aux mal qu'ils se prétendent capables d'attirer sur les nommes. Quand ils approchent d'un malade, s'il Groënland. la patience de les écouter, ils lui marmorent Hes paroles, ou lui soufflent au visage, pour le ouérir ou lui donner une ame en fanté. Pour favoir s'il doit se remettre ou mourir de sa maladie, ls lui attachent autour de la tête une corde à travers laquelle ils passent un bâton, puis ils lui soulèvent la tête & la laissent retomber: s'ils la rouvent légère, le malade guérira; pesante, il mourra. Veulent-lis deviner si un homme embarqui n'est pas revenu dans sa maison au temps bil l'on s'attendait à l'y revoir, est mort ou viant, ils soulèvent de la même façon la tête de on plus proche parent, & mettant un vase d'eau ous lui, ils regardent dans un miroir, & devient si l'homme absent est submergé avec son giak, ou s'il y rame tranquillement assis & sans langer. De même ils citent l'ame d'un homme m'ils veulent tourmenter d'un maléfice, à comparaître devant eux dans une chambre noite, ils la percent d'une pique, & l'homme doit périr d'une mort lente. Mais ces sortitéges malfaisans appartiennent de préférence aux vieilles femmes qui n'ont pas d'autre moyen de vivre. Une branche de leur art mensonger est de prétendre désenfier & guérir ceux qu'elles ont ensorcelés, en tirant ou pour le de leurs jambes ensiées des morceaux de chair ou

de cuir qu'elles ont soin de cacher dans leur bous malades. Q che, avant de sucer la plaie ou l'enflure.

Ces mauvais jongleurs out enfin décrédité leur profession, sur-tout depuis que les Missionnaires u mort, i en ont dévoilé le grossier artifice, & quelque Groënlandais eux - mêmes en sont désabusés an point qu'un d'entr'eux prit une fois un Angekok ir; person durant son prétendu voyage aux enfers, & l'em. porta dans sa maison comme un chat dérobé Malgré cela, le peuple qui croit avoir observi u poisson, l'accomplissement de plusieurs prophéties & la guérison de beaucoup de malades par l'entremise doit tra des Angekoks, s'obstine toujours à croire leur an divin & furnaturel. Mais ce qui l'endurcit le plus dans ce fol entêtement, c'est le courage de ces indonnnance Devins, qui, plutôt que de s'avouer dupes que anté de la trompeurs, ont mieux aimé mourir martyrs, di le tempé saient-ils, de l'inspiration & des vérités célestes ent guères D'ailleurs ceux des Groënlandais qui rient de la hoins qu'on confiance du peuple en ces illusions, ne laissementer ou con pas de fuivre les ordonnances ridicules de ces par le clima forciers Médecins, sous prétexte que si elles ne font aucun bien, elles ne peuvent faire du mal; bre, que cl raison de crédulité qui de tout temps donna du Cest ordin crédit aux plus folles erreurs.

Ces ordonnances ne consistent qu'en des régi- se pend au mes indifférens, ou bien en des amulettes. Le qu'on s'atta régime se prescrit aux gens en santé, comme aux la poitrine.

ortent bier de certai vaient alor roit les des llomer la r oivent rier a chasse o emaines, fi eur que l' Quant au

pierre ou d'

D

LE ure.

i rient de la moins qu'on ne les ait jugés nécessaires pour favo-, ne laissent siser ou conserver la population trop peu secondée

cules de ce par le climat.

nns leur bous palades. Quand un homme meurt, ceux qui se ortent bien, doivent s'abstenir de certains alimens Groënland. écrédité leur k de certains travaux. S'ils ont touché le cadavre Missionnaires du mort, il faut qu'ils jettent les habits qu'ils & quelque vaient alors. Les femmes en couches, si l'on en désabusés au roit les devins, ne doivent pas manger au grand un Angekok dir; personne ne peut boire dans leur c ers, & l'em llumer la mêche de leur lampe, ni elles me chat dérobé oivent rien faire cuire. Elles mangeron rd voir observe u poisson, puis de la viande; mais touje phéties & la chasse ou de la pêche de leur mari. Celui-ci r l'entremité de doit travailler, ni rien faire durant quelques roire leurant emaines, si ce n'est pour le besoin extrême; de durcit le plus eur que l'enfant ne meure. On prétend que ces prage de ce prodonnances sont d'utiles précautions pour la er dupes ou lanté de la mere ou de l'enfant; mais les mœurs martyrs, di k le tempérament des Groënlandais ne permetités célestes, ent guères d'imaginer tous ces ménagemens, à

e si elles no Quant aux Amulerres, elles sont en si grand noms donna du C'est ordinairement d'un morceau de bois, de pierre ou d'os, un bec ou un ongle d'oiseau, qu'on en des régis se pend au col; ou bien quelques pièces de cuir nulettes, Le qu'on s'attache autour du front, du bras, ou sur comme aux la poitrine. Ces reliques sont faites pour préserver

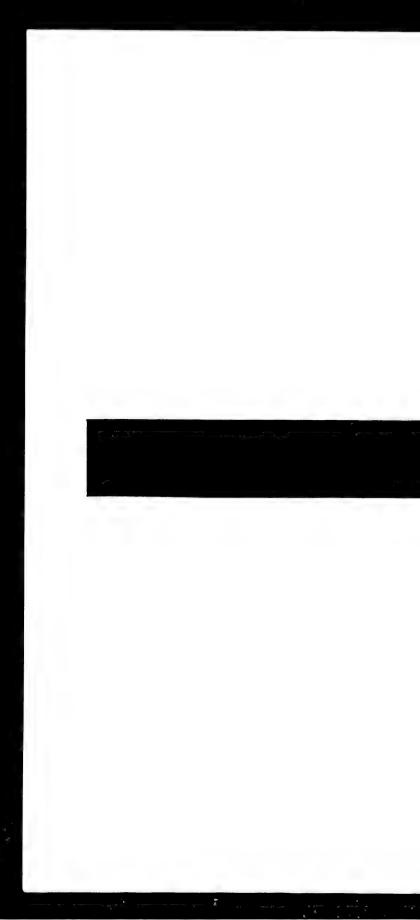

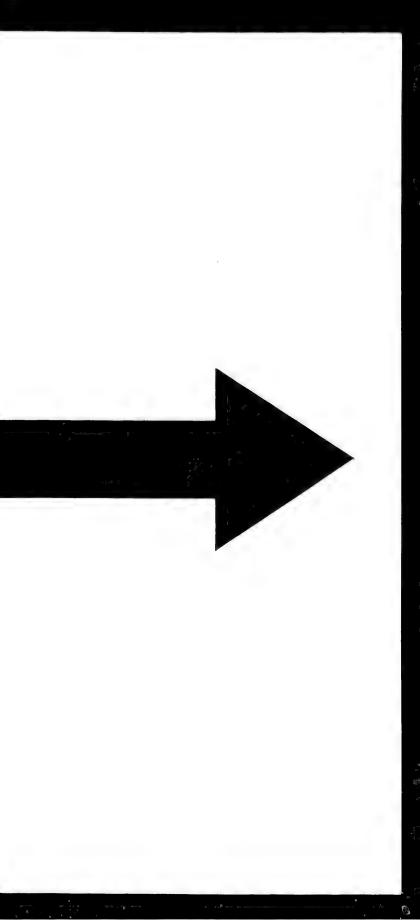



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S

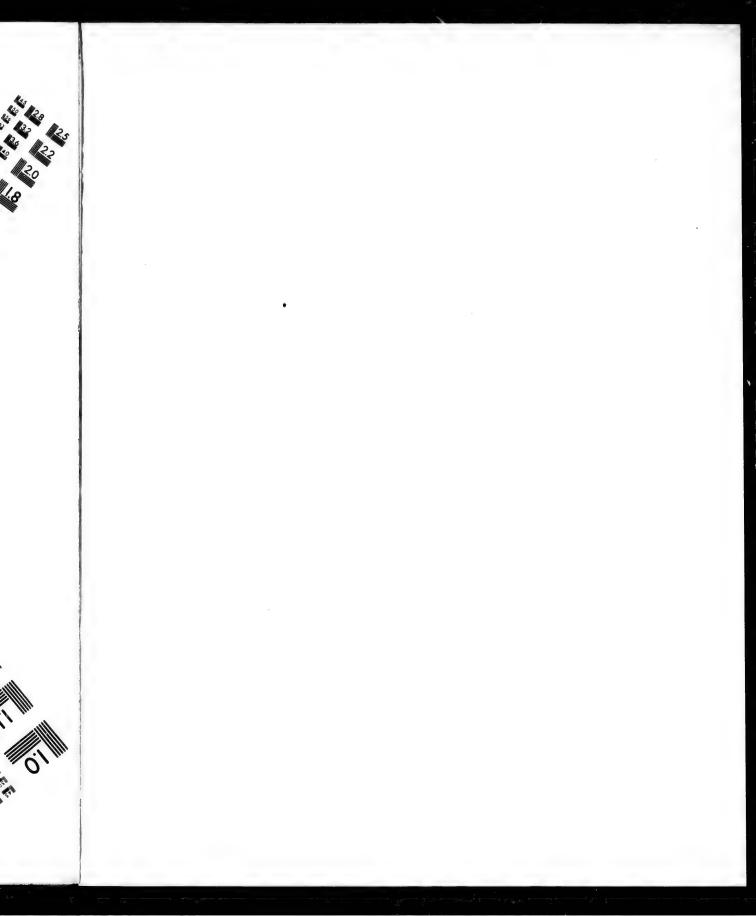

## HISTOIRE GENERALE

Groenland.

des esprits, des maladies ou de la mort, ou pour garantir les enfans de la peur, mal qui, s'ils ne l'avaient pas, leur viendrait du remède. Les Groënlandais prétendent encore que ces amulettes portent bonheur, & lorsqu'ils veulent attirer sur leurs enfans des talens & de l'industrie, ils prient un Européen de souffler sur eux l'esprit de son pays, ou de permettre qu'ils attachent à ces petites créatures un morceau de ses habits ou de ses vieur souliers. Quand on s'embarque pour la pêche de la baleine, non-seulement il faut éteindre toute les lampes dans les tentes, de peur de blesser l'odorat fin & délicat de la baleine, mais les kaiaks sont aussi chargés d'amulettes, comme les pêcheurs, pour être préservés du naufrage. Cependant ils n'y sont que plus exposés par la folle confiance & la témérité que ces vaines sauvegan des inspirent aux hommes.

Connaif fances des Groënlandais.

On n'attend pas sans doute un article sur les sciences dans l'histoire d'un peuple qui doit ête la Tartarie le plus ignorant de notre hémisphère. Le mot elle des E savoir suppose des études, des spéculations, des ace que les méthodes, en un mot des connaissances raisons nées. Si, dans nos Etats les plus policés de l'Europe, la plupart des hommes qui ont reçu quel aurait la que éducation, disons même des Grands & quel comme elle quesois des Ministres & des Princes, restent dans l'est n'en ri une sorte d'ignorance sur toutes les choses qu'on dans les lis leut

leut a en rendre co on parler ment pas science ef fans reflex l'ont été Ecrivains polissent e mparfaite tion de la rouveron confirmer de la Gran ée aujour ecoit & ercle des La lang finité ave oute com

mbarrassar

Tome

ort, ou bout qui, s'ils ne e. Les Groën es amulette ent attirer fur ie, ils prient esprit de son t à ces petites de ses vieux les par la folle

leut

leur a enseignées, mais dont ils ne peuvent se tendre compte à cux-mêmes; comment oferait- Groenland. on parler des sciences d'un peuple qui n'a seulement pas l'usage ni l'idée de l'écriture! Toute sa science est une langue qu'il parle sans étude & fans réflexion, comme elle a été faite, & comme l'ont été toutes les langues, avant d'avoir des Ecrivains, des Poëtes & des Orateurs qui les polissent en les maniant. Mais cette langue, toute la pêche de imparfaite & fauvage qu'elle est, mérire l'atteneindre toute tion de la plus habile classe des lecteurs. Ils y ine, mais les confirmer ou à développer les principes généraux s, comme les de la Grammaire. Cette matiere est si bien di cunaufrage. Con de aujourd'hui, que tout ce qui s'y rapporte, lés par la folle reçoit & réfléchit une nouvelle clarté dans le nes sauvegan rercle des connaissances humaines.

La langue Groënlandaile n'a, dit-on, aucune article sur le finité avec les autres langues du Nord, soit de qui doit ête la Tartarie ou de l'Amétique; si vous en exceptez nère. Le mot relle des Esquimaux qui semblent être de la même culations, des race que les Groënlandais. Cette langue est presque sances raison oute composée de polisyllabes; ce qui la rend plicés de l'Eu-embarrassante à prononcer, de sorte que celui qui nt reçu quel aurait la lire, n'en aurait l'usage qu'à moitié: rands & quel comme elle est encore moins écrite que parlée, , restent dans l'est n'en rien savoir que de se borner à l'entendre choses qu'ot lans les livres, telle que des Européens peuvent

Aa

Tome XVIII.

## MÍSTOIRE GÉNÉRALE

l'écrire avec des caracteres qui lui sont étrangers: Broënland. car on imagine bien qu'un peuple, qui n'a jamaje lu, ne fait pas des livres. Les Groënlandais ont une richesse de langage qui montre la disette de idées: ils emploient un mot non-seulement pour chaque objet, mais pour chaque modification du même objet. Aussi n'ont-ils pas de termes pour exprimer toutes les idées abstraites ou morales de religion, de science ou de société. S'ils avaient autant d'idées que nous, on sent combien une langue qui rendrait ces idées par autant d'expres. sions différentes, nuirait aux progrès de l'espris humain, en chargeant la mémoire aux dépens des autres facultés de l'entendement. Mais ce qui prouve, d'un autre côté, la pénurie des termes dans la langue des Groënlandais, c'est qu'on prétend qu'ils expriment beaucoup de choses en peu de mots; ce qui ne se peut faire qu'en supprimant les signes de certaines idées intermédiaires d'un discours. Les ples sauvages sont d'autant plus accoutumes à certe espèce d'abréviation, que le gestes chez eux font la moitié des frais du land gage, & que d'ailleurs ils n'ont gueres à peinde que des rapports & des circonstances sensibles dans les idées qu'ils se communiquent, Ainsi rà cet espr quand on dit qu'ils représentent toutes les modi fications d'un objet par autant de mois, on m nbellisseme parle sans doute que des objets physiques & d a formée.

urs prop kes. En e ngue rich s couleur s rme. Du les indivi ngage, n rs par des ns un mê ent; on ne ge soit ri ur exprim ue& con choses av L'ulage d d'en com elquefois e certains ca faire qu'un lauvage, e it avoir se combinail aites par ha une langue

peuples él

LE étrangers; i n'a jamais landais ont disette des ement pour ification du ermes pour morales de S'ils avaient ombien une ant d'expres. s de l'esprit x dépens de Mais ce qui s termes dans u'on prétend es en peu de n Suppriman nédiaires d'un d'autant plu tion, que la frais du laneres à peindu nces sensibles iquent. Ains nes les modi mots, on m

yliques & d

puts propriétés les plus frappantes & les plus Groénland res. En effet, il est bien difficile de créer une ngue riche dans un pays pauvre, & de varier s couleurs & les traits d'une perspective unime. Du reste, comme il est peut-être douteux les individus & les sociétés, dans l'enfance du ngage, ne singularisent pas tous les objets diers par des mots distérens, ou ne cousondent pas ns un même mot tous les êtres qui se ressemment; on ne peut conclure ni qu'une langue sauge soit riche quand elle a beaucoup de mots ur exprimer peu de choses, ni qu'elle soit énerque & concise, parce qu'elle exprime beaucoup choses avec très-peu de mots.

L'usage de joindre plusieurs mots ensemble; d'en composer un de plusieurs, cet usage qui equesois enrichit les langues savantes, & donne cettains cas plus d'expression au discours, peut saire qu'un embarras dans une langue naissante sauvage, en compliquant des idées qu'il fauit avoir séparées avant de les rejoindre. Car combinaisons de mots qu'un peuple grossier saites par hasard & par ignorance pour compoune langue quelconque, ne doivent pas ressemrà cet esprit d'analyse & d'harmonie qui guide peuples éloquens & les oreilles délicates dans mbellissement & la persection d'une langue la formée. La preuve en est que le langage des

Aaij

Groënlandais devient si difficile à prononcer pa Groenland. la multiplication des polisyllables, que les étran gers passent bien des années avant de l'entendre & ne peuvent jamais parvenir à le parler courant ment. Il est vrai qu'ils n'ont peut-être pas organes assez durs, ni cette voix de fer que Nature a donnée à des hommes, nés entre rochers & les glaces. Cependant, par une finge larité bizarre, mais très-ordinaire, ces peuples Nord, ainsi que ceux d'Asie, n'ont pas la lettre plus rude qui semble caractériser les langues douc & polies; c'est-à-dire l'R, cette lettre qu'on a pelle canine, sans doute parce qu'elle rend l'oreille le bruit d'un chien qui gronde & mont les dents pour mordre. Cet élément, ou ce son nécessaire, ce semble, pour exprimer toutes idées de froissement, de déchirement & de destru tion accompagnés d'un bruit qui racle, ou écord les organes; ce son qui distingue & prononce son ment les syllabes qu'il sépare, ce son qui che nous marque d'une maniere frappante le rebro sement de l'air refoulé par les dents, chez Groënlandais non-seulement part du gosier, m s'arrête & se perd dans la gorge. Leur langa est presque tout guttural; aussi n'y trouven gueres les consonnes labiales & dentales; ou moins jamais ils ne commencent un mot par lettres B, D, F, G, L, R, Z; c'est pourquoi

ifent Eppe ppuient à r une vo etrus, ne eurs confo our l'Eupl race partic i fe trouv les ont en de donne i lui man le clin d' is, & non x yeux qui ens que sa ent & l'ap goher av

Ils ont pe upart que fubstantif rafe. Ils n'o nfi que leur pluriel, or t confervé

délapprob

compagnar

RALE

prononcer pa que les étran de l'entendre parler couran it-être pas le de fer que! nés entre l par une fingu ces peuples pas la lettre langues douc ettre qu'on a qu'elle rend nde & mont nt, ou ce for imer toutes t & de destru cle, ou écon prononce for e fon qui de ante le rebroi ents, chez du gosier, m . Leur langa n'y trouven entales; ou un mot par

est pourquoi

ssent Eppetah, au lieu de Jephtha. De même ils opuient à la façon des enfans, chaque confonne Groenland r une voyelle, & prononcent Peterusse, pour trus, ne pouvant s'accoutumer à joindre plueurs confonnes de fuite. Ils alterent souvent les sons our l'Euphonie; & les femmes fur-tout ont une ace particuliere à adoucir le fon nazal de l'ng i se trouve dans plusieurs mots de leur langue. les ont encore l'art d'indiquer le sens des mots, de donner à la langue l'expression significative ilui manque, par l'accent, le ton, les mines le clin d'œil. Il faut voir parler un Groënlanis, & non pas l'entendre : car il parle bien plus x yeux qu'à l'oreille, & ses gestes sont plus éloens que sa langue. Pour exprimer le consenteent & l'approbation, ils aspirent l'air au fond gofier avec un certain bruit: pour marquer délapprobation & la négative, ils rident le nez compagnant cette grimace d'un renissement assez

Ils ont peu d'adjectifs, encore ne sont-ce la upart que des participes, toujours placés après substantifs qui commencent ordinairement la rase. Ils n'ont ni genres, ni articles. Leurs noms, ns que leurs verbes, outre les nombres singulier pluriel, ont le duel; distinction que les Grecs et conservée de l'enfance des langues; mais qui

A a iij

peut-être charge plus le langage qu'elle ne l'aid Groënland. & ne l'embellit.

> Dans les déclinaisons, ils n'ont de particulis que le génitif désigné par l'addition d'un bal fin d'un mot, ou d'un m quand ce mot doit a fuivi d'un autre qui commence par une voyelle négative ne Tous les autres cas sont distingués chacun par un sol ils on préposition. Tous les noms ont leurs diminuit aver ; ern & leurs augmentatifs, auxquels on ajoute que lave pas; of quefois des syllabes différentes pour exprimer le sous les te bien & le mal des objets que ces noms repréle voudra me tent. Yglo fignifie maison; Yglupiluk, une ma vaile maison; Yglopilarsoak, une grande vilan différentes mailon.

> La langue Groënlandaise n'a que cinq ou fou de perso prépositions; mik, avec; mit de; mut à; me da mura jusqu' ou sur; kut & agut, par & autour. Ces prépose in seul me tions ne sont pas mises avant, mais après les non pronom pe En général, les noms se combinent avec les propuissers de positions & même avec les pronoms, de saçon as, le noi ne faire qu'un mot composé de ces trois chos nominatif modifiées & alterées les unes par les autres. Ain accompagn nuna signifie terre; aga signifie ma; nunaga merebe. terre; & nunaunit signifie de ma terre. « le pronoms possessifs, dit M. Egède, sont attach evec le plu ⇒à leurs substances comme les suffixes des Hi combiner s » breux; & les Groënlandais n'ont pas seuleme ou six autr

des fuffix verbes. 2 eccessoires Ceul, que q nflexions & our expri

> Ceux qu donner un

na; nunaga mayerbe.

u'elle ne l'aid des suffixes de noms, mais encore des suffixes de verbes.» Ils aiment mieux adapter ainsi des mots Groënjand. de particulie accessores au principal, & en fondre plusieurs en un on d'un ball seul, que d'alonger la langue par une suite de mots e mot doit en entiers & tepares. C'est pour cela qu'ils inserent la chacun par un pui ils ont besoin de l'exprimer. Ermik signisse eurs diminuit laver; ermikpok, il se lave; ermingilak il ne se n ajoute que ave pas; cette terminaison ngilak doit entrer dans ur exprimer sous les temps & les modes du verbe, où l'on noms reptéle voudra mettre la négative. C'est par la variété des illuk, une ma inflexions & des terminaisons qu'on peut exprimer grande vilin différentes idées avec un seul mot. Chaque verbe pour exprimer différens rapports, soit de temps ue cinq ou a pude personnes, lesquels concourent à le modifier, mut à; me de pura jusqu'à cent quatre-vingt inflexions. Dans . Ces prépos un seul mot, on exprime à-la-fois le verbe, le après les non perfonnel qui lui sert de nominatif, celui nt avec les proqui sert de cas avec la préposition qui désigne ce ms, de saçon cas, le nombre singulier, duel, ou pluriel du ces trois chos nominatif & du cas; le temps qui précède, es autres. Ain accompagne, ou suit l'action délignée par le

e terre. « Le Ceux qui ont étudié la langue Groënlandaise e, sont attach evec le plus de soin, ont découvert cent saçons de ffixes des Ha combiner un mot avec deux, trois, quatre, cinq pas seuleme pu six autres, qui n'en feront qu'un seul. On va donner un exemple de ces combinaisons, plutet

# 376 HISTOIRE GENERALE

Broënland.

pour la curiofité des Lecteurs que pour l'instruction des Savans.

Aglek pok , il ecrit.

Aglek-iartor-pok, il va écrire incessamment.

Aglek-iartor-asuar-pok, il va se mettre vite

è écrire.

Aglek-kig-iartor-asuar-pok, il va se mette encore promptement à écrire.

Aglek-kig-iartor-asuar-niar-pok, il va se mettre de nouveau promptement, & il est desta decrire.

Les Groënlandais coupent & façonnent leurs mots, comme on taille la pierte brute. Mais le matériaux de leur langue sont si duts & si rabo teux, que l'édifice qu'ils en construisent, est toujours informe & mal cimente. Ainfi, leurs discour ressemblent à leurs cabanes, & là, comme ailleurs la langue est l'image des mœurs; ce peuple n' rien d'élégant. La syntaxe des Groënlandais et fimple & naturelle. Le mot qui défigne l'obje principal, est à la tête de la phrase, & les autre mots se placent à la suite, chacun selon le degré d'importance qu'il a dans l'ordre des idées. Quoique les leurs ne foient pas bien élevées ni abstraites, leur maniere de construire un mot de pièces de rapport, doit mettre quelquefois de la confusion dans leurs phrases : mais ils croient suppléer à h clarté des idées, par la répétition des paroles,

Leur fty comme Septenti aiment depuis of des tour n'est far quefois l'accepti & leur

Leur pourtant qui peux

Leur qu'ils pu des doig langue u jusqu'au quatre sombre particuli Mais cor doigts, cent, ils quantité un Gro Arithmé

Če q

inceflamment: se mettre vite

our l'instruction

il va fe mettre

pok , il va fe , & il est dejà

faconnent leur brute. Mais les durs & si rabo uisent, est toufi, leurs discoun comme ailleurs.

s ce peuple n's roënlandais el défigne l'obje fe, & les autres felon le degre

s idées. Quoique es ni abstraites, ot de pièces de

de la confusion nt suppléer à la n des paroles

Leur style n'a point d'hyperbole ni d'emphase, comme celui des Orientaux & même des peuples Groenland Septentrionaux de l'Amérique. Cependant ils siment les similitudes & les allégories, sur-tout depuis qu'ils connaissent l'Evangile. Ils ont aussi des tours figurés, des proverbes; mais ce langage n'est familier qu'aux devins qui emploient quelquefois des expressions dans un sens contraire l'acception reçue; cet art leur donne l'air favant, & leur sert à expliquer des oracles.

Leur Poésie n'a ni rime, ni mesure, elle est pourtant composée de courtes périodes ou phrases,

qui peuvent se chanter en cadence.

Leur Arithmétique est très-bornée : car, quoiqu'ils puissent compter jusqu'à vingt par le nombre des doigts de leurs mains & de leurs pieds, leur langue ne leur fournit de noms de calcul que jusqu'au nombre cinq; de sorte qu'ils répètent quatre fois cette nomenclature pour arriver au nombre de vingt. Cependant ils ont des mots particuliers pour exprimer fix, onze & seize. Mais comme ils favent que chaque homme a vingt doigts, quand ils veulent exprimer le nombre cent, ils disent cinq hommes. En général, toute quantité au-dessus de vingt, est innombrable pour un Groënlandais qui ne se piquera pas d'être Arithméticien.

Ce qu'ils possèdent le mieux est leur Généa- Généalogie.

tique.

Groënland.

logie; ils peuvent compter jusqu'à dix de leun ancêtres en ligne directe, avec les branches collatérales: ils ne négligent pas cette science, pate qu'elle leur est utile; un Groënlandais pauvre manquera point du nécessaire, s'il peut prouver qu'il est parent d'un homme aisé; car, chez ce peuple, personne ne rougit d'avoir des parens dans la pauvreté, ni ne resuse de les en tirer quand il le peut.

La sublime vertu parmi les Groënlandais, c'est l'art & le soin de faire sa fortune, c'est-à-dire, de pourvoir aux premiers besoins de la Nature. C'est là leur noblesse qu'ils croient héréditaire, & non sans sondement : le sils d'un célèbre pêcheur, succède ordinairement au talent & à la réputation de son pere, même quand il l'aurait perdu dans l'ensance, & qu'il n'aurait pas été guidé par la main paternelle.

Ils avaient si peu d'idée de l'écriture, qu'au commencement de leur commerce avec les Européens, ils étaient esfrayés de voir, disaient-ils, le papier parler : ils n'ofaient porter une lettre d'un homme à un autre, ni toucher un livre, s'imaginant qu'il y avait du sortilège à peindre le pensées & les paroles de quelqu'un avec des caractères noirs sur du papier blanc. Quand un Ministre Luthérien leur lisait les Commandemens de Dieu, ils croyaient sérieusement qu'il devait y avoir une

voix ho jourd'hu qu'on le parce qu y a mên ainsi la distance. d'écrire promefle charbon marquan veulent . nombre paiemen ce qui le li lavans du Groë

Leur ne faver années p qu'en est vie. Qua vingt hi pendant époques où l'arri événeme

bien plu

dix de leurs branches colience, parce ais pauvre ne peur prouver car, chez ce es parens dans irer quand il

ALE

landais, c'el R-à-dire, de Vature. C'eft. taire, & non êcheur, fucla réputation perdu dans guidé par la

riture, qu'au avec les Eudifaient-ils, er une lettre ın livre, sipeindre la ec des caracun Ministre ens de Dieu. y avoir une voix hors du livre, qui les lui foufflait. Mais aujourd'hui ils se chargent volontiers des lettres Groenland. qu'on leur donne pour les Colonies Danoises. parce qu'ils sont bien payés de leurs peines; il y a même de l'honneur, à leur avis, à porter ainsi la voix d'un homme à plusieurs lieues de distance. Quelques - uns d'entr'eux ont poussé l'art d'écrire jusqu'à envoyer leurs demandes & leurs promesses aux facteurs étrangers, tracées avec du charbon sur une pièce de cuir, ou de parchemin, marquant la quantité des marchandises qu'ils veulent, celles qu'ils rendront en échange, & le nombre des jours qui doivent s'écouler jusqu'au paiement, par autant/de barres ou de lignes. Mais ce qui les étonne, c'est que les Européens qui sont si savans, ne puissent pas entendre les hiérogliphes du Groënland, aussi aisément que les caractères bien plus difficiles de notre écriture.

Leur Chronologie est si peu de chose, qu'ils ne savent pas même leur âge. Ils comptent les années par hivers, & les jours par nuits; parce qu'en effet la nuit embrasse les deux tiers de leur vie. Quand ils ont dit qu'une personne a vécu vingt hivers, ils sont au bout de leur calcul. Cependant depuis un certain temps ils se sont fait des époques, comme l'établissement d'une Colonie; où l'arrivée d'un Missionnaire. C'est de ces grands événemens que chacun date l'histoire de sa vie.

Chronologic.

Groënland.

Ils ont leur maniere de diviser l'année en saisons : ce n'est point par les équinoxes, qu'ils n'ont pas encore appris à fixer; mais ils devinent le folstice d'hiver quelques jours d'avance, du-moins versle Midi du Groënland, par un reste des rayons du soleil qu'ils voient briller un moment sur la cime des rochers, & c'est alors qu'ils célèbrent le renouvellement de l'année. De cette époque ils comptent trois mois jusqu'au printemps, où ils s'apprêtent à changer leurs cabanes en tentes. Le quatrieme mois, c'est-à-dire celui d'Avril, leur est annoncé par l'apparition de petits oiseaux, & par la ponte des corbeaux. Au cinquieme, ils recoivent la premiere visite des veaux marins qui viennent avec toute la jeunesse d'une nouvelle race, enrichir & réjouir leurs côtes. Le mois de Juin est marqué par la naissance des poules d'eau. Mais alors ils perdent de vue la lune, dont le soleil absorbe la lumiere dans l'éclat permanent de quelques jours sans nuits. Au désaut de lunaisons, les Groënlandais se guident en été par la marche des ombres des rochers dont le fommet leur fert de cadran ou de style, non pour marquer les heures mais les jours. Sans doute que dans le temps où le soleil ne quitte pas leur horizon, ils comptent chaque jour renaissant au point de la plus grande projection des ombres qui tombent des rochers exposés à l'Orient. C'est par la direction

& la pro le retour de certa enfin le des mail

Ils div mer, doi fes de la La nuit e bar le les

C'est-la

sance des

général, fur ses gousés de vitout le g si les Ampés à réptretienne portant o bois rom grande maxe appumet d'unifait ses rastronom

diront qu

landais,

en saisons: is n'ont pas nt le folftice oins versle s rayons du fur la cime rent le reépoque ils nps, où ils

tentes. Le Avril, leur oiseaux, & eme, ils remarins qui ne nouvelle s. Le mois des poules lune, dont permanent faur de lu-

en été par

t le fommet

ur marquer

e que dans

ir horizon,

point de la

ombent des

a direction

& la progression de ces ombres qu'ils prévoient = le retour des veaux marins, l'arrivée ou le départ Groënland, de certaines troupes de poissons ou d'oiseaux; enfin le temps de plier leurs tentes & de rebâtir des mailons.

Ils divisent le jour par le flux & le reflux de la mer, dont ils subordonnent les périodes aux phases de la lune, tant qu'ils apperçoivent cet astre. La nuit est encore plus facile à diviser pour eux, bar le lever & le coucher de certaines étoiles.

C'est-là tout ce qu'ils savent de la connoissance des temps. Quant à celle du monde en général, ils pensent que la terre est immobile fur ses gonds, mais que ses pivots sont tellement usés de vieillesse, qu'ils se brisent souvent, & que tout le globe serait en pièces depuis long-temps, si les Angekoks n'étaient continuellement occupés à réparer ces ruines. Ces imposteurs les entretiennent dans cette iliusion grossiere, en apportant quelquefois au peuple des morceaux de bois rompu, qu'il prend pour les débris de la grande machine. Le ciel ou le firmament a fon axe appuyé, disent les Groënlandais, sur le sommet d'une grande montagne, placée au Nord, & fait ses révolutions autour de son centre. Leur astronomie ne contient que des fables. Ils vous diront que tous les corps célestes sont des Groënlandais, ou des animaux qui, par une fatalité sin-

A ftronomie.

Groënland

guliere, ont été transportés au firmament; & qu'en conséquence de leur ancienne nourriture, les aftres, dont ils ont pris la forme, sont pales on rouges. Les planètes en conjonction, sont deux femmes qui se visitent ou se querellent. Les étoiles tombantes sont des ames qui vont faire un tour aux enfers, pour voir ce qui s'y passe. La constellation de la grande Ourse, ils l'anpellent la Renne; les sept étoiles de cette constellation sont autant de chiens de chasse aux trous ses d'un ours : & ces étoiles servent aux Groënlandais pour connaître le retour de la nuit dans l'hiver. Les Gémeaux sont pour eux la poitrine du ciel; & le baudrier d'Orion leur représente des hommes égarés qui ne sachant plus retrouver leur chemin au retour de la pêche des veaux; farent transportés aux cieux.

Le soleil & la lune étaient frere & sœur. Ils jouaient un jour avec d'autres enfans dans les ténèbres, lorsque Malina, ennuyée des poursuites de son frere Anninga, frotta ses mains à la suie des lampes, & barbouilla le visage de celui qui la poursuivait, afin de le reconnaître au grand jour; & de-là viennent les taches de la sune. Malina voulut s'échapper, mais son frere la poursuivit jusqu'à ce que prenant son vol dans les cieux, elle y sur changée en soleil; & son frere restant en chemin, sur la lune qui poursuit encore

le soleil, l'attraper. faim, (c'est page de cha par quatre le refaire oleine lune. femmes, & es uns ferm eil, & les a ninga rode es viandes ont pas of liète religie loute. Aussi ommes po ur le toit d n frappant une & l'o clyples de 1 ar les oreil ue la fin d ar les chie loivent avo hir; mais s' oin de pré

erait perde

lus de Gro

T

e soleil, e tourne autour de lui comme pour l'attraper. Lorsqu'il est harassé de fatigue & de Groenland, faim, (c'est au dernier quartier), il met son équipage de chasse & de pêche sur un traîneau tiré par quatre grands chiens, & reste quelques jours se resaire & s'engraisser, ce qui produit la pleine lune. Cet astre se réjouit de la mort des femmes, & le foleil de celle des hommes : ainsi, es uns ferment leurs portes aux éclypses de soeil, & les autres aux éclypses de lune. Car Anninga rode alors autour des maisons pour piller es viandes & les peaux, & pour tuer ceux qui l'ont pas observé fidèlement l'abstinence, ou la liète religieuse que les devins ont prescrite sans loute. Aussi cache-t-on alors ses provisions, & les ommes portant leurs effets & leurs chaudieres ut le toit de la maison, parlent tous ensemble n frappant sur ces meubles, pour effrayer la une & l'obliger de retourner à sa place. Aux dyples de soleil, les femmes prennent les chiens ar les oreilles; s'ils crient, c'est un signe certain que la fin du monde n'est pas encore prochaine; ar les chiens qui existaient avant les hommes, loivent avoir un plus sûr pressentiment de l'aveir; mais s'ils ne criaient pas, malheur qu'on a oin de prévenir par le mal qu'on leur fait, tout erait perdu, l'univers croulerait, il n'y aurait

s'y passe. ils l'apette conf. aux trou ıx Groënnuit dans a poitrine représente retrouver es veaux; fœur. Ils

E

& qu'en

ture, les

pâles ou

ont deux

lent. Les

ont faire

ans les tépoursuites s à la suie celui qui au grand e la lune. e la pourdans les fon frere uit encore

lus de Groënlandais.

Groenland.

Lorsqu'il tonne par hasard, ce sont dem vieilles femmes qui habitent une petite maifon dans l'air, & s'y battent pour une peau de chien marin bien tendue. Dans la dispute la maison s'écroule, les lampes sont brisées, & le seu se disperse dans les airs. Voilà la cause du tonnere & des éclairs. C'est avec de pareilles fables que les habirans du Groënland amusent les enfans, le gens crédules & les étrangers qui les veulent écouter. Du reste, s'ils ont peu d'astronomie ils sont exempts d'astrologie, & ne se tourmen tent pas à chercher dans le ciel, ni dans le vo ou le chant des oiseaux, ce qui doit arriver su la terre; contens d'étudier & de prévoir les chan gemens des temps dans la température de l'air & dans l'aspect de l'horizon nébuleux ou serein.

Maladies & remèdes.

La médecine n'a gueres fait plus de progrè au Groënland que les autres sciences. Voici et peu de mots l'histoire des maladies & des re mèdes connus en ce pays.

Aux mois de Mai & de Juin, les Groënlan dais ont les yeux rouges & larmoyans, ce qu vient des grands vents & de la réverbération des rayons du foleil réfléchis par les neiges & le glaces qui fondent. Ils tâchent de se garantir d cet éclat éblouissant avec une espèce de garde vue; c'est un morceau de bois mince & large de trois doigts, qu'ils s'attachent au front, & qui saidents, des v l'effe

l'effet des ites porte où ils pra fans être b aux yeux front, pou Quand ils les leur ce chue, & 1 ment, qu'i opération. 1 l'ulage du des yeux ; elt peut-êtr pays, oil el de besoins, & de peine Les Gro nez, par la huile, la gr fonnent. Q prent quele ou bien ils pulaires; ou eur bouche

nez, & le f Ils éprouv

Tome

l'effet des bonnets de courrier à l'Anglaise. D'autres portent devant les yeux une pièce de bois, Groënland où ils pratiquent des fentes pour voir à travers. sans être blessés par l'éclat de la neige. Si le mal aux yeux continue, ils fe font une incision au front, pour que l'humeur s'écoule par cette issue. Quand ils ont des cataractes, une bonne femme les leur cerne tout autour avec une aiguille crochue, & les enlève avec un couteau, si proprement, qu'il est rare qu'elle échoue dans cette opération. Mais, depuis que les Groënlandais ont l'usage du tabac, ils sont moins sujets au mal des yeux; ce qui prouve que cette poudre leur est peut-être plus utile qu'à beaucoup d'autres pays, où elle est devenue une nouvelle source ure de l'air de besoins, de dépenses, de vexations, de crimes s de progrè de peines.

Les Groënlandais saignent fréquemment du s & des remez, par la trop grande abondance de sang que huile, la graisse & la chair de poisson leur occaes Groënlan sonnent. Quand ces pettes vont trop loin, ils yans, ce que prent quelqu'un de les sucer à la nuque du cou, réverbération ou bien ils se lient fortement les deux doigts an-neiges & la nulaires; ou prenant un morceau de glace dans e garantir de leur bouche, ils respirent de l'eau de mer par le e de garde nez, & le saignement cesse.

re & large de Ils éprouvent aussi des maux de tête & de nt, & qui sa dents, des vertiges, des pamoisons, des paraly-

Tome X VIII.

l'effe

ALE

font dem

tite maifor

au de chier

la maifor

le feu f

du tonner

s fables que

es enfans, le

les veulen

aftronomie

se tourmen-

dans le vol

t arriver fu

oir les chan

x ou ferein.

es. Voici e

Groënland.

sies, des hydropysies, des épilepsies, & des attaques de folie : mais ces maladies sont assez rares. pour qu'ils n'y fassent aucun remède; ce qui ne contribue pas à les multiplier.

Ils sont sujets à deux sortes d'éruptions cue tanées. L'une est une espèce de gale, ou de rogne, accompagnée de petits boutons qui leur couvrent tout le corps, à l'exception des mains; mais cette maladie de peau n'est pas de durée, ni contagieuse. L'autre est comme une lèpre, qui leur infectant tout le corps d'une teigne putride. suit le malade jusqu'au tombeau, & se communique. Mais aussi ces sortes de lépreux vivent à l'écart, & n'ont pour soulagement que la facilité de se racler, & de faire tomber avec des plumes de faucon, ces écailles & ces croûtes qui leur viennent, dit-on, de la quantité de poisson dont ils se nourrissent, comme si la chair des animaux ne pouvait se convertir dans notre subse tance, sans qu'il nous fallût leur ressembler par quelqu'endroit. La petite-vérole était une peste inconnue aux Groenlandais, lorsqu'en 1733, un jeune garçon la leur apportant de Copenhague. leur causa tout-à-coup une perte de trois mile habitans qui moururent de cet horrible fléau.

Ce peuple, dur & calleux, est quelquesois courmenté de clous ou d'ulceres, qui s'étendent internes, do de la largeur d'une de leurs assiettes, dont la ma-ture. Ce sont

tiere, dit fortes de large inci dent enfu morceau des habits mettent à

Quand i ils les plo lang. Enfu poillon, ou che, bien avec une p la blessure panfer.

Se cassen le membre qu'il se res pendant ent fort épais. ( de temps I même il y ture.

Les Groë pour les mau tement : ma

des attai Tez rares. ce qui ne

.E

otions cue, ou de qui leur les mains; de durce, lèpre, qui e putride; e commu-

eux vivent que la facir avec des croûtes qui de poisson a chair des notre subf Tembler par it une peste n. 1733, u

Copenhague, trois mile ble fléau.

tiere, dit-on, contribue à leur donner de ces fortes de maux. Mais ils s'en guérissent par une Groenland. large incisson au travers de la plaie, qu'ils bandent ensuite avec un paquet de foin, ou quelque morceau de bois mince, pour que le frottement des habits n'envenime pas les chairs; & ils se mettent à l'ouvrage, sans discontinuer,

Ouand ils se blessent, soit le pied, soit la main, ils les plongent dans l'urine, pour étancher le sang. Ensuite ils y appliquent de la graisse de poisson, ou de cette mousse qui leur sert de meche, bien imbibée d'huile, & ils lient la plaie avec une pièce & des courroies de cuir. Mais si la blessure est large, ils la coufent avant de la panfer.

Se cassent-ils un bras ou une jambe, il tiennent le membre où est la fracture, étendu jusqu'à ce qu'il se replace de lui-même, après l'avoir cependant entouré d'un bandage de cuir de semelles fort épais. On est étonné de voir en combien peu de temps les os rompus se rejoignent, quand même il y aurait eu des esquilles dans la fracture.

Les Groënlandais n'ont gueres de remèdes que pour les maux extérieurs, & ils guérissent prompquelqueson tement : mais ils n'en ont point pour les maladies ni s'étendent internes, dont ils abandonnent le foin à la Nadont la ma ture. Ce sont, pour l'ordinaire, des consomptions

Groënland.

& des crachemens de sang, qu'ils tâchent pour tant d'arrêter, en mangeant d'une espèce de mousse noire qui croît sur les montagnes. Ils ont encore des diarrhées & des flux de sang qui leur prennent sur-tout au printemps, occasionnés par l'usage du poisson, & sur-tout par les mûres qu'ils mangent toutes vertes. Ce peuple est aussi sujet à des langueurs & des maladies de poitrine, qui finissent par des fluxions dont ils sont étoussés.

Ils ne connoissent point les sièvres. Mais s'ils sont attaqués d'un point au côté, maladie qui leur vient des slegmes arrêtés, ils en sont avertis par des frissons, suivis d'un peu de chaleur qui se soutient avec de violentes convulsions de poitrine. C'est la maladie la plus commune, la plus fréquente, & la plutôt guérie par les remèdes ou la mort. Leur unique recours est à la pierre d'amiante qu'ils mettent sur l'endroit où ils sentent la douleur; elle attire ou sond sans doute l'humeur, comme elle dissipe les enslures. Depuis l'arrivée des Européens, ils se sont saigner pour ces sortes d'attaques, & quelquesois aussi par précaution, ce qui leur épargne bien des accidens & des maladies.

La plupart de ces maux leur viennent du gente de vie irrégulier, que la Nature avare les force de mener. Car, en hiver, un homme entre dans une étuve transi de froid, au point de ne sentirai

les mains, passera de demi-nu. ou trois i abondent a mais. S'il a froide pou comme il alteré, il s' des maladi les attaquen ils sont dép peut jamais de fluxions fraîchir, en rompteme M. Crant ine; si ce du moins l'o dais, dit-il, beaux habit ambes conti on tombeau mort, on jet

eur d'en co

Tous les ge

nettre dehoi

odeur du

hent pour espèce de nes. Ils ont ng qui leur assonnés par mûres qu'ils t aussi sujer oitrine, qui étouffés.

LE

. Mais s'ils die qui leur avertis par leur qui se ons de poiune, la plus remèdes ou pierre d'a-1 ils sentent doute l'hui res. Depuis

aigner pour

iffi par pré

accidens &

nt du gente re les force entre dans ne sentir ni

les mains, ni son visage. Ensuite, lorsqu'il sue, il pallera de son poële à la bise glacée, presque Groënland. demi-nu. S'il n'a rien à manger, il reste deux ou trois jours à jeun; & quand les provisions abondent au logis, son ventre ne désemplit jamais. S'il a chaud & soif, l'eau ne sera point assez froide pour lui, qu'il ne la mette à la glace; & comme il ne boit que lorsqu'il est extrêmement altéré, il s'étouffe à force d'eau. Aussi la plupart des maladies, & sur-tout les points de côté, ne les attaquent gueres qu'au cœur de l'hiver, quand ils sont dépourvus de vivres. D'ailleurs on ne peut jamais leur persuader de suer dans ces sortes de fluxions; au contraire, ils s'efforcent de se rafaîchir, en buvant à la glace : ainsi, le mal les a romptement emportés.

M. Crantz place les funérailles après la médeine; si ce n'est pas l'ordre des matieres, c'est du moins l'ordre des choses. Dès qu'un Groënlandais, dit-il, est à l'agonie, on l'arrange dans ses beaux habits & se bottes, & on lui attache les ambes contre les hanches, sans doute, afin que on tombeau soit plus court. Aussi-tôt qu'il est nott, on jette ce qui touchoit à sa personne, de eur d'en contracter une contagion de malheur. Tous les gens de la même maison doivent aussi nettre dehors tous leurs effets, jusqu'au soir, où odeur du cadayre sera évaporée. Ensuite on

Groenland.

pleure le mort en silence pendant une heure, & l'on prépare sa sépulture. On ne sort jamais le corps par la porte de la maison, mais par la fenêtre; & si c'est dans une tente, on l'enlève par une ouverture qu'on fait parderriere, en tirant une des peaux qui ferment l'enceinte de la tente. Une femme tourne autout du logis avec un morceau de bois allumé, difant: Pikserrukpok, c'està-dire, it n'y a plus rien à faire ici pour toi. Cependant le tombeau qui, pour l'ordinaire, est de pierre, se prépare au loin & dans un endroit élevé. On met un peu de mousse sur la terre, au fond de la fosse, & pardessus la mousse on étend une peau. Le corps enveloppé, & cousu dans la plus belle pelisse du mort, est porté par son plus proche parent qui le charge sur son dos, ou le traîne par terre. On le descend dans la tombe, puis on le couvre d'une peau avec un peu de gazon verd, & pardessus on entasse de grosses pierres larges, pour garantir le corps des oiseaux & des renards. On met à côté de son tombeau. fon kaiak, fes fleches & fes outils; ou si c'est une femme, on lui laisse son couteau & ses aiguilles. Car les morts auraient beaucoup de chagrin d'êtte privés de ces attirails, & le chagrin ne fait pas de bien à leur ame. D'ailleurs bien des gens pensent qu'on a besoin de ces ressources pour vivre dans l'autre monde. Ces gens-là mettent la tête d'un

chien fur
chien, di
tout, & r
enfant, q
depuis qu
mettait fu
crainte de
nes des n
primé ces
pendant i
ils les ven
de ce man
Un enfe
digérer qu

enterré vii après elle, conserver long-temps pour un pe vivant! Ma perdu, po veuve qui sans enfans soutenir, e vous dit en d'épargner peine de I

elle n'a poi

LE heure, & jamais le par la feenlève par , en tirant le la tente. c un morpok , c'est-

i pour toi. dinaire, eft un endroir la terre, au le on étend ufu dans la ar fon plus dos, ou le la tombe, un peu de de grosses

fi c'est une es aiguilles. agrin d'êtte e fait pas de ens penfent vivre dans a tête d'un

des oileaux

n tombeau,

chien sur le tombeau d'un enfant; car l'ame d'un = chien, disent-ils, sait trouver son chemin par- Groenland tout, & ne manquera pas de montrer au pauvre enfant, qui ne sait rien, le chemin des ames. Mais depuis qu'on s'est apperçu que les esfets, qu'on mettait sur les tombeaux, avaient été volés, sans crainte de la vengeance des spectres, ou des mânes des morts, quelques Groënlandais ont supprimé ces sortes de présens, ou d'ostrandes. Cependant ils ne se servent point de ces effets, mais ils les vendent à d'autres qui n'ont aucun scrupule de ce marché.

Un enfant à la mammelle, qui ne peut encore digérer que le lait, ni trouver une nourrice, est enterré vif avec sa mere morte, ou peu de temps après elle, quand le pere n'a pas le moyen de leconserver, ni le cœur de le voir soussirir pluslong-temps. Quel tourment & quel horrible office pour un pere, d'enterrer ainsi son propre sils tout vivant! Mais il faut avoir eu un fils, il faut l'avoir perdu, pour sentir cette affreuse situation. Une veuve qui sera déjà vieille, affligée & malade, sans enfans ni parens qui soient en état de la foutenir, est ensévelie dès son vivant, & l'onvous dit encore que c'est un acte de pitié que d'épargner ainsi à cette malheureuse créature la peine de languir dans un lit de douleur, d'où elle n'a point d'espérance de se relever; que c'este

Groënland.

foulager sa famille d'un fardeau trop onéteux à la tendresse même. Mais, dit M. Crantz, c'est plutôt avarice, insensibilité; car on n'enterre pas de même un vieillard inutile, à moins qu'il n'ait point de parens, encore aime-t-on mieux le conduire dans quelque Isse déserte, où on l'abandonne à sa cruelle destinée. Triste & malheureuse condition de la vie sauvage, où la Instante force la pitié même à devenir séroce!

Après l'enterrement, ceux qui ont accompagné le convoi, retournent à la maison du deuil. Les hommes y sont assis dans un morne silence, les coudes appuyés sur leurs genoux, & la tête sur leurs mains: les femmes prosternées la face contre terre, pleurent & sanglottent à petit bruit. Le p'us proche parent du mort prononce son éloge funèbre, ou une élégie qui contient les bonnes qualités de celui qu'on regrette. A chaque période ou strophe de sa chanson, l'assemblée l'interrompt par des pleurs & des lamentations éclatantes qui redoublent à la fin de l'éloge. Le gémissement des femmes, sur-tout, est d'un ton vraiment lugubre & touchant. Une pleureuse mene ce concert sunèbre, qu'elle entrecoupe de temps en-temps par chiefques mois échappés à la douleur; mais les hommes ne se font entendre que par des sanglots. Enfin le reste des provisions comestibles que le désunt a laissées, est

ale fur le galent. I trant un a des vi urs porte es ; jama eveux ou a, elle a irreffe de ous ceux est plus urs reco lent pour t des sei on l'age nt il était urer fur nt à lui moins ques de ls se font ts de la dion pro

tà-la-fois.

Rien ne co

funéraille

M. Dala

brait la m

onéreux \$ rantz, c'eft enterre pas s qu'il n'ait eux le conon l'aban-& malhou-

il la Ivature accompagné deuil. Les filence, les la tête fur face contre it bruit. Le e fon éloge les bonnes chaque péemblée l'inrations éclange. Le géft d'un ton e pleureuse recoupe de happés à la nt enrendre des proviaislées, est

alt fur le plancher, & les gens du deuil s'en a galent. Ils répètent leurs visites de condoléance Groënland. trant une semaine ou quinze jours, tant qu'il des vivres chez le mort. Sa veuve doit touurs porter ses habits les plus vieux, déchirés & es; jamais elle ne se lave; elle se coupe les eveux ou ne paroît qu'échevelé; &, quand elle t, elle a toujours une coëffure de deuil. La ittesse de la maison qui reçoit les visites, dit ous ceux qui entrent : celui que vous cherchez est plus; hélas! il est allé trop loin, & les urs recommencent: ces lamentations se renoulent pour une demi-heure chaque jour, dudes semaines & quelquefois un an entier, n l'age qu'avait le défunt, ou l'importance nt il était à sa famille. Quelquesois on va le urer sur sa tombe, & sur-tout les semmes aint à lui réitérer ces tristes devoirs. Les homs moins sensibles, ne portent gueres d'autres ques de deuil, que les cicatrices des blessures ls se font quelquesois dans les premiers transis de la douleur, comme une preuve d'une ction profonde, qui pénètre l'ame & le corps t-à-la-fois.

Rien ne convient mieux, à la fin de cet article funérailles, qu'une chanson funèbre rapportée M. Dalager, & prononcée par un pere, qui trait la mort de son fils. Heureux encore les

Groënland. tions!

peres qui peuvent parler, dans ces sortes d'affin tions!

« Malheur à moi, qui vois ta place accoun mée, & qui la trouve vide! Elles sont don » perdues les peines de ta mere, pour sécher n » vêtemens! Hélas! ma joie est tombée en till » tesse; elle est tombée dans les cavernes de montagnes. Autrefois, lorsque je revenais! » soir, je rentrais content, j'ouvrais mes saible wyeux pour te voir, fattendais ton retour. Al » quand tu partais, tu voguais, tu ramais avo soune vigueur qui défiait les jeunes & les vieur Mamais tu ne revenais de la mer les mains vides 20 & ton kaiak rapportait toujours sa charge d » poules, ou de veaux. Ta mere allumait le feu \* dressait la chaudiere, & faisait bouillir la pêch ade tes mains. Ta mere étalait ton butin à tou » les conviés du voisinage, & j'en prenais au ma portion. Tu voyais de loin le pavillon de ∞ carlate de la chaloupe, & tu criais de joie » voilà le marchand qui vient. Tu sautais aussi rôt à son bord, & ta main s'emparait du gou » vernail de sa chaloupe. Tu montrais ta pêche »& ta mere en séparait la graisse. Tu receva » des chemifes de lin & des lames de fer, pou » le prix du fruit de tes harpons & de tes fleche m Mais à présent, hélas! tout est perdu. Ah! quan Die pense à toi, mes entrailles s'émeuvent au

dedans of les autre Eh! qu'a La mort moi. Ma ma femu donc en

tout ce

terre. D

place accoun Elles font don pour sécher u ombée en tri cavernes de je revenais l rais mes faible on retour. Ab tu ramais ave es & les vieur es mains vides s fa charge d allumait le feu ouillir la pêch on butin à tor

le pavillon de criais de joie Tu sautais aussi nparait du gou ntrais ta pêche le. Tu recevai s de fer, pou z de tes fleche rdu. Ah! quan s'émeuvent au

en prenais auf

s fortes d'affin dedans de moi. Oh! si je pouvais pleurer comme les autres, du moins je soulagerais ma peine. Groenland. Eh! qu'ai-je à souhaiter désormais en ce monde? La mort est ce qu'il y a de plus desirable pour moi. Mais si je mourais, qui prendrait soin de ma femme & de nos autres enfans? Je vivrai donc encore un peu de temps, mais privé de tout ce qui-réjouit & console l'homme sur la terre. 2





## CHAPITRE

Annales, ou Histoire civile du Groënland Histoire du

Groënland. QUE PEUT-ON SAVOIR de l'histoire d'un pays où l'on ne trouve aucune tradition, soit orale, soit écrite, ni le moindre monument qui nous atteste les événemens qui s'y sont passes Quand même un peuple, aussi sauvage que le son les Groënlandais, aurait conservé quelque mémoire des temps reculés, devrait - on s'y fier, après le fables & les erreurs groffieres qui cachent l'origin & décèlent l'enfance des Nations les plus policées Mais si les habitans d'un pays ignorent eux-même leur propre histoire, peut - on écouter ce qu'es débitent des étrangers qui s'y sont établis par le conquête, & qui certainement dans des siècles d ténèbres & de guerre, n'ont eu ni le loisir, la pensée de recueillir des faits pour la postérité Lorsque l'Europe, mais sur-tout la Norwège, n'a que du faux merveilleux à nous offrir sur les commencemens, en sera-t-elle plus croyable, quand elle parlera d'un temps & d'un pays encore plus faits pour l'oubli? Cependant comme il el certain qu'on trouve au Groënland des ruines & des vestiges d'anciennes habitations, dont l'éta-

diffement 8 Hans l'histoi ces monu ours en ad lécouvrir la 1. Mallet d Danemarck. uel on ne ertitude, ju novens d'écl foi des n

n Nord.

« Environ

l'Islande, ur wald, étan quelqu'un e fon fils Era étant mort gueres à le raison semb pere de No fugier, la n couverte d'

wégien ava Cetre tentat tot le pays Il s'établit o

lissement & la chûte n'ont point d'époques fixes lans l'histoire, & qu'il est nécessaire de donner ces monumens quelque origine, il faut touours en admettre une traditionnelle, avant de écouvrir la véritable. Ainsi, l'on peut suivre pour Groënland Histoire du Groënland, ce qu'en rapporte M. Mallet dans son Introduction à l'Histoire du istoire d'un p<sub>anemarck</sub>. C'est un Ecrivain judicieux, après leuel on ne doit pas rougir de marcher dans l'inentitude, jusqu'à ce que le temps ait fourni des novens d'éclaircir ce qu'il nous a transmis, sur foi des meilleurs guides dans les antiquités u Nord.

> « Environ un siécle après la découverte de I'lllande, un Seigneur Norwegien, nomme Tor- Découverte wald, étant exilé de son pays pour avoir tué land par les quelqu'un en duel, se retira en Islande avec Norwégiens, fon fils Eric, surnomme le Roux. Torwald étant mort dans cette isle, son fils ne tarda gueres à se voir obligé d'en sortir, pour une raison semblable à celle qui avait fait bannir son pere de Norwège; ne sachant donc où se réfugier, la nécessité le détermina à tenter la découverte d'une côte qu'un autre marinier Norwégien avait apperçue au Nord de l'Islande. Cet e tentative fut heureuse; il découvrit bientôt le pays qu'il cherchait, & y aborda en 982. Il s'établit d'abord dans une petite isle que for-

LE

IV.

dition, for onument qui font passes e que le fon que mémoin

er, après le hent l'origine plus policées t eux-même nter ce qu'e établis par l des siécles d le loisir, r la postérité a Norwège, offrir fur fe is croyable, pays encore

comme il el es ruines & dont l'éta-

mait un détroit qu'il appella de son nom Eric peres; mais Groenland. "Sund, & il y passa l'hiver. Au printemps, aide de Les alla reconnaitre la terre ferme, & l'ayant trou avec toute » vée couverte d'une agréable verdure, il lu Dieu. Avan » donna le nom de Groënlande ou de Terre verte déjà des E oqu'elle porte encore aujourd'hui. Après un le même un » jour de quelques années, il repassa en Islande Garde, la poù il persuada à plusieurs personnes d'aller se wégiens alle tablir dans le pays qu'il avait découvert. Il leu de temps ap nen parla comme d'une terre abondante en er on fonda un » cellens pâturages, en côtes poissonneuses, e & un cloître » pelleteries & en gibier. De retour avec ses la Groënlandai » landais, il s'appliqua à faire fleurir cette coloni wège pour » encore faible & naissante.

» Quelques années après , Leif , fils d'Eric , ayu s'affranchir e s fait un voyage en Norwège, y sut reçu savon et état jusque blement du Roi Olaiis Tryggueson, à qui il per contagion su p gnit la Groënlande des couleurs les plus avat moire, qui s » tageuses. Olais venait de se faire chrétien, Nord. Depu sétait animé du zèle le plus ardent pour répar telle d'Albe, so dre dans le Nord la religion qu'il avait en les Norvwé » brassée. Il retint Leif à sa cour pendant l'hiver Groënlande 38 fit si bien qu'il lui persuada de se faire bap qu'on en ig ptiser. Au printemps, il le renvoya en Groën Tous les est lande accompagné d'un prêtre qui devait l'asser ver, n'ont a pmir dans la soi, & tâcher de la saire recevoir de l'Ouest, ∍ la nouvelle Nation• Eric fut d'abord très-offen hécle quatre » de ce que son sils avait abjuré le culte de la Mandaises to

DE

in tribut an

nom Eric peres; mais il s'appaila enfin, & le Missionnaire, rintemps, aidé de Leif, ne tarda pas même à l'amener Groënland.
l'ayant trou avec toute la colonie à la connoissance du vrai dure, il la Dieu. Avant la fin du dixieme siècle, il y eut : Terre vene déjà des Eglises en Groëlande : on érigea Après un se même un évêché dans la nouvelle ville de en Islande Garde, la principale du pays, & où les Nors d'aller se wégiens allerent long-temps commercer. Peu uvert. Il let de temps après, les Groënlandais se multipliant, dante en ex on fonda une autre petite ville nommée Albe, onneuses, e & un cloître à l'honneur de saint Thomas. Les r avec ses le Groënlandais reconnaissaient les Rois de Norcette coloni wège pour leurs Souverains, & leur payaient in tribut annuel dont ils voulurent inutilement d'Eric, aya l'affranchir en 1261. Cette colonie subsista dans reçu favora et état jusques vers l'an 1348, époque d'une , à qui il promontagion furieuse connue sous le nom de mort es plus avantanire, qui fit de grands ravages dans tout le chrétien, Nord. Depuis ce temps-là, la colonie de Garde, pour répar telle d'Albe, & tous les établissemens formés par il avait em es Norvwégiens sur la côte orientale de la ndant l'hiver Groënlande, ont été si fort oubliés & négligés, se faire bap qu'on en ignore entièrement le sort actuel. a en Groën Tous les efforts qu'on a faits pour les retroudevait l'affet ver, n'ont abouti qu'à la découverte de la côte

re recevoit de l'Ouest, où les Danois ont établi dans ce d très-offent sécle quatre nouvelles colonies. Les chroniques culte de la Islandaises témoignent unanimement que les an-

Groënland.

»ciens Norwégiens avaient aussi formé des de »blissemens sur cette côte de l'Ouest; m » comme on ne les retrouvait point, leur aum » rité paraissait suspecte à bien des gens. Enfin sa fallu leur rendre toute la confiance qu'e povoulait leur ôter, & convenir de la bonne & de l'exactitude de leurs auteurs. Il n'y a m no long-temps que les Missionnaires Danois p retrouvé, le long de cette côte, des ruin ade grandes maisons de pierres, d'Eglises blis sen forme de croix, de morceaux de cloch » cassées; ils ont découvert que les Sauvages pays avaient conservé un souvenir très-dissin ode ces anciens Norwégiens, des lieux qui » habitaient, de leurs coutumes, des démélés pleurs ancêtres avec eux, de la guerre qui » leur firent, qui ne finit que par la destruction e de ces étrangers. »

Comme M. Mallet renvoie ici à la relation de M. Egède, la plus authentique que nous aya fur le Groënland depuis un certain temps, il e juste de reprendre les traces de ce guide, por reconnaitre les monumens de la découverte de l'établissement des Norwégiens. Peu de tem après leur arrivée, nous dit ce Missionnaire, i rencontrerent, dans la partie occidentale Groënland, un peuple sauvage qui devait its son origine des Américains, comme on le conjecture.

ecture par l'habillemen baie d'Hudi différent en du Nord a Norwégiens olé fuccessiv ropéens. Qu de la rume que la navi Norwège & bstacles do are ces teri fut à-la-fois vège, vers u Groënlan welle en a ar des pein reprendraie es voyages itres, cesser qui s'élèvere a fin du qua es Skrælling solerent la c ui contenai

olonie orie

Tome

cent villages

ueft; m Eglises blok

s démêles guerre qu' à la relation

temps, il

jectu

me des en le caractere, la maniere de vivre & l'habillement des peuples situés au Nord de la Groënland. , leur aut baie d'Hudson. On suppose que ceux-ci, qui ne ens. Ensin diffèrent en rien des Groënlandais, auront avancé fiance qu'a du Nord au Sud, où ils ont dû rencontrer les la bonne le Norwégiens. Ainsi, le Groënland aurait été peu-le successivement par les Américains & les Eu-Danois or ropéens. Quoi qu'il en soit, on ignore les causes des ruin de la rume des colonies de Norwège. On veut Eglises biblique la navigation ait été interrompue entre la t de clock Norwège & le Groënland, par les périls & les Sauvages obstacles dont la mer a couvert l'espace qui sétrès-dilling are ces terres. On ajoute que Marguerite, qui lieux qui de la-fois reine de Danemarck & de Norvège, vers l'an 1380, gêna d'abord le commerce du Groënland; que, n'ayant pas recu les tributs la destruction u'elle en attendait, elle en arrêta la navigation par des peines rigoureuses contre ceux qui l'enà la relation reprendraient sans sa permission, & qu'enfin tous ue nous ayour es voyages en cette terre, proscrite à tant de ires, cesserent insensiblement par les guerres guide, po qui s'élèverent entre le Danemack & la Suède, à découverte la fin du quatorzieme siècle. Dans le quinzieme, les Skrællingers, ou Sauvages du Groënland, déssionnaire, folerent la colonie occidentale des Norwégiens, cidentale qui contenait, dit-on, quatre Eglises & près de i devait in tent villages ou habitations. Quand ceux de la e on le consolonie orientale vinrent pour reponsser les Saus Tome XVIII.

Croënland.

vages, ils ne trouverent, dans le pays dépeuplé; que du bétail, c'est-à-dire, des bœufs & des brebis errans dans les campagnes, s'il est vrai que ces animaux aient pu vivre en un climat si froid. où l'on n'ose pas en transporter aujourd'hui. Mais qu'est devenue cette colonie orientale, où l'on comptait jusqu'à douze Eglises paroissiales & 190 habitations ou villages? Peut-être la mer autar-elle submergé tout-à-coup ces édifices & ces plantations; ou bien détournant vers cette côte le cours des glaces, qui passent entre le Spitzberg & le Groënland, aura-t-elle rendu ce pays inabordable par l'orient. Il est probable que la Na. ture v a fait elle-même une révolution qui aura rompu tous les liens & les moyens politiques de communication entre ces colonies & leur métro. pole. Voici tout ce qu'on rapporte au sujet de cette colonie orientale.

Un Evêque d'Islande, vers le milieu du sei- lus authentie zieme siècle, poussé par la tempête à l'Est du Groënland, vit, dit-il, sur le rivage, les habitans conduire leurs brebis & leurs agneaux. Mais roënland da comme c'était le soir, & que le vent le ramena tout-à-coup vers son isle, on ne peut gueres compter sur ce témoignage. Un négociant de arties. Ce Guillembourg, qui, pour avoir été jetté trois sois sur oisseme degi les côtes du Groënland, fut furnommé le Groën- unte-cinquier landais, dit qu'une fois ayant ancré dans une ille x septieme s

déferte à la delà plusie proché d'u rirail d'un éteudu la fa habillemens vec un vie ourgeois e **Ajoutons** ecueilli da arlé du Gr Torfaus, Hi C'est un Isla ancienne Gi u'il ne rapp côte orien erver, en at érifiées par pivi, pour la Yvar-Beer, q

ivise le vieu

lerjolfs, qui

ces & ces Ajoutons à ces notices, ce que M. Crantz a

rois fois sur coisieme degré, & la carte de M. Crantz au soile Groën- unte-cinquieme. Thorlak, Evêque d'Islande, au

dépeuplé; déferte à la côte orientale de ce pays, il avait vu 🚍 e des bre- delà plusieurs isles habitées; & que, s'étant ap- Groënland. vrai que proché d'une habitation, il y avait trouvé l'at-t si froid, tirail d'un bateau, & le cadavre d'un homme 'hui. Mais teudu la face contre terre, enveloppé dans ses e, où l'on habillemens, partie de drap & partie de cuir, les & 190 vec un vieux couteau à ses côtés, que le Hammer auta-

cette côte ecueilli dans les meilleurs Auteurs qui aient Côte orientale du e Spitzberg parlé du Groënland. L'un des plus consultés est Groënland.
pays ina- Torfaus, Historiographe du Roi de Danemarck. que la Na Cest un Islandais, auteur d'un ouvrage, intitulé: on qui auta dancienne Groënlande, Grælandia antiqua. Quoiolitiques de qu'il ne rapporte que des choses incertaines sur leur métro- a côte orientale du Groënland, on doit les conau sujet de etver, en attendant qu'elles soient démenties ou étifiées par l'observation & par des mémoires ieu du sei- lus authenriques des Voyageurs. Cet Historien a à l'Est du pivi, pour la description de cette côte inconnue, les habitans yar-Beer, qui sut grand justicier de l'Evêque du eaux. Mais roënland dans le quatorzieme siécle. Cet Auteur t le ramena ivise le vieux Groënland par le promontoire de eut gueres terjosfs, qui sépare cette côte orientale en deux gociant de arties. Ce Géographe place ce Cap au soixante-

ans une ille x-septieme siècle, dit que, sous ce promontoire,

C c ij

on trouve au Nord la baie de Skaga-Fiord, dont même-temp Groënland. l'entrée est comme fermée par un banc de sable, mais qui laisse passage aux vaisseaux, & même aux baleines dans les hautes marées. Plus au Nord-Eft, on place la baie appellée Ollum-Lengri, si longue plus considé qu'on n'en connaît pas la fin : en sorte qu'on soupconne que ce peut être un détroit qui rend à la faint Augus baie de Disko. Celle d'Ollum-Lengri est parsemée vient l'isse de petites isles, ou de marais & de plaines cougieuses de se le vertes de verdure. Torfœus dit qu'elle est située devant l'isle au soixante sixieme degré. Au-delà sont des de de rennes, & ferts qu'on appelle Obygder, précédés au Sud par landais font la baie de Funkabuder. Derriere celle-ci, s'élèvent jusqu'à dix de l'Ouest dans les terres deux montagnes, dont mesure, ou l'une s'appelle Blaaferken, c'est-à-dire, chemife tene descrip bleue, à cause de la couleur de ses glaces; & gine, & foi l'autre Kuit-serken, chemise blanche, parce que mitent de l' la glace en paraît moins soncée & plus claires mabitations, e soit que cette différence vienne de la réflexion laient jusqu' de la lumiere, ou de ce qu'une de ces montagnes itude, soit à est couverte de glace, & l'autre de neige. Maisi Torsæus de faut bien constater leur existence, avant de dif cuter leurs propriétés accidentelles, Quand un rifau Groënl vaisseau se trouve à moitié chemin, entre le vien Islande Cap Snæfels sur la côte occidentale de l'Islands es y sont plu & le Promontoire de Herjolfs sur la côte angereux. C Orientale du Groënland, séparés par une diffaire d'un Am tance de cent vingt lieues, on peut voir de Nord, &

régions.

En desce Etats, on

Fiord, dont même-temps les montagnes de glace de ces deux en de fable, régions.

Groënland.

En descendant du cap de Herjolfs à celui des u Nord-Elt, Etats, on rencontre beaucoup d'iss, dont la justice considérable est celle de Kétil, remarquable qu'on soup- qu'on soup- quires di la faint Augustin, & par deux paroisses. Ensuite est parsemée vient l'isse des Corbeaux, où étaient des relipiaines cou- gieuses de saint Olais. Plus bas au Sud, on passe de rennes; & du marbre bâtard, dont les Groën- andais font des vases, ou cuves, qui contiennent usqu'à dix ou douze tonnes; celles-ci sont d'une mesure, ou grandeur, qu'on ne définit pas. De tette description géographique, informe, inceraine, chemise passes, dont raitent de l'ancien Groënland, il résulte que les plus claites abitations, ou colonies des Norwégiens, s'étenla réstexion situde, soit à l'Orient, soit à l'Occident.

reige. Maisil Torsæus dit, d'après un ancien livre Islandais vant de dis la douzieme siècle, que le froid n'est pas aussi. Quand un sissau Groënland, du moins sur la côte Orientale, n, entre le pren Islande & en Norwège; mais que les orade l'Islande es y sont plus violens, quoiqu'assez rares & peu sur la côte angereux. Cependant la Peyrere, qui sur Secrépar une distaire d'un Ambassadeur de France dans les Cours eut voir et a Nord, & qui adressa, en 1645, à M. de la

C c iij

Groënland.

Motte-le-Vayer une relation du Groenland, rapaporte, d'après des annales Danoises, qu'en 1308, il y eut au Groenland un orage dans lequel une Eglise sur brûlée par le seu du ciel; & que ce tonnerre sur suivi d'une tempête qui renversa les sommets de plusieurs rochers, d'où elle sit volet au loin, comme une pluie de cendre. A cet événement succèda l'hiver le plus froid qu'on eut encore vu, de sorte que la glace ne dégela point de toute l'année.

Du reste, il n'y a point d'accord dans les des criptions qu'on nous donne des productions & de la fécondité du vieux Groënland, ni de liaison & de suite dans les faits qui composent l'histoire des colonies de la Norwège, établies en ce pays On y voit que la Religion chrétienne y eut un Évêque dès le douzieme siécle, & cet Évêque, des droits temporels, qui occasionnerent le meurtre d'un Seigneur tué par un autre dans un cimetiere: voici le fait en abrégé. Un Norwégien de considération, qui s'appellait Arnbiærn, accompagnant le premier Evêque envoyé de la Norwège au Groënland, fut jetté par la tempête avec deux vaisseaux, fort loin de cette terre, & ne reparut plus. Quelque temps après, on trouva fur la côte, un vaisseau qui avait fait naufrage L'Evêque en donna la cargaifon à celui qui l'avait découvert, & appropria le vaisseau à l'Eglise

Groenland
de fon on
fils de cet
Einar qui
de l'Eglife
Le neveu
le vaisseau
par les rep
trahi fon s
l'Eglife, u
avec Ausur
d'un coup

Dans la fui

vengeurs de levés par la fang verfé côté de la fa à condition argent le fropposée à

Torfæus une lifte d fuccèderen Le Baron nemarck

M. Cra

inland, rapa qu'en 1308, lequel une ; & que co renversa les elle sit volec . A cet évél qu'on eût dégela point

dans les defuctions & de de liaison & ent l'histoire s en ce pays, me y eut un cet Évêque, ent le meurdans un ci-

voyé de la ir la tempête ette terre, & s, on trouva ait naufrage.

Norwegien

nbiœrn, ac-

ait naufrage. ui qui l'avait u à l'Eglife. Dans la suite, Ausur, neveu d'Arnbiærn, vint au Groenland, redemander les effets & le vaisseau de son oncle. Einar, arriere - petit - fils de Leif. fils de cet Eric qui avait découvert le Groënland; Einar qui avait juré de protéger le patrimoine de l'Eglise, refusa à Ausur l'héritage d'Arnbiærn. Le neveu se vengea de ce refus, en faisant périr le vaisseau qu'il redemandait. Einar, provoqué par les reproches que lui faisait l'Evêque, d'avoir trahi son serment, en laissant violer les droits de l'Eglise, un jour qu'il sortait de l'Office Divin avec Ausur, qui ne se défiait de rien, l'assassina d'un coup de hache. Le meurtrier fut tué par les. vengeurs d'Ausur. Guerre entre deux partis soulevés par la haine de deux familles; beaucoup de sang versé de part & d'autre, mais sur-tout du côté de la faction d'Ausur. Enfin la paix sut faite, a condition que Sok, pere d'Einar, paierait en argent le furplus des hommes tués dans la factionopposée à son fils.

Torfæus, qui rapporte ce fait, donne ensuite une liste de dix Evêques du Groenland, qui se succèderent depuis l'an 1121, jusqu'à l'année 1343. Le Baron de Holberg, dans son Histoire du Danemarck, en ajoute sept autres, depuis cette dernière époque, jusqu'à l'an 1408.

M. Crantz abandonne ici les ramas informes ou des habitans actue des Historiens du Groënland, pour chercher l'ori- du Groë

Groënland,

Origine des Skrællings ou des habitans actus du Groeiland

Cciv

Groënland.

gine des habitans actuels de cette région. Il va d'abord dans la Winlande, qui fut découverte par les Norvégiens, à-peu-près dans le même-temps que le Groënland, & cette Winlande, dit-il, ne peut être que la côte de Labrador, ou l'Isle de Terre-Neuve en Amérique. C'est de-là, vraisem. blablement, ou du Canada, que les Skrælings, ou la race des Sauvages actuels, entrerent dans le Groënland, vers le quatorzieme siècle. Car ces Sauvages ne pouvaient venir de l'Europe, à moins que ce ne fût par la Nouvelle-Zemble, ou par le Spitzberg. Mais depuis les découvertes de protection qu'on a faites sur la mer glaciale, on sait que ces terres ne sont point contigues avec le Groënland. Il aurait donc fallu, pour passer de la Zemble, ou du Spitzberg, à la côte orientale du Groënland, traverser un grand espace de la mer glaciale sur de petits canots, ou faire à pied, ce long chemin de glace. D'ailleurs il n'y a pas autant de ressemblance entre la Nation Groën-le comblerent landaise & les Samoyèdes, ou les Ostiaques, qui l'eussent avert habitent sur les côtes du Nord & du Nord-Est vie, à s'expos de la mer glaciale, qu'on en trouve entre ce même Peuple & les Kalmoucs, les Tonguses & M. Drachart les Kamschadales situés au Nord-Est de la Tar-dait encore n tarie. C'est vraisemblablement de ces derniers pays, que les Peuples, de qui descendent les langage ne di Groenlandais, seront entrés dans l'Amérique, Bicains, que

nousses les un s voisine du sixieme degré franchir de l Tartares auro roit de Davis Groënland. M conjecture, le a Congrégatio nès-instruit d 1764, un vo neur de Terre bre, environ eçut d'abord perçu que le l Pays, & qu'il utres Sauvage amis. Ils le c Suivante, ce N and. Ces de

E n. Il va couverte ne-temps

housses les uns par les autres. Car l'Amérique est si voisine du Kamscharka, que vers le soixante- Groënland. sisieme degré, l'on n'a qu'un très petit détroit à dit-il, ne franchir de l'une à l'autre. En Amérique, ces l'Isle de Tattares auront couru d'Isle en Isle, jusqu'au dévraisem. Moit de Davis, d'où le hazard les aura portés au crelings, Groënland. M. Crantz cite, à l'appui de cette ent dans conjecture, le témoignage d'un Missionnaire de cle. Car La Congrégation des Freres Moraves. Cet homme, urope, à miès-instruit de la langue Groënlandaise, fit en Zemble, 1764, un voyage à la terre de Labrador, sous couvertes da protection de M. Hugues *Palliser*, Gouversait que meur de Terre-Neuve. Il rencontra le 4 Septemle Groën- bre, environ deux cens Sauvages, dont un le Ter de la reçut d'abord assez mal. Mais quand il se sut aporientale perçu que le Missionnaire avait l'habillement du ace de la Pays, & qu'il en parlait la langue, il appella les re à pied, autres Sauvages, en leur disant: c'est un de nos n'y a pas amis. Ils le conduisirent dans leurs cabanes, & n Groën-le comblerent d'amitiés, quoique les Européens ques, qui l'eussent averti qu'il y aurait du risque pour sa Nord-Est wie, à s'exposer seul parmi les Sauvages. L'année entre ce suivante, ce Missionnaire retourna chez eux avec nguses & M. Drachart, l'un de ses confreres, qui possé-e la Tat-dair encore mieux que lui la langue du Groënderniers and. Ces deux Européens vérifierent que ce dent les langage ne différait pas plus de celui des Amé-nérique, dicains, que les dialectes Groënlandais du Sud

Groënland.

& du Nord, ne different l'un de l'autre; or m n'est pas une différence aussi grande qu'entre la haut & le bas Allemand.

M. Crantz ne dissimule pas qu'il y a de fottes objections à faire contre l'hypothèse, qui sunpose que les Norwégiens auront été chassés du Groënland par les Sauvages Skrælings, comme si cette petite Nation foible & timide, après avoir fui de l'Amérique devant tous ses ennemis, avain pu vaincre les Norwégiens, ces braves enfans des conquérans de l'Europe entiere. Mais il tépond que les Colonies de la Norwège établie au Groënland, auront moins été dépeuplées par l'incursion des Sauvages du Nord, que par cette terrible peste noire qui ravagea toute l'Europe en 1350, & que les Norwégiens eux-mêmes por terent à leur Colonie du Groënland. Cette épi démie attaqua, dit-on, non-seulement les homme & les animaux, mais jusqu'à la racine des plantes Cependant prenons garde qu'on ne confondeix le ravage de cette peste, avec le rude hiver de 1309, dont nous avons parlé plus haut, d'aprè la relation de la Peyrere, & qui dut faire péti tous les arbres. Quoi qu'il en soit des suites de ces deux fléaux féparés ou confondus, la mor talité diminua confidérablement la population de les parens Colonies Norwégiennes, & les affaiblit sans doute Freres Mora au point que le peu de monde qui leur restait aconta qu'i

fut obligé de se reti l'Orient. C ecrivait au tion du Gi » occidenta n Skrælling d'ailleurs al détruites pa duites à s'in venus de l' rent - elles pour y rep vilisés, à 1

L'histoire Colonies po lomiere , q des récits de recueilli qu peuvent exe de matériau Un Groë

lauvage.

à soixante 1 orientale, v qu'entre le a de fortes é chassés du s , comme f nemis, avair raves enfans Mais il te-

vège établie peuplées par que par cent e l'Europe en -mêmes por

. Cette épi t les homme e des plantes confondeid ide hiver de

haut, d'aprè ut faire péri des suites de dus, la mor

autre; or co fut obligé de céder le terrain aux Sauvages, & 🛎 de se retirer des côtes de l'Ouest à celles de Groënland. l'Orient. Car Yvar-Beer, cet homme de loi, qui écrivait au quatorzieme siécle, terminait sa relae, qui sup rion du Groënland par ces mots: «toute la côte poccidentale est maintenant occupée par les "Skrællings.» Ainsi, les Colonies Norwégiennes, , après avoir d'ailleurs abandonnées de leur Métropole, furent détruites par la famine & les Sauvages, ou réduites à s'incorporer avec des Nationaux, issus ou venus de l'Amérique. Peut-être aussi se réfugierent-elles dans des montagnes & des Isles, pour y repasser de l'état social des Peuples civilisés, à la misere & l'indépendance d'une vie sauvage.

> L'histoire ne peut suivre les traces de ces Colonies perdues ou dispersées, qu'à la foible lumiere, qu'on tire avec peine, des courses & des récits des Sauvages eux-mêmes. M. Crantz a recueilli quelques - unes de leurs relations, qui peuvent exercer l'esprit de conjecture, au défaut de matériaux plus authentiques.

Un Groënlandais, appellé Kojake, qui habitait à soixante lieues du Cap-des-Etats, sur la côte orientale, vint en 1752, voir quelques-uns de opulation de les parens établis à New-Hernhut, maison des lit sans doute Fretes Moraves, située à Balls'river. Cet homme leur restait raconta qu'il ayait logé chez lui l'hiver précédent,

deux Groënlandais, qui avaient fait, avec un Groenland, troisieme, une excursion, ou un voyage de trois ans sur cette côte orientale. Ils s'étaient avancés jusqu'à un horizon que le soleil ne quittait point aux grands jours de l'été, éclairant même à minuit le sommet des montagnes; ce qui désigne le soixante-sixieme degré de latitude. En route, ils avaient été souvent obligés de mettre leur tente & leur canot sur un traîneau, qu'ils faisaient tirer par des chiens; ils côtoyaient toujours la terre. où la glace moins forte que sur mer, fondait plus vîte au foleil, & tombant dans les courans, allait former sur les eaux une barriere impénétrable. Les habitans de ces bords sont plus gros que ceux de l'Ouest; du reste ils ont les cheveux noirs, de longues barbes, & le teint à-peu-près comme les Groënlandais, dont ils parlent la langue, en l'articulant d'un ton voisin du chant, Ce Peuple est nombreux, & paraît doux. Mais les Voyageurs, dont on rapporte le récit, n'oserent pas entrer dans une baie assez belle, par la crainte des anthropophages qui l'habitaient. De tout temps les Groënlandais ont imaginé qu'il y avait de ces fortes d'hommes, sur la côte inconnue de leur pays. « Au commencement, dit Kojake, ils manmgerent de la chair humaine, dans une famine mextraordinaire, occasionnée par un hiver exo cessivement rigoureux. Quand ils en eurent goûté,

bientôt i a qu'ils ga »ceaux da gent cor adire, crú Mais ils nourritur phelins, préférable grands se groffierer n'ont pas equand ils ches & le pcourans jo vu de vai al la voile Un Facte dit M. Crai bitans de la landais du quelques pe vers l'Orien entre des printemps v & d'ailleurs

Groënlandai

Ce peuple,

shientôt ils s'en firent une habitude; en forte = qu'ils gardent de cette chair coupée en mor- Groënland. aceaux dans leurs provisions, & qu'ils la managent comme la chair de veau marin, c'est-àadire, crûe, & souvent corrompue par la gelée. Mais ils ont l'attention de ne tuer, pour leur anourriture, que des vieillards & de jeunes orphelins, parce qu'ils sont inutiles, épargnant aprésérablement leurs chiens, dont ils tirent de grands services. Ils sont vêtus de peaux, mais a grossierement jointes, faute d'aiguilles, car ils n'ont pas de fer ; aussi sont-ils bien contens nquand ils trouvent quelques clous dans les planches & les bois flottans, que le naufrage ou les acourans jettent fur leurs rivages. Jamais ils n'ont evu de vaisseaux, & leurs bateaux ne vont point la voile. >

Un Facteur des Colonies Danoiles m'a fait : dit M. Crantz, le récit suivant, au sujet des habitans de la côte orientale. En 1757, un Groënlandais du Sud, nous rapporta qu'il tenait de quelques personnes du pays, qui avaient voyagé vers l'Orient, qu'on y trouvait dans une baie, entre des montagnes, un Peuple qui tous les printemps venait sur la côte. Il est si nombreux, & d'ailleurs si cruel, qu'à son approche, tous les Groënlandais fuient dans des Isles sur leurs canots. Ce peuple, qui ne peur les suivre, faute de

LE

avec un e de trois nt avancés ittait point ême à miui désigne n route, ils leur tente isaient tirer

rs la terre,

er, fondait es courans, re impénéet plus gros les cheveux à-peu-près rlent la lanu chant. Ce Mais les

, n'oserent er la crainte tout temps vait de ces ue de leur e, ils manune famine

hiver ex-

rent goûté,

bateaux, leur décoche une grêle de fleches (car Groënland. il marche toujours le carquois sur le dos) & ruinant leurs habitations, il emporte dans ses montagnes tout ce qu'il a pillé.

> Si l'on pouvait ajouter quelque confiance à ces récits, qui sont évidemment exagérés par ces frayeurs populaires si naturelles à l'esprit humain. il y aurait lieu de conjecturer que tous ces Peuples fauvages, qu'on prétend avoir trouvés sur la côte orientale du Groënland, descendent des restes & des débris des Colonies Norwégiennes, qui ont conservé une haine héréditaire contre les Indigènes.

Un autre Facteur, très-curieux d'interroger les Groënlandais sur la nature de leur pays, & capable de réduire aux justes bornes de la vraisemblance, toutes les descriptions fabuleuses & contradictoires, m'a raconté, dit encore M. Craniz. les particularités qu'on va lire.

Les Groënlandais occidentaux qui doublent le Cap des Etats, sont arrêtés au bout de quelques jours de navigation, par un golfe si rempli de glaces, que, jointes au courant qui les entraîne dans la mer, elles empêchent les bateaux d'aller plus avant. «J'ai des raisons de croire, (c'est le Facteur qui parle) que ce golfe rend dans le Détroit de Frobisher, qui, après avoir été jadis navigable, s'est trouvé depuis un temps immé-

morial, e détroit pe lieues de Groënland, tre pas la p Groënlandais epasserent. I i, quelque ent jusqu'au eux de l'Ou en retourne e qui leur n es Etats , d ien loin , & ententrional ui se nomm e sont des s ès desquels udent comn mais entendu glifes, ni de tent que des aces. Cepend ottantes depu us étonnés q puis 1756 j

arié beaucou

naire. Ce pe

Ð

eches (car os) & ruifes mon-

LE

iance à ces és par ces t humain, fur la côte des restes ennes, qui contre les

erroger les ays, & ca-M. Crantz,

loublent le

morial, entierement fermé par les glaces. Ce = détroit peut avoir environ cent ou cent vingt Groenland. lieues de longueur.» Au-dessus est le vieux Groënland, ce pays perdu, qui ne vaut peutne pas la peine d'être retrouvé. En 1751, deux Groënlandais passerent le golfe des glaces, & le epasserent. Pendant les années 1756, 58,60 & es Peuples (1, quelques habitans de la côte orientale vinent jusqu'au Cap des Etats, pour trafiquer avec eux de l'Ouest. Ils sont trois mois à venir, & en retournent peu de jours après, pourvus de e qui leur manquait. Les Groënlandais du Cap es Etats, disent que ce peuple doit venir de ien loin, & ils l'appellent North-landais, ou ptentrional, pour le distinguer d'eux-mêmes la vraisem- ui se nomment Sud-landais, ou Méridionaux. nses & con-des font des sauvages sans culture ni morale, au-M. Craniz. de se quels les Groenlandais de l'Ouest se rerdent comme un peuple policé. Mais ils n'ont mais entendu parler des Norwégiens , ni de leurs e quelques glifes, ni de leurs colonies; c'est qu'ils n'harempli de ment que des Isles, où ils sont bloqués par les es entraîne aces. Cependant ils n'ont point vu de glaces aux d'aller cottantes depuis trois ou quatre ans. Ils en sont , (c'est le lus étonnés que nous, qui n'en avons point eu id dans le spuis 1756 jusqu'en 1762. Mais la mer leur a ir été jadis parié beaucoup plus de bois flottant qu'à l'orpps immé-maire. Ce peuple ne demande que du fer &

des os. C'est pour en avoir qu'ils entreprennent Groenland. depuis dix ans des voyages très-périlleux. Ils ap. portent des peaux de renard, de veau marin des cuirs, des chaudieres de marbre, qu'ils don nent sans compter, comme ils prennent ce qu'on leur rend en échange, regardant avec curiofind le linge, les étoffes de laine ou d'autres marchandifes étrangeres, mais sans paraître s'en foucier.

> Voilà tout ce qu'on a pu recueillir de plu certain, ou de moins fabuleux sur la côte orientale de Groënland. Que n'a-t-on pas fait pour la retrouver? Frédéric II. Roi de Danemarck après un siècle d'interruption de toute espèce de commerce ou de voyage au Groënland, envoya en 1758, le fameux navigateur Heinson qui découvrit à la vérité ce pays, mais de loin & fans y aborder, quoique la faison fût belle & le vent favorable. Un rocher magnétique, dit-il caché sous les eaux, d'autres disent le Remora arrêta son vaisseau tout-à-coup, & l'empêcha d'alle plus avant. Mais le véritable Remora fut la craint des glaces, ou la force du courant qui le n pousserent, & le desir de revoir sa patrie, su sans doute l'Aimant, qui l'attira en arriere.

Martin Frebisher, qui retourna pour la second fois au Groënland en 1578, n'y put, dit-on retrouver le détroit qu'il y avait découvert des ins auparav dant il en f utre. Mais Hudfon . le contin

and ? C'est arte de sa onfulément

résentent d s, qu'elle ien loin. utache 19

On a tent oi de Dane oënland. Ei ant fait vo bord à la c bitans fur

glais, parti qu'au détrois s fauvages c quatre de reux devin

Peyrere , qu , l'assomme

t, ce qui ferent emme ourna du D

Tome XI

au marin ent ce qu'or ec curioful autres mar-

illir de plu côte orien oas fait pour Danemarck toute espèce mais de loin n fût belle 8 Erique, dit-il le Remora npêcha d'alle fut la craint nt qui le re arriere. ur la seconde ut , dit-on

reprennent auparavant, & qui portait son nom. Cepeneux. Ils apadant il en fut dédommagé par la découverte d'un Groenland. ntre. Mais ce nouveau détroit est-il dans la baie qu'ils don Hudson, ou bien entre l'Isse de Terre-Neuve e le continent de Labrador, ou dans le Groënand? C'est ce qu'on ne peut déterminer par la arte de sa route, où les latitudes sont trèsparaître s'en pafulément marquées. Ses relations d'ailleurs résentent des faits si peu compatibles & si mal s, qu'elles jettent à tout moment le lecteur en loin a Groënland, où elles prétendent macheis

On a tenté, sous le regne de Christian IV, oi de Danemarck, jusqu'à cinq voyages au Groënland, Boënland. En 1605, l'Amiral Danois Lindenow, teur Heinson ant fait voile vers cette terre perdue, ancra bord à la côte orientale, d'où il enleva deux bitans fur fon bord. Jean Knigth, navigateur glais, parti sur un vuisseau Danois, monta qu'au détroit de Davis, où il trouva des hommes sfauvages que ceux de l'Orient. Il en fit prenquatre des mieux faits. L'un de ces malreux devint si enragé de se voir pris, dit a patrie, su Peyrere, que les Danois ne le pouvant traî-, l'assommerent à coups de crosse de moust, ce qui fit peur aux autres trois, qui se ferent emmener. L'année suivante, Lindenow, couvert deu purna du Danemarck, au détroit de Davis, Tome XVIII.  $\mathbf{D} \mathbf{d}$ 

avec les trois sauvages qu'avait pris Jean Knight Groënland. Dans le premier endroit où il aborda, les habitans n'oserent pas s'aboucher avec les gens de son vaisseau. Dans un second mouillage, les saus vages se mirent en posture de défense. Il pri encore terre en un troisseme endroit de la même côte, & l'un de ses gens ayant tenté de de cendre pour attirer les sauvages par des présent ils le tuerent & le mirent en pièces à coups d couteau, pour se venger de la mort d'un de quatre qu'on avait enlevés l'année : dente

Les Groënlandais amenés à Copenhague fi les deux vaisseaux expédiés en 1605, eurent fort le plus déplorable. Deux y périrent de ch grin, après avoir tenté de s'enfuir sur des cano dans leur pays, vers lequel ils tournaient sa cesse des regards tristes & languissans, avec profonds foupirs. Deux autres prirent aussi fuite; on en rattrapa un qui fut ramené à Q penhague. On remarqua qu'il pleurait amèreme toutes les fois qu'il voyait un enfant dans les b de sa mere; d'où l'on augura qu'il devait av lui-même une femme & des enfans, quand fut enlevé de son pays. Deux de ces sauva vécurent dix ou douze ans avec les Danois, les employerent à la pêche des perles dans les land. L'un mourut de froid dans cet ex cice, & l'autre de chagrin d'avoir perdu compagnon.

Copenl Greënla vages. retourne ces mall blement bords de revinten de l'or , mis au cr n'ésant tro & le Cap feaux, to du Royau & il moun ges fairs tieme siéc Groënland mer des ét de ces reni cette terre

En i

Enfin M un zèle de que la cui de Danema Couronne

poursuites.

LE ean Knight la , les haes gens de ge, les fau enfe. Il pri de la même nté de de des prélens à coups d ort d'un de ådente. enhague f , eurent rirent de ch fur des cano ournaient fa Cans, avec rent aussi ramené à C ait amèreme et dans lesb l devait av ans, quand ces fauva

s Danois,

les dans le

ens cet ex

oir perdu

En 1636, une Compagnie de Marchands de = Copenhague, équipa deux vaisseaux pour le Groenland Greenland. Ils y enleverent encore deux fauvages. Quand on fut en pleine mer pour s'en retourner, on voulut les laisser aller sur le tillac; ces malheureux se jetterent dans l'eau, & probablement se noyerent, en voulant regagner les bords de leur terre natale. Ces mêmes vaisseaux revinrent charges d'un sable qu'on avait pris pour de l'or, à la couleur & au poids. Mais ce fable mis au creuser par les Orfévres de Copenhague, n'ésant trouvé bon à rien, fut jetté dans la mer; & le Capitaine qui en avait fait charger les vaisfeaux, tomba dans la disgrace du Grand Maître du Royaume, qui était à la tête de l'entreprise, & il mourut de chagrin. Après neuf ou dix voyages faits depuis le commencement du dix-septieme siècle, jusqu'en 1764, pour découvrir le Groënland, en tout ou en partie, & pour y former des établissemens, les Danois se dégoûterent de ces tentatives inutiles, & ne penserent plus à cette terre ingrate qui semblait se dérober à leurs poursuites.

Enfin M. Egède, Pasteur de Vogen, poussé par un zèle de religion, plus fort & plus puissant que la cupidité, ramena les vues du Ministere de Danemarck vers ce pays, qui présentait à la Couronne une branche de Commerce à établir,

Ddij

Groënland.

& au Missionnaire des ames à conquérir. Il faut entendre parler ce religieux Pasteur, pour mieux juger du mérite de son entreprise, par les motifs, les obstacles & les moyens qui servirent à en rehausser le prix & l'importance.





C

Premier

· J'ÉCRI · de mes ; · le Gro

cissement

le Groëi

ple Groëi

bétait con stude jusc

des honOriental

»Colonies

flottantes
 Cette

»voyais de

» patrie; a

»& d'un er

∞ incertain ngion qui r. Il faut ir mieux s motifs.

à en re-



# CHAPITRE V.

Premiers Etablissemens DANOIS dans le Groënland.

J'ÉCRIVIS, en 1709, dit M. Egède, à un! » de mes parens de Berghen, qui avait navigé dans »le Groënland, pour lui demander des éclairscissemens sur ce pays. Il me répondit que dans ple Groënland qu'on appellait Méridional, & qui sétait connu depuis le soixantieme degré de lati-» tude jusqu'au soixante-&-quatorzieme on voyait \*des hommes sauvages; & que pour la partie Drientale, où s'était anciennement établies des »Colonies Norwegiennes, on ne pouvait plus pen avoir connaissance, à cause des glaces n flottantes qui défendaient l'approche des côtes, » "Cette réponse me toucha. D'un côté, je pvoyais des sauvages à éclairer, des Norwégiens » a conserver, soit au Christianisme, soit à la » patrie; & de l'autre j'étais chargé non-seulement du soin d'une Paroisse, mais d'une femme »& d'un enfant. Je ne savais à quoi me résoudre, mincertain & flottant entre le bien de la reliegion qui m'appellait au loin, & les cris de la D d iii

Groënlan**d.** 

Groënland.

» Nature, qui me retenait au sein de ma samille:
» Je restai dans cette perplexité jusqu'en 1710,
» où je me déterminai à dresser un plan pour la
» conversion & l'instruction des Groënlandais. Je
» l'envoyai, dans un Mémoire, à l'Evêque de
» Berghen, parce que c'était le port de Norwège
» d'où partaient les navires destinés pour le Com» merce du Groënland.

De Prélat octogénaire, me répondit qu'il avait envoyé mon Mémoire à la Cour. Du reste men louant mon projet, il me disait : comme vous voulez quitter votre Cure, pour aller vous même instruire dans la Religion Chrétienne les peuples du Groënland, je ne vois pas comment la chose pourrait réussir, puisque ces barbares nont une langue particuliere que nous n'entendons point, & qu'ils n'entendent point la nôtre, plesus-Christ n'envoya ses Apôtres dans tout le monde pour instruire les peuples, qu'après leur avoir communiqué le don des langues.

D'Evêque de Drontheim, à qui j'avais aussi communiqué mon plan, parce que j'étais son diocésain, me répondit en 1711: il y a eu autresois des Evêques dans le Groënland, qui ont été sacrés à Drontheim dont ils étaient sustragans. Si quelque homme de Dieu vousait aller examiner la qualité du pays & le naturel des habitans, il n'y a pas de doute que le Roi,

qui depu des poste ne favor vôtre, fu par ce m prait dout one doit p » paniola, od'or. Ma » chercher Berghen. oces pays-I »Français, »long-temp sque le vie ola Carte, On voit,

du Groënlas
excusable, se
vett. Mais se
Prélats, il se
amis qui tou
& les pleurs
d'impression
folie, il pro
tranquille, o
de tentation

de Dronthe

famille:
1710,
pour la
ndais. Je
èque de
lorwège

dit qu'il

Du reste nime vous er vous-cienne les comment barbares in entenda nôtre, ns tout le qu'après angues, avais aussi aussi aussi l'étais son y a eu au-l, qui ont

ent fuffraulait aller

le Roi,

aui depuis quelques mois a destiné les revenus edes postes à des œuvres pies (ad pias causas). ne favorisat un projet aussi Chrétien que le vôtre, sur-tout si le commerce pouvait fleurix par ce moyen. Le Groënland est, on n'en fauprait douter, une partie de l'Amérique, & il one doit pas être fort éloigné de Cuba & d'Hifppaniola, où se trouve une grande abondance nd'or. Mais personne n'est plus propre à aller schercher ces trésors, que les navigateurs de Berghen. Le seul que je sache, qui ait parcouru aces pays-là, c'est Louis Hennepin, Missionnaire Français, Religieux Recollet, qui a voyagé »long-temps dans des pays qui ne peuvent être sque le vieux Groënland, & qu'il nomme dans ola Carte, Nova-Dania. 20

On voit, dans cette réponse, que le bon Evêque de Drontheim ne connaissait pas trop la situation du Groënland, & son erreur paraît d'autant plus excusable, que ce pays n'était pas encore découvett. Mais si M. Egède était encouragé par des Prélats, il avait à combattre ses parens & ses amis qui tous blâmaient sa résolution. Les prieres & les pleurs de sa femme sur-tout lui sirent tant d'impression, que son projet lui paraissant une solie, il promit de rester dans sa Cure. Il était tranquille, comme s'il eût été délivré d'une sorte de tentation; « mais ce calme, dit-il, ne sut pas

D d iv

Groënland

Groenland.

solong. J'avais toujours dans l'esprit ces paroles de l'Evangile : celui qui aime pere ou mere, sessemme, enfans, freres & sœurs plus que moi, m'est pas digne de moi. Je ne pus réstéchir à cet soracle sans trembler; j'y voyais ma condauna, tion, & mon ame en était dans un trouble continuel. Ma femme à qui je ne pouvais cacher mon inquiétude, après avoir tout sait pour me tranquilliser, me dit un jour; Je suis bien mal. heureuse d'avoir donné mon cœur & ma personne à un homme qui veut nous jetter lui & moi dans les plus grands malheurs.

sonne à un homme qui veut nous jetter lui & moi dans les plus grands malheurs, ⇒ Ces discours me désespéraient, & si cet état pavait duré, je crois que j'en serais mort. Ertn » le temps & quelques chagrins qui me fund sussités par la haine & la calomnie, déterme nerent ma femme à quitter avec moi un séjour p qui nous était désagréable, pour aller dans le Groënland. Dès que je fus assuré de sa résignavion, je redoublai mes efforts & mes instances pauprès de ceux qui pouvaient appuyer ou leconder mon projet. Mais à l'opposition de mes amis p qui continuaient à m'en décourner, se joignit pelle de mes ennemis qui me prêtaient des vues etrop humaines pour ne pas m'arrêter dans mes poursuites. Je publiai donc une Apologie, en 2 1715, où je répondis à toutes les objections o qu'on me failait. Elles consistaient dans la riguent

ala navig p j'exposai » répondre squ'il y av pauffi ince pau Groën s fons de m oun nom, » mêlajent objections trop étendu le dispenser «Pendan + monter to gu'un nav adans les g ode l'équip avaient été ola fausseré »& diffipal »de ma fan »& la guerr pensait ple ne pouvais ol'Evêque d »dans laque · fuccesseur.

du clim

Groënland

odu climat; dans les difficultés & les périls de la navigation; dans le danger évident auquel j'exposais une semme & des ensans dont je devais répondre devant Dieu; dans l'espèce de solie qu'il y avait à quitter une Cure pour une chose aussi incertaine, que l'était le fruit d'une Mission au Groënland, on y ajourait ensin quelques raissons de mécontentement & l'ambition de me faire un nom, comme autant de motifs secrets qui se mélaient à mon zèle. » M. Egède rapporte les objections & non pas les réponses qui sont, dit-il, trop étendues. Mais sa bonne-soi & ses succès le dispensent de toute autre justification.

«Pendant que je travaillais, poursuit - il, à surmonter tous ces obstacles, un bruit se répandit
qu'un navire marchand de Berghen ayant péri
adans les glaces voisines du Groënland, les gens
ade l'équipage qui s'étaient sauvé sur la côte,
avaient été tués & mangés par les habitans, Mais
ala fausseré de cette nouvelle se découvrit bientôt,
a dissipa la terreur passagere qui s'était emparée
ade ma samille. Cependant le temps s'écoulait,
a & la guerre durait en Danemarck. Personne ne
apensait plus au Groënland, j'étais le seul qui
ane pouvais l'oublier. J'écrivis donc, en 1717, à
al'Evêque de Drontheim & lui remis ma Cure,
adans laquelle il ne tarda pas à me nommer un
ssuccesseur. Ce sut alors que je sentis la plus sorte

h cet état

s paroles

echiràcer

ondamna-

uble con-

ais cacher

pour me

bien mal-

k ma per-

jetter lui

me turne, déterme, i un féjour ler dans le fa réfigna-es inftances ou fecon-le mes amis

e mes amis
fe joignit
it des vues
dans mes
ologie, en
objections

la rigueur

Groëmand.

\* douleur de quitter mes Paroissiens & mes A. is; » la raison, la chair & le sang, tout semblet » m'attacher plus que jamais au séjour de mes peres s& redoubler à mes yeux les horreurs du pays mauquel je sacrifiais l'amour de la patrie. Mais » dans cet état critique, mon épouse me rendant mes forces, me représenta, qu'il était trop tard pour me repentir. Vous avez formé, vous avez m poursuivi votre entreprise au nom de Dieu, me » dit-elle, pourquoi perdez-vous courage au » moment de l'exécuter ? J'accomplis donc ce que » j'avais commencé. Après des adieux tendres & » douloureux que je fis à mes chers paroissiens; mà ma mere, à ma sœur & à mes amis, je me mis en route au mois de Juin 1718, avec ma • femme & quatre enfans, dont le dernier n'avait » pas encore un an, & nous arrivâmes à Berghen.

»Là, dès qu'on fut informé du motif de » mon voyage, chacun en parla diversement: les » uns me traitaient de visionnaire, les autres » de fou, quelques-uns applaudissaient à mon » zèle dont les fruits pouvaient devenir utiles à » l'Etat.

Mon premier soin sut de chercher des gens capables d'entreprendre le commerce & la navigation du Groënland. J'en trouvai qui, après navoir envoyé des vaisseaux, étaient dégoûtés de ce commerce, par la prépondérance de celui

des Hollan d'une anné promirent Roi voulû rajent d'éq Groënland. que la mor éteignit tou de cette a où je restai encore en l fenta mon admis à son & me paru les movens dais. J'appri ordre aux M aux Marcha commerce d avec des pr Gouverneme Tous les Ma avaient déjà appellés à l'H avis sur la nat qu'on pouva

craignant qu

land, ou mê

E es Amis; femblait. ies peres du pays trie. Mais e rendant trop tard vous avez Dieu, me ourage au one ce que tendres & paroissiens; nis, je me , avec ma

nier n'avait Berghen. motif de fement: les les autres ent à mon pir utiles à

er des gens ce & la naqui, après it dégoûtés ce de celui

des Hollandais qui augmentait en ce pays-là d'une année à l'autre. Cependant quelques-uns Groënland. promirent que si la paix se faisait, & que le Roi voulût les protéger & les aider, ils tentemient d'équiper encore un vailseau pour le Groënland. J'attendis donc la fin de la guerre; que la mort de Charles XII, Roi de Suède, dieignit tout-à-coup, en 1719. Dès le printemps de cette année, je me rendis à Copenhague où je restai jusqu'au retour du Roi qui était encore en Norwège. A son arrivée on lui présenta mon Mémoire, & j'eus l'honneur d'être admis à son audience. Il approuva mon dessein, & me parut dans les meilleures intentions sur les movens de porter l'Evangile aux Groënlandais. J'appris bientôt après qu'il envoyait un ordre aux Magistrats de Berghen, de proposer aux Marchands de cette Ville l'entreprise du commerce & de la navigation du Groënland; avec des privilèges & sous la protection du Gouvernement. Je retournai donc à Berghen. Tous les Maîtres de navire & les Pilotes, qui avaient déjà fait le voyage du Groënland, furent appellés à l'Hôtel-de-Ville, afin d'y dire leur avis sur la nature du pays & l'espèce de commerce qu'on pouvait y faire. Mais ces gens de mer traignant qu'on ne les forçat d'aller au Groënand, ou même d'y demeurer, répondirent que

» c'était le pays le plus mauvais de la terre, & le fouscription moins abordable par les dangers de la navigation clergé de » J'aurais passé pour un imposteur, si je n'avait l'œuvre du » justifié l'exposé du Mémoire que j'avais présent à crivirent à » fur ce sujet, par une lettre d'un deces Marins que » parlait assez avantageusement du commerce du Groënland. Mais cette démarche de la Cour ne pour achev produisit aucun effet, non plus que les instances acherer un a que je fis auprès d'un grand nombre des Marschands de la Ville, pour seconder les avance ade la protection du Roi. Je passai tout l'hive » de 1720, sans espérance de secours, ni de succès, » exposé même aux railleries de bien de gens qui so conseillaient à ma femme de me faire renonce wà mon entreprise, Mais comme elle ne montrai » pas moins de résolution que j'en avais, on nou adit nettement que nous étions des fous,

Enfin à force de sollicitations, j'obtins d squelques marchands qu'ils s'affembleraient ave moi pour délibérer sur les moyens de forme » une Compagnie de commerce & une entreprik » de navigation pour ce pays si redouté. Ils pri rent mon dessein à cœur, & s'engagerent annte six pers m'assister, pourvu qu'on trouvât un assez grand A peine sûm nombre d'intéressés dans cette affaire. Nou contraire nou souvrîmes une souscription. Je m'y engage mois, que no pour 300 rixdales, & quelques autres pour de se soutint just moindres sommes. J'allai avec l'original de la le Statenhock

DI

assuré d'un

» Quoique

devait nous y passer l'hi

ires bâtimei & l'autre p ghen des no

Dans ce penhague, l lait nommer

avec une pe compter deu de mon voy part, l'équip

bord du vail main nous m

fous,

erre, & la souscription chez l'Evêque & les principaux du navigation Clergé de la ville, qui voulurent concourir à Groenland. i je n'avait l'œuvre du Ciel: bientôt des marchands sousais présents acrivirent à l'exemple des Pasteurs, & je fus Marins que assuré d'un fonds de dix mille rixdales.

mmerce de pouoique cette somme ne fût pas suffisante la Cour no pour achever l'entreprise, on commença par les instances acheter un vaisseau nommé l'Espérance, qui re des Mat-devait nous transporter au Groënland, & même les avance y passer l'hiver. La Compagnie fréta deux autout l'hive mes bâtimens, l'un pour la pêche de la baleine; ni de succès. & l'autre pour nous suivre & rapporter à Berde gens que ghen des nouvelles de notre arrivée.

re renonces Dans ce même temps on m'écrivit de Cone montrai penhague, le 15 Mars 1721, que le Roi m'alais, on nou lair nommer son Missionnaire pour le Groënland, avec une pension de trois cens rixdales, sans j'obtins de compter deux cens autres pour les préparatifs eraient ave de mon voyage. Tout étant d'sposé pour le dés de forme part, l'équipage se rendit le 2 Mai suivant, à ne entreprise bord du vaisseau l'Espérance, & dès le lendeuté. Ils primain nous mîmes à la voile au nombre de quangagetent ante six personnes, en y comprenant ma famille. assez grand A peine fûmes-nous fortis du port, qu'un vent faire. Nou contraire nous força de mouiller jusqu'au 12 dû y engagea mois, que nous eûmes un temps favorable: il tres pour de se soutint jusqu'au 4 Juin où nous apperçûmes iginal de la le Statenhock, ou Cap des Etats. Le pays était

Groënland.

sencore couvert de glace & de neige. La tem s pête, & les glaces qui flottaient jusqu'à dix of douze milles loin des côtes, nous repoussaient p toujours des rives du Sud où nous voulion saborder. Quand le vent & la mer le permen mtaient, nous avancions à la voile le long de selaces, cherchant quelque passage pour gagne pla terre; mais elles étaient si fort pressers omme attachées les unes aux autres, que nou » essayames pour nous en éloigner, de tirer ver D'Ouest en pleine mer. Tout nous rejettait con re ces écueils flottans que nous voulions évites ⇒ Alors les Maîtres de navire parlerent de retour mner à Berghen, comme s'il n'y euc point e » d'espérance d'aborder au Groënland. J'insiste sontre ce parti dicté par le découragement, » Cependant nous courûmes le plus gran » danger. Un jour que nous étions entiereme renfermés dans les glaces, entre lesquelles mn'y avait pas un espace libre au delà de de portées de fusil, l'alarme s'empara de l'équ » page: elle redoubla bientôt, quand on vit p wun figual que faisait la galiote qui nous ava toujours suivi depuis Berghen, qu'elle ava o donné contre la glace qui l'avait percée. Cepe ■ dant le dommage fut réparé; mais le Capitain ■ de notre navire vint dire à ma femme & àm menfans qu'il fallait se préparer à la mon,

∞ péril é ∞ épais ∞ nous r

»le ven

vîmesglaces.

ple 3 de paprès la C'est

M. Cran ce zélé M ci donna contient

Aussi-t fe bâtit ui de planci

l'isle de maison si d'Août.

Les Gr.
hôtes d'affi
quiétude e
mes & c
frayeur, q
un logeme
quelques

& dès-los

ALE. e. La tem qu'à dix ou repoullaien

us voulion le permet le long de pour gagne t presses es, que nou de tirer ver rejettait con ulions éviter ent de retour euc point e land. J'inbit ouragement, e plus gran s entiereme e lesquelles dela de de para de l'équ and on vit p qui nous ava qu'elle ava ercee. Cepe is le Capitain mme & am la mort.

péril était grand, le vent violent; un brouillard pépais couvrit l'air jusqu'à minuit : mais nous Groenland. pnous trouvames insensiblement plus au large; » le vent tomba, le brouillard disparut, & nous yîmes que nous étions entierement dégagés des glaces. Le reste de la route se fit gaiement, & ele 3 de Juillet, nous abordâmes enfin à la terre paprès laquelle nous avions tant soupiré.

C'est à Balls'river que débarqua M. Egède, dit M. Crantz, qui continue ou répète l'histoire de ce zélé Missionnaire, d'après le journal que celuici donna lui-même de ses travaux; journal qui contient l'espace de quinze ans, & qui fut imprimé en 1738.

Aussi-tôt que le vaisseau fut arrivé, l'équipage se bâtit une maison de pierre & de terre, revêtue de planches. Ce fut dans une isle qu'on appella l'isle de l'Espérance, du nom du vaisseau. La maison sut occupée dès le dernier jour du mois d'Août.

Les Groënlandais virent d'abord leurs nouveaux hôtes d'assez bon œil, quoiqu'avec une sorte d'inquiétude de ce qu'ils étaient venus avec des femmes & des enfans. L'étonnement fit place à la frayeur, quand ils comprirent en les voyant bâtic un logement, que ce n'était pas pour un trafic de quelques mois, mais pour s'établir dans ce pays; & des-lors ils ne youlurent plus recevoir ces

Grounland.

étrangers dans les tentes ou les cabanes. Cepens dant on vint à bout par des préfens & des prévenances, de rendre les sauvages moins inaccessibles, & ils se laisserent voir, non pas d'abord chez eux, mais dans une maison isolée qu'ils vuiderent exprès, & où ils mirent un espion pour veiller toute la nuit. A la fin ils se familiariserent jusqu'à recevoir les visites des Européens, & à les leur rendre dans toutes les maisons.

M. Egède ne perdit pas une occasion d'apprendre leur langue, & dès qu'il sut que leur mot Kina fignifiait qu'est-ce, il s'en servit pour leur demander le nom de tout ce qui frappait ses sens, & il écrivit tous ces mots à mesure qu'on les lui prononçait. S'étant apperçu qu'un Groënlandais, qui s'appellait Arok, avait pris pour un Européen nomme Aaron, cette affection que la seule ressemblance des noms peut inspirer à des gens qui n'ont que ce rapport entr'eux, il engagea celui ci à s'insinuer chez ce peuple, pour tâcher de savoir la langue & les particularités du pays. Quelque temps après, il affecta de le laisser parmi eux; & comme ils vinrent aussi-tôt lui faire entendre qu'il avait oublié un des siens, il feignit de ne pas les comprendre. Mais ils ne tarderent pas à revenir dire qu'Aaron était chez eux, & qu'il fallait le rappeller, parce que les Groënlandais n'aimaient pas à demeurer avec un étranger.

On dissipa

On diffi fens, & il l'hiver. Il n courmentais untôt l'auti portement o fur battu jul pris fon ful Sauvages tac remens, en Ministre, qu femblant d'i on, & lorfo mautre de l Cependan e Pasteur, c conjurer l ont la Natio Ces Devins v as, perfuado

onne espèce emal. La cra our un perso Nation. M. onnaître aux rêchait aux I uelques table

nême un pu

Tome X1

Cepens s prévenacce(lid'abord u'ils vuion pour ariferent ens, & à

d'apprenleur mot pour leur fes fens, on les lui enlandais, Européen seule resgens qui ea celui ci de savoit Quelque

i eux; & ndre qu'il ne pas les à revenit fallait le 'aimaient

n dissipa

On dissipa leur mésiance par de nouveaux préfens, & ils consentirent à garder Aaron tout Groenland. l'hiver. Il n'y trouvait pas grand avantage; on le tourmentait, on lui volait tantôt une chose & tantôt l'autre; de sorte qu'un jour, dans un emportement de colere en étant venu aux mains, il fut battu julqu'au fang; cependant, après lui avoir oris son fusil, de peur qu'il ne se vengeat, les Sauvages tacherent de l'appaiser par de bons traitemens, en le priant de ne pas se plaindre au Ministre, qui pourrait les punir. M. Egède sie emblant d'ignorer leur conduite à l'égard d'Aaon, & lorsqu'il alla les voir, il leur laissa encore mautre de ses gens.

Cependant les Groënlandais redoutaient si fort e Pasteur, qu'ils chargerent leurs Angekoks, de conjurer lui & son Peuple, comme un fléau ont la Nation ne pouvait trop tôt être délivrée. les Devins voyant aisément qu'ils n'y réussiraient as, persuaderent aux Sauvages, qu'il était luinême un puissant Angekok, mais de la bonne onne espèce, ou de ceux qui ne faisaient point emal. La crainte se changea donc en vénération our un personnage qu'on voyait si respecté de Nation. M. Egède, qui brûlait du desir de faire onnaître aux Groënlandais les mystères qu'il têchait aux Danois, mit sous les yeux Sauvages uelques tableaux des principaux événemens de Tome XVIII.

E e

Groenland.

la Bible, dessinés ou peints par son fils ainé. Ces tableaux leur donnant occasion de lui faire des questions, il apprenait insensiblement leur inigage, & les préparait en même-temps aux dogmes dont il voulait les instruire. A propos de la résurrection d'un mort, qu'on leur présenta parmi les images ou tableaux des miracles du Christ, les Groënlandais prierent M. Egède, en qualité d'ambassadeur de son Dieu, de soussler sur leurs malades, afin de les guérir, comme faisaient les Angekoks. Le Pasteur Danois fur obligé, pour gagner le cœur de ce Peuple, de condescendie à ses demandes. Mais il ne se vante pas d'avoir exaucé tous leurs vœux, ni mérité leur confiance par des guérisons, en cela plus modeste que la plupart des Missionnaires.

Commerce des Allemands au Groënland.

Le commerce ne fit pas, dans les commence mens, beaucoup plus de progrès que la religion Les Groënlandais étaient pauvres, & le peu d'superflu qui leur restait à la fin de l'hiver, ils l'réservaient pour les Allemands accoutumés depui bien des années à trassquer avec ce Peuple. Ainsi dès le printemps de 1722, les Danois virent ave peine une petite flotte de vaisseaux Allemand aborder au Groënland, & acheter en une dem heure plus de marchandises, qu'ils n'en avaien eux-mêmes pu avoir dans tout l'hiver.

Déjà les provisions menaçaient de leur man

quer; ca coup plu l'étaient peu de vi naissaient y étaient rendait p la fin de attaqués d muter con cause de galiote de qu'on ne repartir av Groënland. perplexité, refter feul les voit per julqu'au me condition o fin de ce n fant quelqu fix hommes que le peu luffirait qu'à qu'en cas de

fur quelques

en Europe.

ainé. Ces faire des T langinge, gmes dont refurrecparmi les Christ, les nalité d'amr leurs maaifaient les bligé, pour

ondescendre pas d'avoir

ur confiance

deste que la commence e la religion & le peu d hiver, ils l tumés depui euple. Ainfi s virent ave **Allemand** n une dem n'en avaier r.

e leur man

quer; car s'étant figuré la pêche & la chasse beaucoup plus abondantes au Groënland, qu'elles ne Groënland, l'étaient réellement, ils avaient embarque trèspeu de viande & de poisson. Comme ils ne connaissaient pas le pays; que les rennes & les lièvres y étaient rares, & que la pêche aux filets ne leur rendait presque rien, la disette se fit sentir avant la fin de l'année, & plusieurs d'entr'eux furent attaqués du scorbut. Alors on commença de murmurer contre le Ministre qui était l'auteur ou la cause de ce malheureux voyage; & comme la galiote de munition était plus lente à revenir qu'on ne l'avait espéré, l'équipage résolut de repartir avec le vaisseau qui avait hive né au Groënland. M. Egède était dans la plus grande perplexité, ne voulant ni quitter sa mission, na rester seul avec sa femme & quatre enfans, pour les voit périr de misere. Il obtint qu'on attendrait jusqu'au mois de Juin le retour de la galiote, à condition que si elle n'était pas revenue avant la fin de ce mois, on se rembarquerait en lui laisfant quelques provisions. Il avait même engagé fix hommes à rester avec lui; mais quand ils virent que le peu de provisions qu'on leur offrait, ne suffirait qu'à peine pour six mois, ils lui dirent qu'en cas de disette, ou de besoin, ils passeraient fur quelques vaisseaux Allemands, pour retourner en Europe. Le Pasteur résolut donc de suivre le

Groënland.

troupeau, & de s'embarquer avec l'équipage. Mais sa femme lui reprochant sa faiblesse, dit à ceux qui commençaient déjà à démolir l'habita. tion, qu'il ne fallait pas fe défier ainsi de la Providence, & qu'elle avait une certitude positive que la galiote était en route pour arriver incefsamment. En effet, tandis qu'on se moquait de la Prophétesse, on vit, dès le 27 de Juin, le vaisseau qu'on attendait. M. Egède reçut en mêmetemps les nouvelles les plus encourageantes, de la part des Marchands de Berghen, qui lui promettaient de continuer le commerce du Groënland, quelque désavantageux qu'il fût en commençant. Il apprit, d'un autre côté, que le Roi voulant foutenir la mission de tout son pouvoir, avait déjà établi une loterie en faveur de cet objet, & que comme ce moyen ne réussissait pas, il avait mis une légere contribution sur ses Royaumes de Danemarck & de Norwège, sous le nom de la cotisation du Groënland.

Le Missionnaire redoublant d'espérance & d'atdeur, sit de nouveaux essorts. Il prit avec lui deux de ses ensans pour aller passer l'hiver chez les Groënlandais, résolu de s'instruire lui-même de l'état du pays; tandis que ses ensans en apprendraient la langue, en se mêlant avec des Nationaux de leur âge. C'est peut-être un des meilleurs moyens d'établir des Colonies, & des missions Gouvern gligé da

Il eng fens, de vivre ave dit une f recevoir que ce n vivre à se ouvert la avait logé du Pasteu enfans qu' s'échapper obtenu d' errante, & mais il le v ou voir les prenait en mencemens çon, ou qu lettre qu'ils rent bientô qu'ils ne vo s'occuper to & crier A, que des par

quipage. Te, dit à l'habitae la Pro-· politive er incefquait de , le vaifn mêmeantes, de lui prou Groenen com-

ue le Roi

pouvoir,

de cet ob-

issait pas,

es Royau-

us le nom

ce & d'arc lui deux chez les même de n apprenles Natiodes meil-, & des missions chez les Sauvages; mais le seul que le s Gouvernement, & le zèle religieux, aient né- Groënland. gligé dans les Etats Catholiques.

Il engagea de plus, par des caresses & des présens, deux petits orphelins abandonnés, à venir vivre avec lui. Cet exemple de bienfaisance, enhardit une famille de six personnes, à le prier de les recevoir dans sa maison. Mais il s'apperçut bien que ce n'était que faute de subsistance, & pour vivre à ses dépens. Car, dès que le printemps eut ouvert la mer aux Pêcheurs, tout ce monde qu'il avait logé & nourri durant l'hiver, prit congé du Pasteur, sans rien dire; & même les deux enfans qu'il croyait s'être attachés pour toujours, s'échapperent l'un après l'autre. Il avait d'abord obtenu d'eux, qu'ils renonceraient à cette vie errante, & qu'ils apprendraient à lire & à écrire; mais il se vit obligé de les laisser aller à la mer, ou voir les Sauvages, toutes les fois qu'il leur en prenait envie. Quant à leur instruction, les commencemens lui réussirent, tant qu'il eut un hameçon, ou quelque outil à leur donner pour chaque lettre qu'ils apprenaient à connaître: mais ils furent bientôt rebutés de ce travail, & lui dirent, qu'ils ne voyaient pas à quoi cela était bon de s'occuper toute une journée à regarder un papier, & crier A, B, C; que le Facteur & lui n'étaient que des paresseux, dont toute la vie se passait à

E e iii

Groenland.

tenir les yeux sur un livre, & à gâter du papier avec une piume; tandis que les Groënlandais allaient pêcher des veaux, & tuer des oiseaux; exercice de gens braves & laborieux, qui trouvaient du profit dans leur amusement. Il voulut leur faire entendre l'utilité de savoir lire & écrire, pour apprendre les pensées d'un ami absent, & pour connaître la volonté de Dieu dans son livre; mais, en convenant de ces avantages, ils trouvaient que l'art qui leur donnait à vivre, était plus important, & que quand on possédait bien cette science, on n'avait guères besoin d'autres connaissances.

L'année 1723, M. Egède alla deux fois à la baie d'Amaralik ou de Balls'river, pour y voir un monument des anciennes colonies des Norwégiens. Il trouva dans un beau vallon, les restes d'un édifice quarré de pierre plate, environ de dix-huit pieds de long sur autant de largeur, & de douze pieds de hauteur avec la place d'une porte. Il crut que ce devait être la tour ou le clocher d'une Eglise; d'autant plus qu'il apperçut non loin de là, des ruines d'environ quatre-vingtseize pieds de longueur & soixante-&-douze de large, mais qui n'étaient plus qu'à deux pieds audessus de terre; d'ailleurs cet ouvrage ne ressemblair en rien à l'architecture ou maçonnerie des Groënlandais.

Dans la de la comi premier ap lecond éta retourna l' vingt baril qui valait d lings. Le ti ou fonder cette occasi qui fussent à la découve Pour s'affur dans cette c & s'embarg fûr déjà bie par le détro des cerres c quatre lieu coup invest poussait, il débouché d libre; mais dre qu'au li c'était la me terres, il d

tion des de

voulait se re

lu papier ënlandais oiseaux: qui trou-Il voulut & écrire. blent, & fon livre: rouvaient t plus imbien cette itres con-

Ž.

fois à la ur y voir des Nor-, les restes nviron de argeur, & lace d'une ou le cloapperçut tre-vingtdouze de pieds aune ressemnnerie des

Dans la même année, il arriva trois vaisseaux de la compagnie Danoise pour le Groenland. Le Groenland. nremier apportait des provisions à la colonie. Le second était destiné à la pêche de la baleine; il retourna l'année suivante à Berghen avec cent vingt barils d'huile de baleine, & une cargaison qui valait environ cinq cens quarante livres sterlings. Le troisieme vaisseau devait aller découvrir ou sonder les détroits. M. Egède reçut ordre, à cette occasion, de choisir des mariniers du pays qui fussent à toute épreuve, & de les envoyer à la découverte des côtes orientales du Groënland. Pour s'assurer de la sidélité qu'on devait apporter dans cette commission, il voulut la faire lui-même, & s'embarqua avec deux chaloupes, quoique l'été sût déjà bien avancé, dans l'espérance de s'ouvrir par le détroit de Frobisher le chemin le plus court des cerres que l'on cherchait. Après s'être avancé quatre lieues dans le détroit, se voyant tout-àcoup investi des glaces que le vent du nord y poussait, il crut devoir attendre qu'elles eussent débouché dans la mer, pour lui laisser un passage libre; mais les Groënlandais lui ayant fait entendre qu'au lieu de venir de l'orient par le détroit, c'était la mer occidentale qui les poussait dans les terres, il désespéra de trouver une communication des deux mers à travers le Groënland. Il voulait se rendre à la côte orientale par le détroit

DE:

du Cap Farewel, lorsque les Groenlandais lui Croënfand, représenterent que le chemin était long, le pasface orageux, le courant très-fort, & sur-tout qu'il n'y avait rien de si cruel que les habitans de ces bords où il prétendait les mener. D'ailleurs il n'avait point fait de provisions pour l'hiver; il fut donc obligé de s'en retourner, & de refaire en dix-neuf jours un voyage de centivingt lieues, qu'il avait fait en quinze jours. Mais son temps ne fut pas perdu; car on lui fit remarquer en passant beaucoup d'Illes où les Norwégiens avaient laissé des traces & des monumens de leur séjour. Dans un endroit sur-tout appellé Kakoktok, entre le soixantieme & le soixante-unieme degré de latitude, il observa les ruines d'une Eglise, qui avait cinquante pieds de long sur vingt de latgeur entre des murailles épaisses de six pieds, avec deux portes au Midi, & une plus grande à l'Ouest. On voyait une seule fenêtre au Nord, & quatre autres étaient ouvertes au Midi. Les murailles étaient assez bien travaillées pour l'architecture, mais sans aucune peinture ni sorte d'ornemens. Les murs du cimetiere étaient encoresur pied. On voyait tout auprès, une grande maison & beaucoup de petites. M. Egède enleva un morceau des décombres de l'Eglise, dans l'espérance 'd'y trouver quelque antiquité des Norwégiens. Les Groënlandais ne voulaient pas d'abord y con-

fentir, de crain y avait enfeve venaient troub fut uniquemen le Pasteur Dang bons, des offe terre.

Il arriva cett vaisseaux de la la baie de Disk mouillé qu'en d profit, parce qu feaux Allemand de l'Amérique sante-septieme avait le moins de de bois pour étab land. Mais il reto avoir pu prendr retour il embai Missionnaire & matériaux qu'il i le second établ Berghen.

Si l'on voit M entreprises, que land ce corps de ce Missionnaire is lui

pal-

r-tour

ns de

eurs il

er; il efaire

eues,

temps

er en

vaient

éjour.

entre re de

, qui

e larpieds,

nde à

rd, &

s muarchi-

d'or-

re fur naifon

mor-

rance

giens.

con-

fentir, de crainte que les ames des étrangers qu'on y avait ensevelis, ne se vengeassent sur ceux qui Groënland. venaient troublet les cendres des morts. Mais ce fut uniquement le manque d'outils, qui fit que le Pasteur Danois ne put emporter que des charbons, des ossemens & des fragmens d'urnes de

Il arriva cette même année au Groënland deux vaisseaux de la Norwège. L'un était allé jusqu'à pour découla baie de Disko pour y trafiquer; mais n'avait vrir un pasmouillé qu'en deux endroits & sans beaucoup de sage dans profit, parce qu'il avait été devancé par les vais-Septentrioseaux Allemands. L'autre devait sonder les côtes de l'Amérique entre le soixante-sixieme & le soizante-septieme degré, où le détroit de Davis avait le moins de largeur, & de-là revenir chargé de bois pour établir une seconde colonie au Groënland. Mais il retourna, dès le mois de Juillet, sans avoir pu prendre terre à cause des glaces. A son retour il embarqua vingt personnes, avec un Missionnaire & un enfant Groenlandais, & des matériaux qu'il transporta à Nepisène. Ce fut-là le second établissement de la compagnie de Berghen.

Tentative

Si l'on voit M. Egède à la tête de toutes les entreprises, que formait ou tentait dans le Groënland ce corps de Marchands, il faut observer que ce Missionnaire avait accepté la direction des

Groënland.

affaires de la Compagnie, avant de partir de montinuair Berghen. Car il n'avait pu intéresser des Commercans au bien de la Religion, qui était son unique motif, sans entrer dans leurs vues tempo. relles; soit que les Chrétiens du Nord aient en dans les ci général moins de Prosélytime que ceux du Midi, soit que dans les pays Protestans, le Clergé n'ait mour devo ni autant d'accès, ni autant de crédit dans les Cours, qu'en ont eu jusqu'a présent les Mission- Groenlanda naires Catholiques du Portugal & de l'Espagne, Mais il faut avouer que si ceux-ci ont montré plus de défintéressement dans les premiers temps de leur vocation, ils ont bien profité du succès de leur zèle en Amérique, pour l'avancement de leur pouvoir dans le monde entier; au lieu que M. Egède n'avait si fort à cœur les progrès du commerce de sa nation au Groënland, que pour y mieux assurer ceux de sa Religion.

Aussi quand il eut apprivoisé les Groënlandais à l'appas du gain, il crut devoir, à l'exemple des Apôtres, les prendre dans ses filets, & les fami- forte de cur liariser avec la prédication de l'Evangile. Ils l'écouterent d'abord patiemment; mais lorsqu'il y revenait trop souvent, & qu'il leur faisait perdre au chant des Hymnes le temps de la pêche, ils ne voulaient plus l'entendre: sur-tout dès qu'un Angekok se présentait avec ses enchantemens, on mais que s voyait désertes l'auditoire du Missionnaire, & Manu ciel. Le

contrefailai maces. On teur, parce Dieu dont rette fin du u point qu aire entend uer leurs A Cependa menaces, o l'abord à l noquer de du tambour iemment; dans les affe es divertiff

prit de l'a

Un Angeloo

pour fon fi

woir repro

que son ens

LE u succès de

partir de continuait à prêcher, on s'en moquait, & l'on Commer. Contrefaisait les gestes du Prédicateur par des gri-Groënland. it son uni-maces. On allait même jusqu'à le traiter de men-mes tempo-neur, parce que les Angekoks, qui avaient été d aient en dans les cieux, n'y avaient point vu ce Fils de c du Midi, Dieu dont il parlait, ni le firmament assez fragile Clergé n'ait sour devoir écrouler & tomber en poudre, à dit dans les rette fin du monde, dont il les menaçait. Enfin les es Mission- Groenlandais poussaient la raillerie & l'insolence l'Espagne, qui point que les Danois surent obligés de leur montré plus paire entendre qu'ils viendraient avec des susils, s temps de quer leurs Angekoks, pour leur imposer silence.

Cependant moitié par caresses & moitié par ncement de menaces, on vint à bout d'engager les Sauvages au lieu que fabord à laisser parler le Missionnaire, sans se progrès du moquer de lui, ai l'interrompre avec le bruit , que pour du tambour; ensuite à l'écouter quelquesois paimment; puis à ne pas s'enfuir quand il allait Groënlandais dans les assemblées, pourvu qu'il n'y troublât pas exemple des des divertissemens; enfin à l'entendre avec une & les fami- forte de curiosité & de satisfaction. Insensiblement le. Ils l'écou-qu'il y rever Un Angeltolt vint lui dire un jour de prier Dieu pour son fils malade. Le Missionnaise, après lui che, ils ne woir reproché son métier d'imposteur, lui dit qu'un Anque son enfant mourrait, car il était à l'agonie;
emens, on mais que se l'on voulait le laisser baptiser, il irait naire, & Bau ciel. Le pere y consentit, l'enfant reçut le

baptême & mourut. La famille du mort, après le 10015, le 2001 le gémissement ordinaires, vint dire au Pasteur que 10015 no c'était à lui d'ensevelir le corps; & persuadée que se la c'était à lui d'ensevelir le corps; & persuadée que se la corps de la corps d l'ame était heureuse, elle demanda avec instance, détro d'être baprisée. Mais le Missionnaire irrita ce pêche pieux desirs, par un sage refus, disant que le adultes devaient se faire instruire de la religion avant d'y être initiés.

que v

par e

ni tou

Parmi les dogmes dont M. Egède cherchait prend prévenir les esprits en faveur du christianisme dans celui de la résurrection des morts faisait le plus lent pl d'impression sur les Groënlandais. Ils sémblaien eurs dis courir au-devant de la persuasion, qu'il pouvai la pêc.
y avoir un état où le corps ne serait plus sujet : en pres la peine, ni aux maladies, & où les amis & le connaire parens se retrouveraient pour ne plus se quitter unfiance Mais, malgré la pente naturelle de l'esprit humain dice de qui se livre plus à la crainte qu'à l'espérance que s'il ils ne voulaient point entendre parler de peine esprit d éternelles. S'il y avait tant de feu dans l'Enfer mer ple disait un Groenlandais, n'y a-t-il pas affez d'eat buts. . dans la mer pour l'éteindre? Ou bien, si c'est un leur ré lieu si chaud, nous y serons dédommagés du frois boutit a que nous éprouvons sur la terre. D'ailleurs le mander Angekoks, qui vont par-tout, auraient bien vi bonheu cet Enfer. Quand M. Egède leur répondait que ne la co leurs Angekoks étaient des imposteurs, qui n'a vons bej vaient rien vu de ce qu'ils leur débitaient; & pour mi

LE

cherchait !

ort, après le gous, lui répliquaient-ils, avez-vous vu le Dieu dont s Pasteur que pous nous parlez tant ? « Il est extrêmement disticile Groënland. ersuadée que p (dit M. Crantz, après M. Egède lui-même) de vec instance détromper ce Peuple de ses préjugés, & d'eme irrita ce pêcher qu'il ne fasse un mauvais usage de chasant que le sque vérité qu'il entend : il ne veut pas croire, la religion spar exemple, que Dieu soit présent par-tout, ni tout-puissant, ni bon & bienfaisant, jusqu'à prendre plaisir à secourir ceux qui l'invoquent nristianisme dans leurs peines & leurs besoins. » Ils sem-aisait le plus dent plutôt disposés à lui attribuer la cause de s femblaien eurs disgraces. Car s'ils avaient du mauveis temps qu'il pouvait la pêche, & qu'elle ne fût point heureuse, ils plus sujet; en prenaient aux prieres & aux sermons du Mis-samis & le connaire, disant que l'air était irrité de la solle us se quitte ansiance qu'ils avaient en cet étranger, au préprit humain dice de celle qu'ils devaient à leurs Angekoks. l'espérance du s'il voulait l'emporter sur ces Devins, dans et de peine esprit des Groënlandais, il n'avait qu'à leur proans l'Enfer plus de poissons, d'oiseaux & de beaux a sez d'eat purs. « Quand M. Egède leur disait de prier, , si c'est un seur réponse était: nous prions, mais cela n'a-agés du froit boutit à rien. S'il ajoutait qu'ils ne devaient de-'ailleurs le mander à Dieu que les biens spirituels, & le ent bien vi bonheur d'une vie avenir, ils répliquaient: nous pondait que ne la comprenons, ni ne la desirons, nous n'a-rs, qui n'a vons besoin que de la santé du corps, & de veaux bitaient; E pour manger. ».

## 446 HISTOIRE GENERALE

Groënland,

Ces détails prouvent combien les Peuples sans vages sont difficiles à convertir. M. Egède s'et plaint très-fréquemment dans sa relation: il di bien que s'il avait voulu loger & nourrir gra tuitement des familles de Groënlandais, marie & doter des filles, ou faire des présens de noces il n'aurait pas manque de gens à baptifer; mai qu'il en avait été dissuadé par l'expérience qu'il avait faite, que le cœur de ces nouveaux converti n'était point changé par le baptême, & qu'ils ref taient dans l'endurcissement & l'insensibilité qui leur sont naturels. Il avait envoyé deux enfant fauvages à Copenhague, afin qu'à leur retout ils pussent donner à leurs compatriotes une haute opinion du Danemarck, & par-là sans doute, pré venir les esprits en faveur de la Religion qu'on professait. En 1725, un de ces onfans, nomm Poëh, revint seul au Groënland, l'autre étan mort à Berghen. Il montra les présens qu'il ava reçus, & qu'on lui avait donnés vraisemblable ment pour inspirer à plusieurs de ses compatrione l'envie de faire le voyage du Danemarck. Il leu parla de la splendeur de ce Royaume; de l magnificence de la Cour où il avait été présenté des beaux édifices de la Capitale, & sur-tout de Eglises. Ce Peuple ne se lassait point de lui fair des questions, & d'admirer ce qu'il disait au suje de la puissance militaire du Roi, qu'ils croyaion

autres hom marins. M. I que Dieu ét faient, & ils écoutain pourtant q conçurent effrayante, gnoient fan jesté Royal faible imag

enchanté de la vie fauva dionales du Colonie Da Groënlandai part de cette qui s'était daux mœurs

Cependa

& les prése

Tels étaic contrait dans ployait à p Après avoir de leur lang veaux frais, cuples fau Egède s'e tion: il di ourrir gra ais, marie s de noces ptifer; mai rience qui ux conventi & qu'ils ref nsibilité qu deux enfan

leur retou es une haut doute, pre gion qu'on ans, nomm autre étan as qu'il avai raisemblable compatrion arck. Il leu

rume; de l té présenté fur-tout de de lui faire isait au suje ils croyaien

sêtre qu'un Seigneur un peu plus riche que les autres hommes, parce qu'il prenait plus de veaux Groenland. marins. M. Egède saisit cette occasion, pour leur dire que Dieu était le Roi de ces Rois, puisqu'ils lui obéissaient, & que, pour savoir & faire sa volonté, ils écoutaient la voix des Pasteurs qui n'étaient pourtant que leurs sujets. Alors les Sauvages conçurent une idée de Dieu très-grande, mais estrayante, par l'appareil des armes qu'ils joignoient sans cesse à la représentation de la Maiesté Royale, qu'on leur peignait comme une saible image de la Toute puissance Divine.

Cependant, malgré cet éclat, & les caresses & les présens de la Cour, Poëh n'était pas si fors enchanté de l'Europe, qu'il ne voulut reprendre h vie sauvage, & se retirer vers les côtes méridionales du Groënland, avec une femme de la Colonie Danoise. Enfin on lui fit épouser une Groënlandaise, après bien des difficultés de la part de cette fille, pour se marier avec un homme qui s'était dégradé par un genre de vie étranger aux mœurs de son pays.

Tels étaient les obstacles que M. Egède rencontrait dans sa mission, & les moyens qu'il employait à planter la foi chez les Groënlandais; Après avoir pris beaucoup de peine à s'instruire de leur langue, il était obligé de chercher à nouveaux frais, le sens des phrases qu'il croyait mal-

Groënland.

à-propos avoir bien entendu une semaine auparavant. Heureusement ses enfans suppléerent à son défaut, & ils apprirent si bien le langage & la prononciation du pays, qu'ils l'aiderent à commencer une Grammaire Groënlandaise, & à traduire quelques Evangiles du Dimanche, avec des questions & des explications.

L'année 1725 apporta de bonnes nouvelles à la Colonie : deux vaisseaux venus de Berghen, répandirent la joie, en apprenant que la cotisation avait déjà produit une somme de dix mille livres sterlings pour les nouveaux établissemens du Groënland. Mais ce plaisir sur troublé bientôt après, quand on vit revenir, au mois de Juin, un de ces vaisseaux avec tous les Colons de Népisène, qu'il avait été obligé de prendre sur son bord, parce qu'ils n'avaient pas assez de vivres pour attendre, une année entiere, le retour d'un autre vaisseau d'approvisionnement. Ils avaient donc abandonné des maisons bâties avec beaucoup de peine : & l'on apprit peu de temps après qu'elles avaient été brûlées par des Navigateurs étrangers.

Ce ne sut pas là l'unique disgrace; un Angekok craignant, sans doute, que la Mission ne sît tott à son ministère, voulut employer la magie pour se désaire du Facteur de la Colonie & de sa troupe. Le Danois sut assez imprudent pour frapper l'An-

rekok au visage, pene temens. Le Sauvage c a fon fufil : heureuseme empêcherent le Devin un Prêtre du Démon; mais julqu'au moment temps après, l'Angeko que les habitans des côt d'assassiner le Commis drait faire le commet Facteur lui-même, aj avec la plupart de ses Es c'est le temps de tomb peu de monde qui l'env reviendra, nous le tuer entre nous toutes les ma Ce complot fut rappor mfant Groënlandais, qui k Pasteur , y était rever thâtié, s'il était rattrapé. I garde en attendant le Fa marche aux conjurés, & conspiration: mais conten l'avenir, il lui fit grace, les Groënlandais.

Cette alarme fut suivi a Colonie dans la plus gr fait au commencement de

Tome XVIII.

gekok

aupaet à fon e & la à come à travec des ouvelles

le Bernant que fomme ouveaux laifir fut enir, au tous les bligé de aient pas entiere, nnement. ns bâties t peu de par des

Angekok fit tort à pour se a troupe. er l'Angekok

rekok au visage, pendant qu'il faisait ses enchantemens. Le Sauvage courut à son arc, le Danois Groënland. I son fusil: heureusement les Groënlandais effrayés empêcherent le Devin de tirer sa fleche. C'était un Prêtre du Démon; il cacha son ressentiment, mais jusqu'au moment de la vengeance. Peu de temps après, l'Angekok dit à ses Groenlandais, que les habitans des côtes du Sud avaient comploté d'affaffiner le Commis du Facteur, lorsqu'il viendrait faire le commerce dans leur contrée : le Facteur lui-même, ajouta-t-il, est au Nord avec la plupart de ses Européens, pour son trafic : c'est le temps de tomber sur le Ministre & le peu de monde qui l'environne; quand le Facteur reviendra, nous le tuerons, & nous partagerons entre nous toutes les marchandises de la Colonie. Ce complot fut rapporté à M. Egède, par un enfant Groënlandais, qui, après s'être enfui de chez le Pasteur, y était revenu dans la crainte d'être châtié, s'il était rattrapé. Le Missionnaire fit bonne garde en attendant le Facteur; à son arrivée, il marche aux conjurés, & fait saisir l'auteur de la conspiration: mais content de l'avoir intimidé pour l'avenir, il lui fit grace, à la sollicitation de tous les Groënlandais.

Cette alarme fut suivie d'un danger qui jetta a Colonie dans la plus grande consternation. On tait au commencement de Juin 1726, lorsqu'une

Tome XVIII.

Groënland.

montagne de glace, poussée par les courans vers la côte, fit périr un vaisseau, à la vue de la Co. lonie. On ne douta point que ce ne fût celoi qu'on attendait de la Norwège, pour les provitions de l'année. M. Egède, pour remédier à la disente dont on se voyaitmenacé, résolu d'aller avec deux chaloupes vers les baies du Sud, où se rendaient les Pêcheurs de baleine Allemands, & d'acheter de cette Nation les vivres qui manquaient à la Colonie Danoise. Il avait cent lieues à faire, & comme il craignait d'arriver trop tard, il alla jour & nuit, & dans cinq jours il arriva. Mais on ne voulut lui céder que peu de provisions, parce que les vaisseaux, avant de retourner en Allemagne, devaient aller sur la côte d'Amérique, à la pêche de la baleine. Cependant il obtint qu'un de ces navires recevrait sur son bord le Facteur l'attendre. Pour & neuf hommes, pour décharger d'autant la Co-ten & ses gens qu lonie. Celui qui le montait, promit qu'à son retout leuls dans un ca de la pêche, il passerait à la Colonie pour y prendre dir-ce pas, d'i des marchandises. En l'attendant le Missionnaire y vivient rencontré ménagea les vivres avec la plus grande économie, eur de Norwège Car il n'avait pour nourrir vingt-une personnes la l'avaient laissé durant un an, que trois barils de pois, autant mêté par les glac de gruau d'avoine, onze sacs de drêche, & dix près il entra dat sept cens biscuits de bord, y compris ce qu'il kson troupeau d avair acheté des Allemands. On ne pouvait chasse shaine; mais non faute de poudre & de plomb, & la pêche ne n même-temps

DE

reuffiffait point des Groënlanda eti, an défaut o beloin , & plus de leurs provisi la ration d'un l détrelle redoub vinrent faire d' vu périr un vai les gens de l'équi après avoir répé sonnaire, comn des canots à les par les flots. Co plus, que le vai des côtes de l'Ar **3**.

vers

Co-

u'on

s de

fette

deux

laient

heter

àla

e, &

a jour

on ne

parce

Alle-

ique, à

t qu'un

la Co-

réussissait point. On tenta d'avoir du veau marin des Groënlandais, pour le manger avec du sperma- Groënland. ati, au défaut de beurre. Mais plus on était dans le beloin, & plus ils se montraient difficiles à vendre de leurs provisions. On fut donc réduit à partager la ration d'un homme, entre huit personnes. La détresse redoubla, au récit que les Groënlandais vintent saire d'un naufrage où ils disaient avoir vu périr un vaisseau sous les glaces; ajoutant que les gens de l'équipage dans l'eau jusqu'aux genoux. après avoir répété, à grand cris, le nom du Missonnaire, comme pour lui demander d'envoyer des canots à leur secours, avaient été emportés par les flors. Cette nouvelle inquiétait d'autant plus, que le vaisseau Allemand ne revenait point des cotes de l'Amérique, au temps où l'on devait attendre. Pour surcroît d'alarme, on vit le Fac-Facteur eur & ses gens qui s'y étaient embarqués, arriver retour feuls dans un canot. Mais quelle consolation ne prendre it-ce pas, d'apprendre d'eux-mêmes qu'ils naire y vaient rencontré sur leur route l'approvisionnapnomie, eur de Norwège, & qu'ayant passé sur ce navire, rsonnes le l'avaient laissé à vingt lieues de la Colonie, autant mêté par les gloces! Heureusement quatre jours & dir près il entra dans le Port, & délivra M. Egède ce qu'il k son troupeau des extrémités d'une famine prochasset shaine; mais non pas de toute crainte. On apprit che ne n même-temps que l'autre vaisseau d'approvi-

F f i

Groënland.

sionnement, parti dès le printemps, avait fait naufrage; & celui qui venait d'arriver, ne pouvant se remettre en mer au mois d'Août à cause des glaces, devait passer l'hiver à la Colonie, ce qui ne manquerait pas de décourager la Compagnie de Berghen.

En effet, les deux vaisseaux, qui vinrent en 1727, apporterent pour nouvelle, que cette fociété s'était entierement dissoute, & ne voulait anon & des plus courir les risques d'un commerce qui n'ap- une nouvelle portait aucun profit; quoique le Roi, par zèle Gouverneur pour les Missions, le soutint toujours sous main, protéger le c & même se suit engagé, pour ainsi dire, à s'en les Groënland charger seul, malgré le peu de succès de ses commencemens. M. Egède, de son côté, ne voulant paleine. On en point abandonner ses projets de conversion, tra-ner, peupler vaillait de toutes ses forces à seconder les bonnes le gens mariés intentions du Monarque, en cherchant les moyens marpentiers, a de suppléer à la stérilité de ce commerce ingrat suns volonta Il nous dit lui-même, que dans cette vue, il avait pon avait même fait divers essais de Chymie, mais qui ne lui ut les montag réussirent pas. Le Chymiste & le Missionnaire onnues, ou des cherchaient des choses trop opposées pour les ren- vait ordre de contrer sur la même route. M. Egède abandonna ir la Côte Oi donc au temps & aux hommes les intérêts de la Mais tous ce terre, & se contenta de poursuivre une entreprise at une contag dont le succès ne devait appartenir qu'au Ciel: comm c'était la conversion des Groënlandais. Il y spavaille es sortes de tr

ging ans en la conttance rage des am perlévérance

Enfin l'ani recompense arriver cing v amé en gue fait naupouvant cause des e , ce qui pagnie de

E

inrent en cette foe voulait

ging ans entiers, avec ce peu de fruit qui rend = la constance plus méritoire, & qui, lassant le cou- Groenland. rage des ames faibles, réserve toute la gloire à, la persévérance des hommes intrépides.

Enfin l'année 1728 dut lui promettre quelque récompense de ses travaux passés. Le Groënland vit anver cinq vaisseaux du Danemarck, dont l'un était Expédition du Daneamé en guerre. Ils portaient des matériaux, du marck gnon & des munitions pour établir un Fort dans Groënland. qui n'ap-, par zèle Gouverneur & un Commandant, qui devaient ous main, protéger le commerce des Danois, & défendre e, à s'en les Groënlandais, contre les incursions de certains e ses com-de les com-de voulant de les côtes de les voulant de les côtes de les voulant de les côtes de les voulant de les controls de les côtes de les voulant de les côtes les bonnes de gens mariés, hommes & femmes, des maçons, es moyens marpentiers, artisans & ouvriers de toute espèce, rce ingrat es uns volontaires, & les autres tirés des prisons. ue, il avait Dn avait même embarqué des chevaux pour aller qui ne lui ut les montagnes, à la découverte des terres inliffionnaire connues, ou des pays perdus. Enfin l'un des vaisseaux ur les rene vait ordre de prendre terre, s'il était possible, abandonn ur la Côte Orientale.

érêts de la Mais tous ces préparatifs furent à moitié ruinés. entreptile at une contagion qui se mit parmi ces nouveaux u'au Ciel; colons; comme il arrive presque toujours dans. y travaille es sortes de transplantations. M. Egède attribue

1728.

F f iii

Groënland.

cette épidémie qu'il croyait différente du scorbut. au nouveau genre de vie que menaient ces gens expatriés, & au manque d'exercice; car il observa que les Matelors & les premiers Colons qui travaillaient toujours, n'en furent guères infectés. Cependant les artifans & les gens les plus utiles en moururent; de même tous les chevaux périrent, faute des soins & de la nourriture qui conviennent à leur espèce. Ce n'est pas qu'ils eussent été d'aucune utilité pour voyager sur les montagnes comme ils y étaient destinés; mais on en aurait tiré de grands services pour la culture des terres. Ce qu'ily avait de plus fâcheux, c'est que tous ces gens, la plupart de mauvaise vie, dès qu'ils virent que la Groënland n'était pas une terre de promission, & qu'ils n'y trouveraient point les délices ou la fortune dont on avait peut-être flatté leur espérance firent éclater les plaintes & les murmures. Le mé contentement produisit parmi les soldats une sédi tion si violente, que la vie des Officiers sur en danger, mais fur-tout celle des Missionnaires, sur lesquels cette troupe de mutins rejettait le faute de leur exportation & de la misere où il se voyaient réduits. Chacun fut obligé de se tenit fur ses gardes, & M. Egède lui même, qui aurain pu, dit-il, dormir en sûreté parmi les Sauvages était forcé d'avoir des armes auprès de son lit, pout se défendre des Chrétiens de son pays.

La perte contagion, les Groënla; populace di vaient que vage, ou pi grande faut pris ses me

la funesse de 1 pas que l'E tion que le jamais d'oction sensible le mêlange avoir voulu tables.

Cette mor jusqu'au prin lades alla viv fauverent qui commen Cependant caborder tant ces gens arm attribuât la colere des evit survivre

fcorbut; ces gens observa qui trainfectés, lus utiles périrent, eviennent été d'aues comme it tiré de

Ce qu'ily

s gens, la

ent que le
mission, &
ces ou la
espérance
es. Le mé
s une sédiiers fut en
sionnaires,
rejettait le
sere où ils
de se tenin

qui aurait

Sauvages

on lit, pout

La perte de ces séditieux, moissonnés par la contagion, sur donc un gain pour les Danois & les Groënlandais, qui se virent ainsi délivrés d'une populace dont les mœurs & le caractère ne pouvaient que troubler toute espèce de société, sauvage, ou policée. Mais ce ne sur pas moins une grande saute du Gouvernement d'avoir si mai pris ses mesures, & sacrissés tant de victimes

la funeste ambition d'avoir des Colonies; espèce de manie politique, dont il ne parait pas que l'Europe soit guérie par la dépopulation que le changement de climat ne manque jamais d'occasionner, sans parler de l'altération sensible que produit, dans l'espèce humaine, le mêlange de races que la Nature semblait avoir voulu séparer par des barrieres insurmontables.

Cette mortalité des Danois au Groënland, dura jusqu'au printemps de 1729, où le reste des malades alla vivre avec les habitans du pays, qui en sauverent quelques-uns par l'usage du cochléaria qui commençait à reverdir à travers la neige. Cependant ce peuple ne voyait pas avec plaisit aborder tant d'étrangers sur ses Côtes, & sur-tout ces gens armés lui faisaient ombrage. Quoiqu'on attribuât la contagion qui les avait dévorés, à la colere des esprits aërtens du climat; quand on vit survivre encore de ces hôtes dangereux, en-

Freënland.

tr'autres le Missionnaire, qu'on regardait comme Groënland. le Maître & l'Angekok des Européens, les Groëns landais s'éloignerent insensiblement vers le Nord jusqu'à la Baie de Disko. Ce fut-là le premier fruit des Forteresses & de l'envoi des troupes, qui ne hâterent pas le succès des Missions ni du commerce.

> M. Egède s'appercevant qu'il ne gagnait rien sur l'esprit des adultes, & que l'instruction, à la suite des présens, n'en faisait, tout au plus que des hypocrites, affez groffiers pour ne pas en imposer par un Christianisme dont ils ne savaient pas même porter le masque, ce Missionnaire eut une conférence avec deux de ses Collègues nouvellement arrivés, & leur proposa s'il ne serait pas convenable de baptiser les enfans, avec les précautions les plus propres à les attacher à la Religion, dont on leur ouvrirait la porte par le Baptême. Son plan fut envoyé au Collège des Missions établi à Copenhague. Cette Société l'approuva, à des conditions que le Pasteur du Groënland avait déià prévues : elles portaient qu'on donnerait le Baptême aux enfans du consentement des parens, pourvu que ceux-ci ne regardassent pas ce remède de l'anne comme un préservatif contre la mort; qu'on s'assurat que les baptisés se feraient instruire à l'âge convenable; & qu'on n'engageat personne au Baptême par des

moyens de i de la force. ne penfaient tous les Dar les premiers en convertir qu'on ne pour L'esprit de to dans le cœur cruel de la devoir enchait leur grace vi

D

conformes,aux dès le mois de dont les pare eux-mêmes; 8 metions quil de Frédéric C & les habitati Mais le Ci maîtrisait les h

M. Egède

téuffiffait point tien des Groën dises pour les de l'Allemagne n'arrivaient à lété, & ne pe omme Proën-Nord fruit qui ne com-

gagnait instruc. ait tout roffiers ianisme nasque, ec deux & leur baptilet propres ouvrirait voyé au e. Cette e Pasteur portaient du conci ne re-

inme un urat que

venable;

e par des

moyens de séduction, encore moins par les voies : de la force. La Cour & le Clergé du Danemarck Groënland, ne pensaient pas comme ce Roi qui fit baptiser tous les Danois sous peine de mort, ni comme les premiers Conquérans du Mexique, qui pour en convertir les habitans, allumerent des bûchers qu'on ne pouvait éteindre qu'avec l'eau du Baptême. L'esprit de tolérance Chrésienne n'a pu être étouffé dans le cœur des Pasteurs Luthériens par le dogme cruel de la prédestination : ils ne croient pas devoir enchaîner au joug de la Religion ceux que leur grace victorieuse n'y a point appellés.

M. Egède en conséquence de ces principes, conformes, aux décisions des Pasteurs ses Collègues, dès le mois de Février 1729, baptisa seize enfans dont les parens demandaient cette faveur pour eux-mêmes; & il y prépara les adultes par des inf-. mictions quil chargea Poëk, baptisé sous le nom de Frédéric-Christian, de répandre dans les isles & les habitations du Groënland.

Mais le Ciel ne forçait point la Nature qui maîtrisait les hommes. La pêche de la baleine ne teussissait point aux Danois; ils ne tiraient presque ien des Groënlandais qui cachaient leurs marchandifes pour les vendre plus cher à d'autres Nations de l'Allemagne. Les vaisseaux d'approvisionnement n'arrivaient à la Colonie que bien avant dans l'été, & ne pouvaient retouruer à Berghen qu'a-

Groënland.

près l'hiver suivant; de sorte que chaque voyage était d'un an, & le même vaisseau ne reparaissait à la Colonie que tous les deux ans. Rien n'y prospérait, quand Frédéric IV mourut, & tout fut détruit. Christian VI, son successeur, ne voyant point rentrer dans l'épargne le remboursement des avances considérables qu'avait déjà coûtées l'établissement du Groënland, & sachant que le Christianisme depuis près de dix ans, n'y avait pas fait plus de progrès que le commerce, envoya des ordres, en 1731, d'abandonner ces Colonies, ? de ramener les Colons. On laissait le choix a M. Egède de s'en revenir avec eux, ou de rester dans le pays avec ceux qui ne voudraient pas le quitter; &, dans ce cas, il pouvait prendre des vivres & des provisions pour un an, mais être bien affuré de ne plus recevoir aucune sorte de secours du Danemarck.

On juge aisément qu'il ne trouva pas beaucoup de monde qui ne présérât de partir. Les soldats qu'on offrait de lui laisser ne lui pouvaient être qu'à charge, & les matelots ne se souciaient point de rester avec eux. Quel chagrin pour cet homme si zélé de quitter, après tant de peines & de travaux, un établissement qu'il avait, pour ainsi dire, créé, & d'abandonner, sans instruction & sans religion, environ cent cinquante enfans baptisés de sa main! Mais heureusement le vaisseau qui devait

transporter
pour embar
gage. Com
la proie des
gers, M. Eg
tances, qu'o
provisions p
feul de la m
partirent av
soldats, la p
qui voulures

Au milieu la colonie d seconde fois qu'ils en avai effets. Après gion, avec q en naiffant , d tans femblait fiécles du Ch plus difficile qui n'en ont qui font une gieux. Ausli furmontables conversion de tifer leurs en au fond de l

transporter les deux Colonies se trouva trop petit pour embarquer tous les Colons avec leur ba-Groënland. gage. Comme les maisons & les effets allaient être la proie des nationaux ou des navigateurs étrangers, M. Egède obtint par grace, à force d'inftances, qu'on lui laisat dix mariniers, avec des provisions pour les nourrir durant un an. Il resta seul de la mission, & ses deux autres Collégues partirent avec le Gouverneur, les Officiers, les soldats, la plupart des colons, & six Groënlandais qui voulurent les suivre.

Au milieu de ce cruel abandon, il apprit que la colonie de Népisène avait été démolie une seconde fois par les Navigateurs étrangers, & qu'ils en avaient brûlé tous les matériaux & les effets. Après avoir tout entrepris pour la Religion, avec quel'e douleur la vit - il ainsi perdue en naissant, dans un pays où la pauvreré des habitans semblait annoncer les mœurs des premiers sécles du Christianisme! Mais il est peut - être plus difficile de faire adopter un culte à ceux qui n'en ont point, que d'en voir changer ceux qui sont une fois imbus de quelques dogmes religieux. Aussi M. Egède, d'goûté des obstacles infurmontables dont le concours s'opposait à la conversion des Groënlandais, discontinua de baptiser leurs enfans, dans la crainte de laisser périr au fond de leurs ames les germes de la grace.

forte de beaucoup es foldats aient être ient point et homme de trainsi dire, e sans re-

aprifés de

qui devait

voyage

araislait

ien n'y

& tout

e voyant

rfement

coûtées

t que le

avait pas

voya des onies, &

choix a

de rester

ent pas le

endre des mais être

Groënland.

D'ailleurs il s'apperçut bientôt du discrédit où le départ des Danois avait fait tomber sa Mission dans l'esprit des habitans. Ceux-ci ne comprenaient pas comment un Monarque aussi riche qu'on leur avait représenté le Roi de Danemarck avait pu laisser manquer ses sujets de subsistances dans un pays éloigné. Ainsi, malgré tout ce qu'on pouvair répondre à leurs objections, ils n'avaient plus de foi au Missonnaire, & quand il venait chez eux, ils cachaient leurs enfans pour les dérober à ses instructions, dont ils ne faisaient aucun cas. M. Egède, excédé par le travail, le chagrin & les amertumes qu'il avait essuyés, en contracta un mal de poitrine qui l'empêchait de voyager. Il fut donc obligé de laisser à son fils le soin de la Mission ou de l'instruction.

Quoiqu'on n'eût promis aucune affistance à la Colonie, cependant le Roi, touché des représentations du Missionnaire, envoya quelque secours encore l'année suivante; mais toujours avec l'assurance que ce serait le dernier. Heureusement la pêche & le commerce de la baleine avaient été moins infructueux cette année que les autres. Le produit aurait même abondamment désrayé des avances, si l'on n'avait pas perdu par un gros temps deux des plus grands bateaux au moment où le trasic était dans toute son activité; ce qui sit qu'au lieu de porter les marchandises aux ren-

dez-vous de les ven

Après a

& l'espéra & sentit re Mai 1733 nouvelle q que jamais du Groënl gner pour don gratun

année.

M. Egèc

de trois aut bres de la inftituée pa interrompt & des Missi s'attacher un grès de la Moraves. Missi pas propren faut abando zèle dans la des Mission autres Voyag santes qui po sance du Gro dez-vous ordinaires de la Colonie, on fut obligé de les vendre aux vaisseaux étrangers.

Groënland.

Après avoir été balotté deux ans entre la crainte & l'espérance, M, Egède reprit ensin courage, & sentit revivre sa joie en voyant arriver, le 20 Mai 1733, un vaisseau Danemarck, avec la nouvelle qu'on allait suivre plus de constance que jamais l'objet du ce & des Missions du Groënland, & que le oulait bien assigner pour le maintien de cet établissement un don gratust de quatre cens livres sterlings chaque année.

M. Egède reçut par ce même navire un renfort de trois autres Missionnaires, C'étoient des Membres de la Congrégation des Freres Moraves, instituée par le Comte de Zinzendors. M. Crantz interrompt à cette époque l'histoire du commerce & des Missions des Danois au Groënland pour sattacher uniquement à l'établissement & aux progrès de la Mission des Herrenhuthers ou Freres Moraves. Mais, comme l'histoire des Voyages n'est pas proprement celle des Missions étrangeres, il faut abandonner M. Crantz au penchant de son zèle dans la description des travaux apostoliques des Missionnaires pour recueillir dans tous les autres Voyageurs les particularités les plus intelfantes qui peuvent manquer à la parfaite connoilsance du Groënland.

E dit où le Mission compre-

ce qu'on n'avaient il venait les déroent aucun chagrin

oyager. Il oin de la ance à la

contracta

représente fecours
vec l'affusement la
vaient éré
nutres. Le
frayé des
un gros
moment
é; ce qui
aux ren-

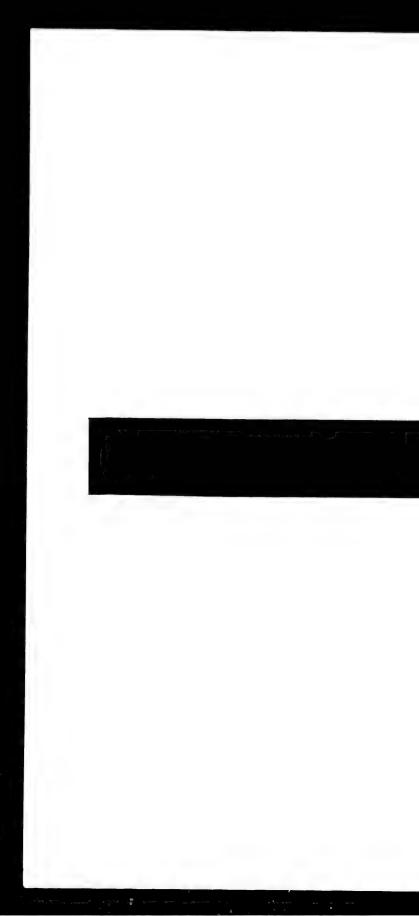

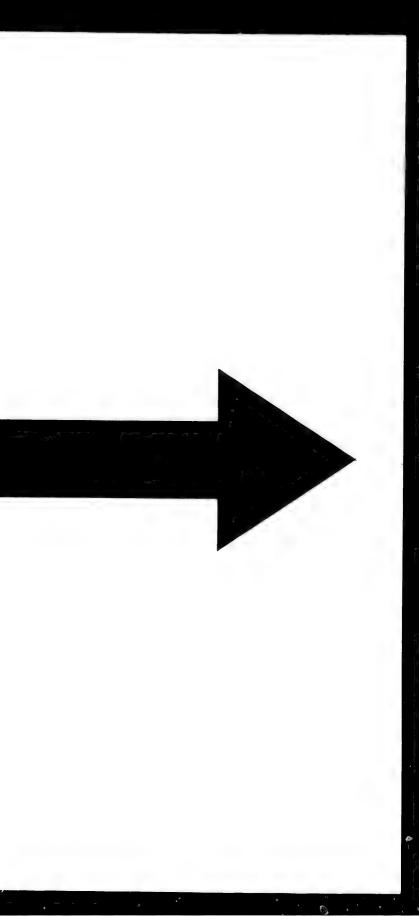



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S

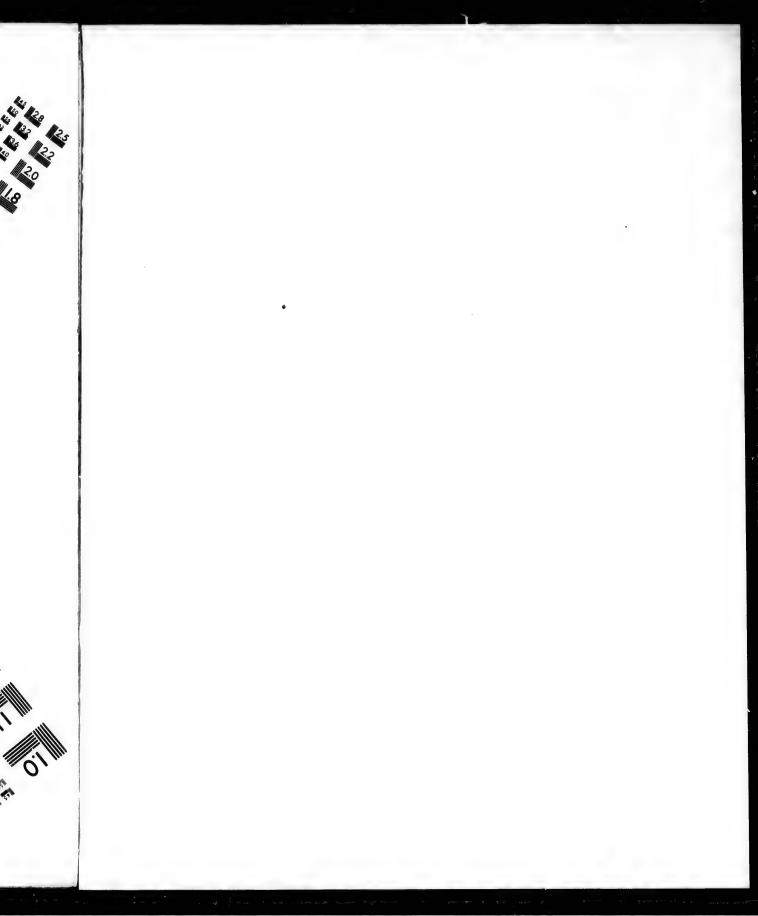

Groënland.

Avant d'aller plus loin, le Lecteur doit reprendre ici la suite des tentatives qui ont été faites pour la découverte de la côte orientale de ce pays & de tous les anciens monumens des colonies Norwégiennes. C'est encore M. Egède qui va les rapporter en peu de mots.

Le détroit de Forbisher ne conduisant point à la partie orientale du Groënland, ou du moins ce passage, s'il est en effet le plus court chemin de l'Ouest à l'Est de ce pays, étant impraticable. on voulut, en 1723, doubler le cap de Farewell pour aller du Couchant à l'Orient. Mais on s'y prit trop tard, & la violence des vents que ramene l'hiver m'obligea, dit le Pasteur, de retourner sur mes pas à la fin de Septembre.

**£**ites depuis reconnaitre Groënland.

En 1724, les Directeurs de la compagnie de Tentatives Berghen firent partir par ordre du Roi de Dane-1723, pour marck un vaisseau tout exprès pour reconnaître la la Côte O- côte orientale. Il prit l'ancienne route du Groënrientale du land par l'Islande. Mais les glaces, qui flottaient entre ces deux terres, empêcherent d'aborder au terme du voyage, & l'on s'en retourna sans avoir rien exécuté.

> En 1728, parmi les dépenses extraordinaires que le Roi fit pour la colonie du Groënland, les chevaux qu'il y envoya devaient servir à pénétrer par terre à la côte orientale; mais rien s'était plus mal concerté que ce projet, parce que le

Groënland hauteur in de glaces, pied sûr.

En 172 qui avait p de tenter Groënland glaces & le l'exécution

Le moye

ver à ces be fans aucun hok. Ce pro landais, qui loin du côte debordent d côte jusqu'à pallage aux v border aux des colonies entre ces gla tures, où le reté: car les golphes ver quelque difta vont & vien

ou grands ba

t reprenété faites e ce pays colonies qui va les

nt point à du moins rt chemin praticable, e Farewell ais on sy s que rade retour-

npagnie de de Daneconnaître la du Groëni flottaient aborder au fans avoir

aordinaires enland, les ir à pénérien •'éGroënland est un pays hérisse de rochers d'une haureur insurmontable, & couvert de neiges & Groënland. de glaces, où les chevaux ne pourraient avoir le pied sûr.

En 1729, M. Richard, Lieutenant du vaisseau qui avait passé l'hiver à la Colonie, recut ordre de tenter à son retour d'aborder à la côte du Groënland qui fait face à l'Islande. Mais les glaces & les dangers lui rendirent impraticable l'exécution de ces ordres.

Le moyen ou le chemin le plus sûr pour arriver à ces bords si desirés & si souvent recherchés sans aucun succès, ce seroit de côtoyer le Statenhok. Ce projet s'accorde avec les récits des Groënlandais, qui par cette voie se sont avancés assez loin du côté de l'Orient. Quoique les glaces qui débordent du Spitzberg gagnent le long de cette côte jusqu'à doubler le Staten-hok, & ferment le passage aux vaisseaux de façon à les empêcher d'aborder aux endroits où était la principale partie des colonies Norwégiennes; on trouve cependant entre ces, glaces flottantes & la côte, des ouverures, où les barques pourraient naviger en sûmé: car les courans repoussent les glaces loin des golphes vers le Sud-Ouest, & les tiennent à quelque distance des terres, où les Groënlandais vont & viennent sans crainte avec leurs Umiaks rce que le sou grands bateaux.

Groënland.

Les Hollandais qui navigent au Groënland m'ont raconté, poursuit M. Egède, comme une vérité constante & reconnue que leurs vaisseaux ont quelquesois trouvé cette côte orientale entierement libre & dégarnie de glaces jusques sous le soixante-deuxieme degré; qu'ils y ont mouillé dans les bayes avancées, & fait un commerce considérable avec les sauvages.

Je m'en rapporterais à leur relation d'autant plus volontiers que moi-même, en 1736, à mon retour du Groënland en Danemark, après avoir doublé le Staten-hok & le cap Farewel, je ne vis pas la moindre glace, quoique je fusse fort près des terres. Mais comme je crois que c'est un hafard auquel on ne peut se fier, il est plus sage & moins dangereux de tenter cet abord avec des bateaux que sur des vaisseaux. Il faudrait donc établir une loge ou un comptoir sur la côte occi, dental a le se s'il se pouvoit en bâtir un autre à la même hauteur sur la côte orientale, pour diminuer le danger avec la longueur du trajet.

Si l'on en croit les relations des plus anciens Auteurs qui parlent du Groënland, il ne devait y avoir que douze milles (mesure de Norwège) de terres inhabitées entre la colonie de l'Orient & celle de l'Occident, ou tout au plus, selon d'autres, un voyage de six jours par bateau. Mais, pour s'assure

laiffée en land, il nu co & fépare correspon l'aura de voisins pu au cas qui tous les a

s'assurer

Tome

and m'ont ne vérité eaux ont e entierees fous le at mouillé commerce

Ë

th d'autant
36, à mon
après avoit
, je ne vis
se fort près
cest un hapolus sage &
rd avec des
udrait donc
a côte occi,
ante-unieme
a autre à la
pour dimiajet.

plus anciens
ne devait y
lorwège) de
l'Orient &
lon d'autres,
Mais, pour

s'assurer

s'assurer de la communication que la Nature a laissée entre ces deux côtes opposées du Groën. Groënsand, land, il n'y a pas de plus court moyen que de bâtir un comptoir à la pointe méridionale qui lie & sépare ces terres, & de multiplier ces postes de correspondance sur la côte orientale quand on s'aura découverte; en sorte qu'ils soient assez voisins pour se prêter une mutuelle assassand au cas que les vaisseaux ne puissent pas aborder, tous les ans, à s'Est du Groënland.



Tome XVIII.



# CHAPITRE VI.

Etablissemens du Groënland, depuis l'année 1733, jusqu'à l'an 1740.

Groënland.

SI L'AVIDITÉ des hommes a pénétré dans les entrailles de la terre pour y chercher des trésors, il faut avouer qu'on doit en grande partie au zèle de la Religion, finon la connoissance, au moins la découverte de la surface du globe. Le Prosélytisme s'est avancé dans les climats qui sembloient inaccessibles à l'avarice. L'or avait attiré les vail. feaux des Rois & des Marchands dans toutes les régions du nouveau monde, où le soleil fait germer les métaux précieux & les diamants sous ses pas: le Christianisme a conduit les Européens dans les forêts du Canada. Le commerce des Anglais s'est érendu le long des côtes de la mer, qui baigne l'Amérique septentrionale. Mais ce sont des Missionnaires Catholiques qui ont parcouru les deux bords du fleuve Saint - Laurent, presque jusqu'à sa source, & visité les lacs & les pays, plutôt infestés qu'habités par des Sauvages intraitables: ce sont des Missionnaires Jésuites qui ont découvert la Californie, & défriché le Para-

buai : en retrouver remplace nouvelles Ceux qu'e cette instit états, la pl réunirent gieuse, sou dortf. Ce Se falme fit un voque, éch la Bible, & on esprit, 1722, une in Lusace. Con arde du Se es premiers lonné le nor wes. Ces p lu zèle de la ant, pour pa 'enseigner q elus, fembla les dans les ette sourden cache ses ette compag

depuis 740.

dans les es tréfors, cie au zèle u moins la e Prosélysembloient | ré les vais.

puai : enfin des Missionnaires Luthériens ont fait retrouver les traces effacées du Groenland; ils remplacent d'anciennes Colonies perdues par de nouvelles, qui seront plus utiles & plus durables. Ceux qu'on y voit établis aujourd'hui, sont de cette institution singuliere d'hommes de tous les tiats, la plupart la ques & gens sans lettres, qui se réunirent en une espèce de congrégation religieuse, sous la direction du Comte de Zinzendorlf. Ce Seigneur Allemand, à qui son enthoufalme fit une réputation fort étendue, mais équivoque, échauffé dans sa jeunesse par la lecture de Bible, & sur-tout des Prophêtes; communiqua on esprit, eut des Prosélytes, & leur bâtit, en ré les vail-s toutes les Julace. Comme ce lieu s'appellait Hernhut (la foleil fait gatde du Seigneur) & que ceux quis'y retirerent amants sous espremiers venaient de la Moravie, on leur a s Européens donné le nom d'Herrenhutters ou de Freres Moerce des Anerce des Andes Louis Ces pieux ignorans ont toujours brûlé des Hernates.
de la mers de zèle de la conversion des Idolâtres, se contenou Freres
Morayes. e. Mais ce ant, pour parler leur langage, de ne savoir & de qui ont par- l'enseigner que Jesus. Cette nouvelle Société de nt - Laurent, esus, semblable à la premiere, envoie ses Discis les dans les parties du monde les moins connues, les Sauvages ette fourdement ses racines dans les Colonies, s Jésuites qui cache ses fondemens sous des terres incultes. ché le Para ette compagnie se glorifiant d'ailleurs de l'igno-

Groënland.

rance & de la groffiereté des premiers Apôttes du Christianisme, suit, à bien des égards, les traces de l'institution des Jésuites, débute comme eux par les missions & l'instruction des enfans mais au lieu d'éblouir à leur exemple, par l'éclar des talens, elle étonne bien davantage par des suc cès aussi rapides, aussi grands, qu'elle ne doit, co semble, qu'à la petitesse même & à l'obscurité de ses moyens. Cette Société de Jesus consecutions les premiers travaux de son apostolat aux Nègre de Saint-Thomé, l'une des isles Caraïbes, qui sont dans la dépendance ou parmi les Colonies de Danemarck. Un de ces Nègres, baptifé sous! nom d'Antoine, s'étant lié avec les domessique du Comte de Zinzendorff, qui se trouvait à Co penhague, en 1731, au couronnement du Re Christian VI, suivit ce Fondateur à Hernhut. fir entendre à sa Congrégation que les Nègre étaient trop surchargés d'occupations pour avo le loisir d'affister à des instructions, & qu'un Pr dicateur ne pouvait espérer de les convertir, moins qu'il ne fût esclave lui-même, & qu'e partageant leurs corvées, il ne profitat des heur du travail pour leur parler de Religion. Peu temps après, deux Freres Moraves écrivirent à Congrégation qu'ils se vendroient s'il le fallait, se feraient esclaves pour racheter les ames des N gres. Mais les vœux d'une ferveur, qui surpassa

peut-être qu'après av

Dans ce Copenhag & des mil zendorff a deux Groë en 1732, C offrit trois M. Egède, réunis de la de la conve formée & La congr posée de pa ravie en Lu dos, c'est-ànaires destin cet équipag Janvier 173 outes les d d'aller plus premier Ger engagé un N la baie de D

mal des gen

science prop

dans une mi

peut-être les forces humaines, ne furent exaucés qu'après avoir été éprouvés par le temps.

Groënland.

Dans ces circonstances, on parlatt beaucoup à Copenhague des mauvais succès du commerce & des missions du Groënland. Le comte de Zinzendorss avait vu dans la capitale du Danemarck, deux Groënlandais baptisés. Il venait d'envoyer, en 1732, de ses compagnons en Afrique; il s'en offrit trois autres à lui, pour aller au secours de M. Egède, qui soutenait seul contre les obstacles réunis de la Nature & de la fortune, l'entreprise de la conversion du Groënland, qu'il avait seul formée & commencée.

La congrégation des Herrenhutters était compolée de pauvres réfugiés, qui passaient de la Mopolée de pauvres réfugiés, qui passaient de la Mopolée en Lusace avec toute leur fortune sur le
dos, c'est-à-dire, leurs habits. Les trois Missionmaires destinés au Groënland, s'embarquerent en
cet équipage pour Copenhague, au mois de
Janvier 1733. Là, se multiplièrent devant eux
toutes les difficultés qui devaient les empêcher
d'aller plus soin. Car s'étant adressés à M. Pless,
premier Gentilhomme de la Chambre, qui avait
engagé un Négociant à équiper un vaisseau pour
la baie de Disko, cet homme de cour reçut assez
mal des gens qui, n'ayant ni le caractere, ni la
science propres à l'apostolat, voulaient s'ingérer
dans une mission où les talens & les travaux de

G g iij

LE

ers Apôtres égards, les oute comme des enfans; , par l'éclat par des fuc-

ne doit, co à l'obfeurité fus confacts aux Nègre Caraïbes, qu

Colonies di ptifé fous l domestique couvait à Co ment du Ro Hernhut, d e les Nègro ns pour avo

& qu'un Pr convertir, ne, & qu'd tât des heur gion. Peu d Ecrivirent à

l le fallait, ames des N qui furpalla

l'infatigable M. Egède avaient échoué jusqu'alors, Groenland. Mais s'étant convaincu que la foi sussit pour coopérer efficacement aux progrès de la foi, M. Pless sollicita lui-même les bontés du Roi, pour qu'il fût permis à ces nouveaux Missionnaires d'aller au Groënland. Le Monarque écrivit de sa propre main à M. Egède de les bien accueillir, & de favoriser les efforts de leur zèle pour la conversion des infidèles.

> M. Pless leur demanda cependant comment ils vivraient au Groënland : du travail de nos mains, de la bénédiction du ciel, répondirentils; nous cultiverons la terre, & nous bâtirons une maison pour n'être à charge à personne. Mais il n'y a point de bois en ce pays-là, leur dit-on. Eh-bien! nous y creuserons des fosses, & nous y logerons. Non, répliqua le courtisan, voilà cinquante écus d'Allemagne, pour commencer à vous pourvoir des matériaux & des outils nécessaires à la construction d'un logement. A l'exemple de ce Seigneur, les Grands de la Cour voulurent contribuer à l'approvisionnement de ces Missionnaires, Ceux-ci eurent bientôt un petit fonds d'argent, avec lequel ils acheterent dix douzaines de planches, des lattes, & quarante-six solives, des semences & des racines de plantes, des filets & des instrumens pour la chasse & la pêche; enfin les provisions les plus

pressantes Jamais de de la pro qui s'équi mencer le merce, ob & des p encore un luhérien . catholique permettani mie dome milles, & Les tro

> 1733 de ( le 20 du 1 chercher fi mode, pou à l'œuvre, la mousse d hate un afy curant de qu'ils avaier avait amend gelaient de la Groënlan mencerent femaines, il

pour cooi, M. Pless pour qu'il ires d'aller e sa propre llir, & de la conver-

comment

ail de nos pondirentus bâtirons personne. ys-là, leur des fosses, courtifan . pour comaux & des d'un logeles Grands pprovisionurent bienuel ils achees lattes, & des racines ens pour la ons les plus pressantes pour le vêtement & la nourriture. Grounland. de la protection du Gouvernement, que ceux qui s'équipaient en colons, & qui voulaient commencer leur mission par l'agriculture & le commerce, objet le plus naturel des transmigrations & des populations nouvelles. C'est peut-être encore un des avantages temporels que le clergé luthérient peut avoir sur celui de la Religion catholique, d'inspirer à ses membres, en leur permettant le mariage, toutes les idées d'économie domestique relatives au bien-être des samilles, & par conséquent à la police sociale.

Les trois freres Moraves, partis le 10 Avril 1733 de Copenhague, arriverent au Groënland le 20 du mois suivant. Leur premier soin sut de chercher sur la côte un séjour habitable & commode, pour y bâtir. Ils mirent aussi-tôt la maina l'œuvre, & dressant pierre sur pierre, avec de la mousse dans les intervalles, ils élèverent à la hâte un asyle contre la neige & la pluie, se procurant de la subsistance avec un vieux bateau qu'ils avaient acheté du capitaine Danois, qui les avait amenés. Ils passernt d'une tente, où ils gelaient de froid, dans cette hutte construite à la Groënlandaise; &, dès le 15 de Juin, ils commencerent une maison Danoise, où, dans cinq semaines, ils eurent du logement.

G g iv

Groenland.

Aussi-tôt qu'elle fur achevée, ils songerent à faire leurs provisions de bouche pour l'hiver. Mais la chasse & la pêche leur réussirent d'abord affez mal, parce qu'ils n'y étaient gueres exercés. & qu'ils avaient sur-tout peu d'adresse à mener un kaiak. Quand ils allaient chercher du bois flottant entre les isles, s'ils étaient surpris par le mauvais temps, après avoir gagné la terre avec beaucoup de peine, le vent de la muit éparpillait leur bois, & la tempête emportait leur bateau, que les Groënlandais venaient leur rendre tout fracassé, quelques jours après. Mais quand tout leur manquait, ils s'abandonnaient à la Providence; &, s'ils n'avaient pas autre chose leur audito à faire, ils se mettaient à filer pour gagner leur mer de ter vie, à l'exemple de leurs freres de Moravie de parole divi de Lusace.

Ces difficultés n'étaient pourtant rien, au pris leur maison de celles qu'ils avaient à surmonter, pour rem-clous, des plir l'objet de leur mission : car ils ignoraient vaient bien même la langue Danoise, dont ils avaient besoit perdue que pour apprendre celle du Groënland, & il n'y des auditeu avait que des Danois qui pussent les initier dans les payant; les élémens de celle-ci. Pour surcroît d'embarras gion, ils di on leur volait tous leurs livres & Jeurs papiers, a vous pas ret mesure qu'ils écrivaient leurs leçons; commes Mais ce le démon, disent ces bons Freres, avait voulu les leurs espéra ôter tous les moyens de diminuer le nombre de ruiner à

hi confer leur fubfis des catéch n'y cut au familles qu mais la pl dans les i veaux, à la approchait cens lieues n'y avait instruire, & par hafard

les vallaux

LE ngerent 1 r l'hiver, at d'abord es exercés, à mener er du bois pris par le terre avec nuit éparortait leur t leur ren-

ses vassaux. Mais la Nature faisait tout pour les ! lui conserver. Les Groënlandais, trop occupés de Groënland. leur subsistance, n'avaient pas le loisir d'assister à des catéchismes de Religion. Ce n'est pas squ'il n'y eût autour de Balls'river, environ deux cens familles qui formaient près de deux mille ames; mais la plupart de ces habitans étaient dispersés dans les isles & les montagnes, à la pêche des yeaux, à la chasse des rennes; &, quand l'hiver approchait, ils allaient faire des voyages de deux cens lieues, tantôt au Nord, & tantôt au Sud. Il après. Mai n'y avait pas moyen de les joindre pour les donnaient d'inftruire, & les Prédicateurs ne pouvant suivre autre chole leur auditoire à la course, se contentaient de segagner leur mer de temps-en-temps quelques germes de la Moravie & parole divine, lorsque la curiosité leur amenait par hasard des Groënlandais, qui venaient voir ien, au più leur maison en passant, ou leur demander des, pour rem-dous, des hameçons, des couteaux, qu'ils sas ignoraient vaient bien voler en cas de refus. C'était peine vaient besoit perdue que d'aller d'une isse à l'autre chercher d, & il n' des auditeurs qu'on ne pouvait même avoir en initier dan les payant; car, dès qu'on leur parlait de Relid'embarra gion, ils disaient aux Missionnaires, ne voulezirs papiers, wous pas retourner chez vous?

s ; comme le Mais ce qui sembla devoir renverser toutes ait voulu leu leurs espérances, ce sut une mortalité qui menaça e nombre de de ruiner à jamais la population du Groënland.

Groenland:

De six Groënlandais qu'on avait amenés en Danemarck, deux ans auparavant, il ne restait qu'un garçon & une fille. Comme le climat étranger leur était contraire, on voulut les renvoyer dans leur pays. La fille mourut durant la traversée, & le garçon arriva sain & sauf, du moins en apparence. Mais il apportait de l'Europe un venin caché dans ses veines, & qui ne tarda pas à se manifester par une éruption cutanée, où l'on n'appercut d'abord aucun d'anger. Il continua de courir & de jouer avec ses camarades qu'il infectait cependant de sa contagion. Lui-même en mourut le premier au mois de Septembre; c'était l'année 1733. Celui qui le suivit de plus près au tombeau, fut le jeune Frédéric Christian, dont M. Egède avait fait un excellent Catéchiste, & qu'il regretta comme un sujet très-utile à la misfion. Enfin on découvrit, par un malade de la Colonie, que cette peste était la petite-vérole. Aussi-rôt M. Egède dépêcha un exprès dans tout le pays, pour avertir les Groënlandais de ne pas sortir de leurs habitations, s'ils ne voulaient pas gagner & répandre la peste Européenne, & de n'y laisser entrer aucun vagabond du voisinage, qui ne manquerait pas de la leur apporter. Mais ces avis furent inutiles dans un pays ouvert & libre, où l'on ne peut empêcher personne d'aller & de venir à son gré.

La cont & d'autant & le peu l'éruption **fouffraient** leur de les lante qu'ils à la glace l'excès de gnardaient mer, pour dont le fils massacra la avait enforce craignaient le pays con qu'ils y av même Etend gion. Loin qu'on allat restaient san Quelques - u les Europées mais, quand leurs prieres précations h l'existence d

être impuiss

La contagion fit les progrès les plus rapides, & d'autant plus violens, que le froid du climat Groënland. & le peu de précaution des habitans, rendaient l'éruption du venin plus difficile. Les malades fouffraient des tourmens incroyables, & la chaleur de leur tempérament, jointe à une soif brûlante qu'ils ne savaient appaiser qu'avec de l'éau à la glace, les emportait en trois jours. Dans l'excès de leurs souffrances, quelques-uns se poignardaient eux-mêmes, ou s'allaient jetter dans la mer, pour mettre fin à leurs maux. Un homme, dont le fils était mort de cette funeste épidémie, massacra sa belle-sœur, dans la persuasion qu'elle avait enforcelé ce malheureux enfant. Les Danois craignaient avec raison un soulèvement de tout le pays contr'eux, par le bruit qui s'était répandu qu'ils y avaient apporté cette peste. La frayeur même étendit la rage & l'influence de la contagion. Loin d'y apporter du remède, il semblait qu'on allat au-devant de ce fléau. Les malades restaient sans secours, & les morts sans sépulture. Quelques - uns invoquaient d'abord le Dieu dont les Européens leur avaient appris à bénir le nom; mais, quand ils ne se sentaient point soulages dans leurs prieres, ils le blasphémaient avec des imprécations horribles, ne voulant point croire à l'existence d'une Divinité qui leur semblait un être impuissant ou méchant.

E en Daneait qu'un

étranger yer dans rerlée, & en appan venin pas à le où l'on

ntinua de qu'il inmême en re ; c'était

s près au

ian, dont chiste, & à la mif-

de de la e-vérole. dans tout le ne pas

aient pas e, & de oisinage,

ter. Mais uvert &

ne d'aller

M, Egède était dans la plus cruelle affliction; Groënland, il allait de maison en maison, tantôt avec son fils, tantôt avec les freres Moraves, consoler les malades ou les préparer à la mort. Par-tout il ne trouvait que l'image de la désolation, des cabanes désertes ou pleines de deuil & de cris de douleur, des cadavres étendus sur le seuit des portes. ou qui n'étaient enterrés qu'à moitié, sous un tas de neige & de pierres. Dans une Isle entiere, ils ne virent qu'une pauvre fille t oute couverte des pustules de la petite-vérole, avec trois de ses petits freres. Leur pere, après avoir enseveli tous les habitans, s'était mis lui-même dans un tombeau avec le plus jeune de ses enfans attaqué de l'épidémie, laissant l'ordre à sa fille de couvrir sa tombe de pierres & de peaux, pour mettre son corps à l'abri des renards & des corbeaux. Le reste de cette malheureuse famille vivait de quelque provision de harengs secs & de veau marin, jusqu'à ce que le mal, ou la famine, eût épuisé de tristes jours, plus douloureux à conserver qu'à finir. M. Egède, parmi les progrès d'une calamité qui dévorait les habitans, recevait les uns, allait chercher les autres, & les secourait tous de ses soins, de ses provisions, ou par des instructions consolantes. Ses œuvres de charité chrétienne & d'humanité, firent plus d'impression sur les ames pour les disposer à la Religion, que

n'en avaie rant les l Divinité toujours vertus qu

L'épidé

d'un an, Nord, & Quand les tes, ils tr sertes le le virons de cinq cens On peut j furent mo le fait mo chappa trè neuf dans le plus pe

Les Eur des atteins foit par le malades, fo tractée de le genre d passant con exceffiveme mal, M. E pen avaient pu faire ses discours depuis dix ans, tant les hommes ont de penchant à croire une Groenland. Divinité bienfaisante que ses Apôtres sauront toujours faire aimer, en donnant l'exemple des vertus qu'ils prêchent.

L'épidémie continua ses ravages durant près d'un an, & s'étendit l'espace de quarante lieues Nord, & pour le moins autant vers le Midi. Quand les facteurs Danois aborderent sur ces côtes, ils trouverent les maisons entièrement désertes le long de plus de trente lieues. Aux environs de la colonie, il périt en trois mois jusqu'à cinq cens personnes dans l'espace de huit lieues. On peut juger par-là du nombre des habitans qui furent moissonnés par la petite-vérole. M. Egède le fait monter à trois mille ames, car il en réchappa très-peu, & l'on n'en sauva que huit ou neuf dans le seul canton de Balls'river, qui était le plus peuplé.

Les Européens eux-mêmes se ressentirent, sinon des atteintes, du moins des suites de ce fléau, soit par les peines qu'ils avaient prises autour des malades, soit par la malignité que l'air avait contractée de l'infection des cadavres, soit enfin par le genre de vie qu'ils étaient obligés de mener, passant continuellement d'une étuve chaude à l'air excessivement froid. De quelque part que vînt le mal, M. Egède en perdit sa femme, qui mourut

ffliction; avec fon soler les out il ne s cabanes de dous portes, ous un tas

ntiere, ils

verte des

le ses peeveli tous un tomttaqué de couvrir la nettre fon eaux. Le de quelu marin, ût épuisé

une calales uns, it tous de instrucité chré-

rver qu'à

effion fur ion, que

après avoir contribué de toutes ses ressources au Groënland. soulagement des malades, ne manquant jamais de leur envoyer les cordiaux & les remèdes qu'elle avait chez elle. Les Missionnaires furent attaqués à leur tour du scorbut, maladie du pays, occasionné, à ce qu'on croit, par les extrémités & les brusques vicissitudes du froid & du chaud, & par le changement trop subit d'une vie oisive ou sédentaire, en une suite de courses & de travaux pénibles & forcés.

> Cependant ils se rétablirent avec le cochléaria du printemps, & recommencerent leurs visites dans les habitations que les ravages de la petitevérole avaient changées en tombeaux. Ils avaient la consolation de soulager les malades, mais sans espérance de convertir les ames. Christian David, cet homme qui de charpentier était devenu l'une des premieres colonnes du Hernhutisme, qui, dès la naissance de cette société, comme par un esprit de prédiction, lui avait tracé, en 1722, le plan d'une cité où, dix ans après, on compta six cens habitans; cet homme singulier avait été envoyé par le comte de Zinzendorff au Groënland, pour servir de guide aux autres freres Moraves, que son âge & son expérience le metraient en état de diriger. Il trouva les Groëlandais tels que M. Egède les dépeint, & il en parle avec une franchise qui rend ses récits d'autant moins suspects, qu'ils ne sont pas toujours édifians,

u La vie gélique er riens d'Eu vent fans en dérision eleur en p écoutent ofont trop aucune ide on ont pas slibles. Ils i fupides qu Mais com progénitur otion de les voit & sai Ainfi, ce t voise avec l qu'ils écoute chose. Un je manda de l

femme, & v

Un pere de

donné au fil

après l'avoir

Au bout de

par ruse &

réclamer le

D

ources au jamais de es qu'elle attaqués ys, occaités & les id, & par ve ou fée travaux

. E

cochléaria ers vilites la petitels avaient mais fans an David, venu l'une , qui, dès un esprit , le plan a fix cens é envoyé and, pour ives, que en état de M. Egède nchise qui qu'ils ne

« La vie que mene ce peuple, dit-il, est anngélique en comparaison de celle de nos chré- Groenland, riens d'Europe. Cependant les Groënlandais vievent sans connaître la Divinité, car ils tournent pen dérission tout ce qu'on leur en dit. Qu'on eleur en parle ou non, peu leur importe; ils pécoutent une hymne comme une chanson; ils sont trop peu capables de réflexion, pour avoir aucune idée de Religion. On dirait même qu'ils pn'ont pas de passions, tant ils paraissent insensibles. Ils ne pensent qu'à manger, du reste aussi ssupides que les animaux dont ils se nourrissent. Mais comme les bêtes, ils aiment beaucoup leur progéniture, sans s'occuper d'ailleurs de l'éducastion de leurs enfans. Quant à la foi, Dieu seul voit & sait s'ils en sont capables. 20

Ainsi, ce n'est jamais que l'intérêt qui les apprimile avec les Missionnaires, qu'ils abordent ou qu'ils écoutent, quand ils en espèrent quelque chose. Un jeune homme, par exemple, leur demanda de lui prêter main-forte pour ravoir sa femme, & voici comment on la lui avait enlevée. Un pere de famille ayant épousé une veuve, avait donné au fils de cette femme sa fille en mariage. après l'avoir déjà fait épouser à un autre homme. Au bout de six mois celui-ci rattrapa sa femme par ruse & par force, & le second mari vint réclamer le secours des Européens pour l'enlever

Groenland.

encore au premier. Ce sont-là les mœurs de ce peuple sans police, ou sans loix. Du reste ils ne manquent pas d'un certain artifice, ni de careffes engageantes, pour exciter les Européens à la libéralité; car ils auraient honte d'en obtenir rien par des prieres. Mais, dès qu'on leur parle de converfion ils s'endorment, ou s'en vont avec un ris moqueur. Un Missionnaire Danois leur, racontain un jour l'histoire de la création jusqu'au temps d'Abraham. Ils dirent qu'ils croyaient tout cela. puis se mettant à débiter à leur tout les fables & les visions de leurs Angekoks, ils demanderent au Missionnaire s'il ne les croyait pas aussi-bien qu'eux. Le Danois leur ayant répondu que non; i tu ne nous en crois pas sur notre parole, lu mdirent-ils, pourquoi veux-tu que sur ton simple » témoignage, nous croyions ce que nous ne pou ⇒ vons comprendre? >

Malgré le peu de fruit & d'occupation que donnait aux nouveaux Missionnaires l'entrepris de la conversion des Groënlandais, ils recuren encore du Danemarck deux de leurs freres pou coopérateurs. Mais, comme ce n'étaient pas de ce Prédicateurs oiseux qui n'ont que le talent ou le manie de la parole, ils ne pouvaient arriver et trop grand nombre dans une terre qui ne de mandait pas moins de cultivareurs que d'ouvrier evangeliques. Le Danemarck envoya donc troi

vaisseaux

raisseaux, deux autre des matéria une colonie premier de Good'haab trabliffemen homine exc comme il ét du Groënlan affaires temp

D

Groënlandais euts familles érole. Les 1 emps à l'étuc es, pour s'it oissance du p Mais, au mon ourses aposto ut enlevé de avoir fait pi entaines de M. Egède eur

version des

L'année 1

préparatifs p

Tome X

irs de ce fte ils ne e caresses à la libér rien par e converec un ris racontait 'au temps tout cela, s fables & manderent aussi - bien

parole, lui ton fimple ous ne pou pation que l'entrepris ls reçuren freres poul t pas de ce

que non

talent ou l arriver et e d'ouvrier donc troi ouber. vaisseaux

raisseaux, dont un fit voile à Good'haab, & les deux autres aborderent à l'isle de Disko, avec Groënland. des matériaux & des provisions pour y fonder une colonie. Christian David s'embarqua sur le premier de ces trois navires, qui le transporta de Good'haab à Disko, pour y travailler au nouvel trablissement en qualité de charpentier. C'était un homme excellent pour le bras & le conseil; & comme il était trop âgé pour apprendre la langue du Groënland, il se chargeait plus volontiers des faires temporelles de la Mission, que de la conversion des ames.

L'année 1735 fut presque toute employée à des préparatifs pour le grand ouvrage du fâlut des Groënlandais. Il fallait d'ailleurs laisser repeupler eurs familles moissonnées par le stéau de la petitetrole. Les Missionnaires consacrerent donc leur mps à l'étude de la langue, & à de petits voyaes, pour s'initier de plus en plus dans la conoissance du pays & des mœurs de ses habitans. lais, au moment qu'ils allaient commencer leurs ourses apostoliques, leur grand bateau de voyage u enlevé de terre par un ouragan qui, après avoir fait pirouetter dans les airs à quelques entaines de pas, le brisa contre un rocher. qui ne de 1. Egède eur la bonté de leur fournir un vieux ateau d'Europe, & des matériaux pour le ra-

Tome XVIII.

Hh

1735.

Deux des Missionnaires, Matthieu Stach & Groenland. Christian Stach, freres à double titre par les nœuds de la nature & de la Religion, allerent voyager, le premier au Sud, & le second au Nord, tous deux en compagnie de marchands, auxquels ils ne furent point inutiles dans les dangers & le mauvais temps qu'ils eurent tous à souffrir. On ne trouva, de part & d'autre, que des maisons vides dont les habitans étaient morts, & quelques chiens, qui depuis deux ans avaient vécu malgré les plus grands froids, soit de coquillages, soit des vieilles peaux qui couvraient les tentes, Les Groënlandais ne faisaient pas d'abord grand cas des freres Moraves, parce que leur voyant mettre la main à l'œuvre dans toutes les occasions, ils les prenaient pour les domestiques des Facteurs. Ce n'est pas qu'ils méprisent chez eux les gens qu'ils appellent serviteurs, car tout le monde l'est, excepté le pere ou le chef de samille: mais, parmi les étrangers, ils appercevaient des distinctions si marquées entre les hommes, qu'ils s'informaient uniquement quel était deur donner le maître, & ne s'adressaient qu'à lui, jettant à foid excessif peine un coup-d'æil sur les autres. Aussi les Hernutes, qui craignaient de voir rejaillir sur leur visions en abo ministere le mépris qu'on aurait pour leur per-importunités, sonne, répondaient aux Groënlandais, qui leur gueres à la M demandaient où était le maître : il n'y a point soute la nuit

entre nous fommes to des autres d'union & miers chrée gieules.

Cette co

dération & familiarisere lans cérémon les furprena meillis de l accourumés à ou à en rece eur disaient vous écouter k s'imaginai és auditeurs, En effet , le meres renvo oujours attir

E tach & par les allerent cond au rchands, les dan-

t tous à que des morts, & aient vécu quillages, les tentes. ord grand

chef de fa-

entre nous de maître ou de serviteur, & nous sommes tous freres. On les distinguait en estet Groenland. des autres Européens par cet esprit d'égalité, d'union & de douceur, qui caractérisa les premiers chrétiens & les nouvelles institutions religieules.

Cette conduite leur attira par degrés la considération & la confiance des Groënlandais, qui se familiariserent avec ces étrangers au point d'aller lans cérémonie passer la nuit chez eux, quand elle les surprenait en chemin, ou qu'ils étaient acmeillis de la tempête. Ils étaient même si fort acourumés à prendre l'hospitalité chez les Freres, eur voyant ou à en recevoir des présens ou des vivres, qu'ils les occa- leur disaient franchement, nous ne viendrons pas stiques des vous écouter, si vous ne nous donnez rien, tant chez eux le s'imaginaient qu'un Prédicateur devait payer car tout le fis auditeurs.

En effet, les bons freres Moraves ne pouvaient apperce-gueres renvoyer ces pauvres Sauvages, presque re les home pujours attirés par la faim à l'instruction, sans quel était deur donner à manger, fur-tout en hiver, où le , jettant à froid excessif ne leur laissait aucune ressource ssi les Her-pour vivre. Mais, quand l'été ramenait les pro-ir sur leur visions en abondance, ce n'étaient plus les mêmes leur per importunités, & les Groënlandais ne venaient s, qui leut gueres à la Mission, que l'orsqu'ils avaient passé n'y a point oute la nuit à danser, comme si l'heure de l'ins-

truction leur eût paru la plus propre au sommeil. Greenland. A cela près qu'ils s'endormaient à la priere du matin, ils l'écoutaient avec assez de gravité, quoiqu'on la fît en allemand, qu'ils n'entendaient pas. Mais il y avait des textes de la Bible, dont le fens faifait fur eux la plus grande impression. quand on le leur expliquait. Ils furent frappés en particulier de ce passage d'Ezéchiel, où le Prophète disait au peuple Hébreu : les infidèles qui sont autour de vous, apprendront que je suis le Seigneur, moi qui rebâtis les maisons ruinées, & replante les terres désolées : je l'ai promis, & je le ferai. Ce texte fit espérer aux Groënlandais que le Dieu des étrangers réparerait les ravages du fléau qui avait dévasté leurs cabanes. C'est ainsi que la Religion se fraie des voies dans les ames les moins disposées à la recevoir.

Mais tien ne la fait mieux triompher des esprits rébelles, que les obstacles dont le zèle de ses Apôtres est constamment traversé. Les freres Moraves, qui jusqu'alors s'étaient soutenus, dans un pays inhabitable, par les bienfaits de leur patrie, ou de la Cour de Danemarck, se virent tout-à-coup oubliés, & frustrés des secours qu'ils en attendaient. Ce délaissement les jetta dans la plus profonde détresse. Leurs provisions se réduisaient, pour toute l'année, à un baril & demi de gruau d'avoine, dont ils avaient échangé une partie pour

de la bier demi-baril tite quanti de ces viv Coper.hagi Capitaine voulant lui La chasse & encore fami par la diferi Ils n'avaient cherer du v Missionnaire gratitude & que ceux qu voulurent le

pour obtenir tier de veau chèrement; sommée, ils ou d'algue m crûe que boi voya un corb prhète Elie, pegau, qui v aux Missionn

ce fûr.

Il fallait

Commeil. riere du ré, quoiaient pas, , dont le pression.

LE

rappés en le Pro-Adeles qui je suis le uinées, & mis, & je andais que avages du C'est ainsi s les ames

zèle de ses freres Mo-, dans un eur patrie, out-à-coup en attenplus produisaient, de gruau

er des ef-

artie pour

de la biere. Ajoutez à ce peu de ressources un demi-baril de pois, & du biscuit de bord en pe- Groënland. tite quantité. Encore fallait-il céder une portion de ces vivres à Christian David, qui repassait à Copenhague pour les affaires de la Mission, le Capitaine qui devait le prendre sur son bord ne youlant lui donner passage qu'à cette condition. La chasse & la pêche, dont l'art ne leur était pas encore familier, avoient moins rendu que jamais, par la diserte & la rareré du poisson & du gibier. Ils n'avaient donc d'autre ressource que celle d'atherer du veau marin des Groënlandais. Mais les Missionnaires se plaignent d'avoir éprouvé l'ingratitude & la dureté de ces Sauvages, au point que ceux qui leur avaient le plus d'obligation, ne voulurent leur rien vendre, à quelque prix que ce fûr.

Il fallait employer les instances & les prieres pour obtenir de temps-en-temps quelque quartier de veau marin, qu'ils achetaient encore fort chèrement; & quand cette provision était consommée, ils étaient réduits à vivre de coquillages ou d'algue marine, qu'ils aimaient mieux manger crue que bouillie. Enfin, disent-ils, Dieu, qui envoya un corbeau porter de la nourriture au proprhète Elie, suscita un Groënlandais nommé Yppegau, qui vint de quarante lieues au Sud offrir aux Missionnaires de leur vendre tout ce qu'il H h iij

Groënland.

pourrait épargner de ses provisions. Cet homme s'était pris d'affection pour eux, dans une occasion où égarés de leur chemin, le hasard les avait
amenés chez lui. Il y avait près d'un an qu'ils
l'avaient oublié, quand il se présenta devant eux,
au moment de leur plus forte disette: il eut pitié
de leur situation, & se charges de pourvoir à
leur subsistance durant ce temps critique. Ils s'accoutumerent donc à manger le poisson & le
gruau d'avoine, à l'huite de veau marin; ragoût
dérestable sans doute, mais délicieux au prix des
vieilles chandelles de suif, dont ils avaient souvent été forcés d'assaisonner leurs mets.

La disette leur sut encore plus sensible par les périls qu'elle les obligea de courir; car, pour aller chercher des vivres, ils s'exposerent souvent sur un misérable esquif, à la merci des courans des orages. Une sois ils surent emportés soin de la côte de balottés par les brisans, qui les jetterent ensuite dans une isse où ils passèrent trois ou quatre jours en plein air, de par le temps le plus froid, avec leurs habits mouillés. Une autre sois, après s'être épuisés à ramer toute la journée, ils s'arrêterent la nuit dans un endroit désert, où, saute de reuse, ils surent réduits à se creuser un asyle dans la neige, jusqu'à ce que, pour éviter de mourir de froid de d'être ensevelis sous de nouveaux stocons qui s'entassaient sur leur tête.

ils fortiren sent à force de toute e née de l'eu

L'année peu de fru on y remé citation de provisions légere port nois leur fi écrire ou eux-mêmes d'envoyer Mai, pour 1 le bon ami pourvu : le e qu'ils av & dans un Hernhutes ter onze ve die partie

> Cependar bonne santé réduits à l'a rent au poin duire leur vents & de

t homme ine occad les avair an qu'ils

LE

evant eux. l eut pitié ourvoir à e. Ils s'acflon & le n; ragoût u prix des aient fou-

ible par les ćar, pour ent souvent courans & s loin de la es jetteren t trois ou mps le plus autre fois ournée, ils lesert, où. creuser un our éviter is fous de leur tête

ils sortirent de ce mauvais abri, & se réchaustesent à force de courir. C'est dans ces tribulations Groenland. de toute espèce, qu'ils passerent la troisieme année de leur Mission.

L'année suivante, mêmes travaux avec aussi peu de fruit. Une disette presque continuelle : on y remédia pourtant. Les bateliers, à la follicitation de M. Egède, retrancherent de leurs provisions de la semaine, pour en vendre une legere portion aux Freres. Les Missionnaires Danois leur firent gagner aussi quelques vivres, à ècrire ou copier pour eux; mais, se trouvant eux-mêmes bientôt à l'étroit, ils furent obligés d'envoyer à la baie de Disko, dès le mois de Mai, pour renouveller leurs provisions. Yppegau. le bon ami des Freres, se trouvait souvent dépourvu : les autres Groënlandais gardaient tout e qu'ils avaient pour leurs festins d'assemblée, & dans un seul repas, qui dura toute la nuit, les Hernhutes eurent la douleur de leur voir dévorer onze veaux, sans en vouloir céder la moindre partie pour de l'argent.

Cependant ces étrangers se soutinrent en assezbonne santé durant l'hiver : mais, au printemps, réduits à l'algue marine, leurs forces diminuerent au point que, n'étant plus en état de conduire leur bateau, ils devenaient le jouet des vents & dos vagues. L'un d'entreux se serait.

H.h.iv

Groënland.

infailliblement noyé, si deux Groëslandais, qui se trouvaient à sa portée, ne l'eussent sauvé & conduit à terre, en remorquant son bateau entre leurs kaiaks. Ces accidens étaient heureusement entremélés de quelque faveur de la Providence. Une fois on trouva une baleine morte, dont on leur donna de quoi faire deux repas. Une autre fois qu'ils avaient passé cinq jours à ne manger que des coquillages, un Groënlandais leur apporta un marsouin tiré du ventre de la mere, mais qui ne put leur suffire que pour un repas. Dans une autre occasion, forcés par le vent contraire à relâcher dans une isle déserre. en revenant de la pêche, sans avoir rien pris, ils virent une aigle for son nid, & la tuerent d'un coup de fusil. Après avoir grimpé, non sans beaucoup de peine, à la hauteur du nid, ils y trouverent deux gros œufs, & l'oiseau mort qui pesait douze livres, & dont les ailes leur fournirent quatre vingt-huit plumes à écrire, ce qui fut pour eux une espèce de fortune.

Enfin un Groënlandais vint annoncer à la colonie qu'il était arrivé à trente lieues au Sud un vaisseau Allemand, dont le capitaine avait des lettres pour les Européens. En effet, bientôt après, on vit une chaloupe qui apportait un tonneau de provisions avec une lettre d'Amsterdam. C'était un des freres Moraves établis en

Hollande, q du Groënla velles de les reçu ce ton pour l'envorespondance, qu'ils alleren voi était ven reconnaissance les vivres qu'au défaur envoyât un l

qui se plaisait

à baucoup p
daient par les
pérance à cer
qu'on leur en
avec la moiti
famille érait l
de quarante-ci
l'aînée avait viu
Elles étaient v
Wiesner, qui
land, ou de s'é

mêmes par le

D'un autre

l'année suivante Cette samille

Hollande, qui faisait cet envoi, pour essai, à ceux s du Groënland, les priant de lui donner des nou-Groënland velles de leur Mission, & de marquer s'ils avaient reçu ce tonneau, & si la voie qu'on avait prise, pour l'envoyer, était propre à former une correspondance. Ils répondirent, par le Capitaine qu'ils allerent joindre avec leur bateau, que l'envoi était venu à bon port, qu'ils recevraient avec reconnaissance, par les vaisseaux Allemands, tous les vivres qu'on voudrait leur faire passer, &, qu'au défaut de provisions, ils priaient qu'on leur envoyat un bon canot, pour s'en procurer euxmêmes par leur industrie.

D'un autre côté, ces enfans de la Providence, qui se plaisait à les surprendre, ne reçurent pas, beaucoup près, tous les secours qu'ils attendaient par les vaisseaux du Danemarck. Leur espérance à cet égard fut d'autant plus trompée, qu'on leur envoyait quatre personnes de plus avec la moitié moins de vivres. Ce surcroît de famille était la mere de Matthieu Stach, âgée de quarante-cinq ans, avec ses deux filles, dont l'aînée avait vingt-deux ans, & la seçonde douze. Elles étaient venues sous la garde de George Wiesner, qui ayant le choix de rester au Groënland, ou de s'en retourner, prit ce dernier parti l'année suivante.

Cette famille était venue au secours des Freres,

our un par le léserre, n pris, tuerent non lans I, ils y nort qui r four-

s, qui

ıvé & entre

**lement** 

dence.

, dont . Une

rs à ne landais

e de la

a colo-Sud un ait des bientôt ait un ınsterolis en

ce qui

Groënland.

pour les aider également dans les fonctions, soit spirituelles, soit temporelles de la Mission. Mais ce soulagement sut contrebalancé par une perte confidérable. Le même vaisseau, qui avait débarqué ces trois femmes, ramena M. Egède en Danemarck. Cer homme vénérable par son zèle son courage, ses travaux & ses peines, abandonné presque seul dans le Groënland aux traverses & aux disgraces de la Nature, avait eu la douleur de voir moissonner tous les fruits de son Apostolat par l'épidémie de 1733, qui fic périr les enfans qu'il avait baptisés : il avait perdu sa femme qui faisait sa consolation & son soutien dans les ametrumes d'une Mission ingrate & stérile. Ses enfans croissaient, sans qu'il pût leur donner au Groënland l'éducation pour laquelle ils étaient nés. Tout dépérissait sous ses yeux: il était lui-même extrêmement affoibli de corps & d'esprit par les fatigues & les chagrins qu'il avait essuyés. Enfin il tomba malade du scorbut. Un an après avoir sollicité son retour en Danemarck, il obtint la permission qu'il demandait, & partit, le 9 Août 1736, avec son plus jeune fils, ses deux filles & le corps de sa femme, qu'il devait faire enterrer à Copenhague, où il arriva le 24 du mois suivant. Le premier objet de son empressement fut d'exposer au Roi, dont il eut une audience, l'état où il avait laisse la

Mission of nimer & teur de coannuelle di fut cha phelins quand, & Missionna dépourvu tous les bassaires de il se retira où il moufoixante-ti

du fardeau
vaillerent
donné. Ils
qui ne cor
qu'un mén
économiqu
aux fonctio
Matthieu S
pour catécl
vaient ni le
tions; &,
nouveau, i

assez enten

Les Fre

ons, foit on. Mais me perte iit débare en Dafon zèle bandonné averses & la douleur fon Apospérir les perdu sa on soutien rate & stépût leur

pût leur
ir laquelle
fes yeux:
de corps
grins qu'il
lu fcorbut.
en Danelemandait,
plus jeune
fa femme,
gue, où il
mier objet
Roi, dont
it laisse la

Mission du Groënland, & les moyens de la ranimer & la faire fleurir. On le nomma Directeur de ce pieux établissement, avec une pension annuelle de cent livres sterlings. En même-temps, il sur chargé d'ériger un Séminaire de jeunes orphelins qu'on éleverait dans la langue du Groënland, & dans les études propres à en faire des Missionnaires & des Catéchistes pour ce pays aussi dépourvu des idées de Religion, que dénué de tous les biens de la terre. Il régit long-temps les affaires de cette Mission, & vers la fin de sa vie, il se retira avec une de ses filles à l'isse de Falster, où il mourut le 5 de Novembre 1758, âgé de soixante-treize ans.

Les Freres Moraves, qui restaient seuls chargés du sardeau de la conversion des Groënlandais, travaillerent à déscricher ce champ inculte & abandonné. Ils étaient au nombre de sept personnes qui ne composaient qu'une samille, ou du-moins qu'un ménage. Les semmes prirent soin du détail économique de la maison, sans renoncer pourtant aux sonctions spirituelles, & les deux sœurs de Matthieu Stach, apprirent la langue du pays, pour catéchiser leur sexe. Mais les habitans n'avaient ni le loisir, ni l'envie d'écouter les instructions; &, quand on ne leur enseignait rien de nouveau, ils saisaient comprendre qu'ils avaient assez entendu parler de merveilles à des gens qui

Groënland.

#### HISTOIRE GENERALE 492

en savaient plus que les bons Freres, & qu'ils Groenland, étaient las d'apprendre & de croire de ces sortes de choses. Loin de se laisser convertir dans les assemblées de plaisir, où l'on venait leur prêcher l'Evangile, ils tâchaient d'engager les Prédicateurs à s'y divertir comme eux; & lorsque ceuxci voulaient conserver la décence & la gravité de leur ministere, on contresaisait leur chant, leurs lectures & leurs prédications; on ridiculisait sur-tout leur pauvreté. Si les Missionnaires disaient qu'ils n'étaient pas venus au Groënland pour la bonne chère, mais pour le salut des ames, on leur répondait : voilà de beaux Précheurs! Ne savons-nous pas que vous êtes des ignorans, au feriez mieux d'étudier que d'enseigner? Comme ils souffraient tous ces sarcasmes sans altération, les Sauvages abusaient de leur patience, & poussaient l'insulte & la dérisson jusqu'à les poursuivre à coups de pierre, à leur sauter sur les épaules, à mettre en pièces tous leurs effets, à piller leur canot, ou le lancer à l'eau. Une nuit les Freres entendant du bruit autour de leur tente, sonirent & trouverent des gens le couteau à la main, qui avaient déjà entamé les pelleteries dont leur logement était revêtu, pour les emporter; ces voleurs ne voulurent même se retirer, qu'après que les bons Freres les eurent menacés de leurs fufils.

Julgu land n'ef fur pour cédentes. fonnes à en mer, du pain . de la bie Quelquef du pain qu fois on le trouveren les flancs leur en o Ces foins condés par de faire f chambre 1 ellayerent une fource quer d'eau. Christian

l'année pré Missionnair Danemarck qui les accu milieu d'un qu'elle eût

& qu'ils ces fortes dans les r prêcher Prédicaque ceuxla gravité r chant, on ridicu-Monnaires Groenland des ames, cheurs! Ne orans, qui ? Comme alteration, e, & poulpoursuivre épaules, à piller leur les Freres nte, fortià la main, dont leur orter; ces r, qu'après

s de leurs

. E

Jusqu'ici l'histoire des Missionnaires du Groënland n'est que celle de leur misere. L'année 1737 Groënland. fur pourrant un peu moins diserteuse que les précédentés. Quoique les Freres eussent plus de personnes à nourrir, & que leur bateau ne pût aller en mer, le jour de Pâque ils mangerent encore du pain, avec une perdrix chacun. Ils échangeaient de la biere pour des pois, & buvaient de l'eau. Quelquefois un Groënlandais venait leur vendre du pain qu'on lui avait donné à la Colonie; d'autres fois on leur apportait des œufs. Un jour qu'ilstrouverent un veau mort avec le harpon dans les flancs, le Pêcheur qui avait tué le monstre, leur en offrit un autre pour ravoir son harpon. Ces soins de la Providence étaient mérités & secondés par leur industrie. Ils avaient été obligés de faire fondre la neige & la glace dans leur chambre pour boire durant tout l'hiver; ils essayerent de creuser un puits, & trouverent une source abondante qui ne les laissa plus manquer d'eau.

Christian Stach vint les rejoindre. Il était parti l'année précédente avec M. Egède, & ces deux' Missionnaires avaient essuyé, dans leur retour en Danemarck, de rudes tempêtes; une entr'autres, qui les accueillit sur la côte de la Norwège, au milieu d'un brouillard épais, & qui, pour peu qu'elle eût duré, les aurait submergés sans res-

1737.

Groënland

fource. Il revint au Groënland avec deux autres Membres de sa Congrégation. Ces Freres qui s'étaient embarqués à Copenhague, le 11 Mai, n'aborderent que le 5 Juillet dans un Port du Groënland, à quatre lieues de la Colonie; ce qui prouve en passant que la traversée est souvent orageuse. Ils apporterent à leurs Confreres des nouvelles de la Hollande, d'où ils s'étaient rendus en Danemarck. Les Freres d'Amsterdam devaient envoyer incessamment à ceux du Groënland, un bateau neuf, par les vaisseaux destinés à la pêche de la baleine. Les Missionnaires allerent donc à deux reprises voir s'il n'en arrivait aucun, & ce n'était pas sans besoin; ils avaient si souvent radoubé leur vieux bateau, qu'ils ne pouvaient plus s'en servir. Mais, ne voyant point le vaisseau qu'ils attendaient, ils le crurent perdu. Leur crainte était d'autant plus fondée, que la saison avait été des plus fâcheuses; car même au mois de Mai, les boissons s'étaient glacées dans les chambres à poële, & l'on y avait eu le visage gelé. Les tempêtes avaient été si fréquentes, que le Capitaine, qui avait apporté aux Missionnaires le premier envoi de Hollande, avait perdu son vaisseau, dans un Port fitué à cent vingt lieues au Sud de la Colonie. Heureusement l'équipage se sauva dans deux canots avec quelques provisions, mais il fut obligé d'aller à deux cens lieues au Nord chercher un navire Allemand.

Le ma de l'hiver teliers d d'une fois qu'ils reto les faifit à tout-à-cou lottés par ils regagn lieues de l cendus, q & les fit d Groënland quelques j qu'à moitie Ils firent le très - vif, c où ils se se des guides

Rien de uniforme de fans habitan fans progrès n'est pas ince main, de ve l'exposition Religion no

gîte.

Le mauvais temps avait commencé des l'entrée = de l'hiver, qui précéda ce printemps, & les ba- Groenland. teliers de la Colonie en avaient souffert plus d'une fois. Mais sur-tout au mois de Décembre qu'ils retournaient de leur trafic, un ouragan qui les saisst à quatre lieues de chez eux, les emporta tout-à-coup au milieu des glaces, ou ils furent balottés par les vagues durant quatre jours; à la fin, ils regagnerent la terre, mais ce fut à vingt-huit lieues de leur port; encore à peine furent-ils descendus, que le vent mit leurs bateaux en pièces, & les fit dériver en haute mer. Par bonheur un Groënlandais recueillit les gens chez lui durant quelques jours, & les mena sur son bateau jusqu'à moitié chemin, pour regagner la Colonie. Ils firent le reste de la route à pied, par un froid très - vif, dans un pays montagneux & sauvage, où ils se seraient perdus, s'ils n'avaient rencontré des guides qui acheverent de les conduire à leur gite.

Rien de plus rebutant sans doute, que l'histoire uniforme d'un pays sans production, & presque sans habitans; des voyages sans fruit; des Colonies sans progrès, & des travaux sans succès. Mais il n'est pas indifférent à la curiosité de l'esprit humain, de voir, peut-être pour la premiere fois, l'exposition sincere & naïve des obstacles qu'une Religion nouvelle trouve dans des ames qui fortent

autres qui s'é-Mai, ort du nie; ce **fouvent** res des

r rendus

devaient

and, un la pêche t donc à ın, & ce vent raient plus eau qu'ils ainte était t été des

Mai, les

s à poële, es avaient avait apenvoi de un Port nie. Heunots avec er à deux

Illemand.

Groënland,

des mains de la Nature, sans préjugés & sans science; & tel est le tableau que nous présente M. Crantz dans la Mission des Freres Moraves.

Il y avait cinq ans que ces Apôtres Luthériens étaient allés porter l'Evangile aux Groënlandais. Mais que peuvent, disait-on à Copenhague, des ignorans sur l'esprit des Sauvages? Aussi ne voulait - on plus leur envoyer ni vivres, ni fecours. On se moquait du zèle de ces gens grossiers, qui ne devaient être comptés que pour le nombre & pour la dépense, & ne laissaient rien espéter de leur piété sans lumieres. Mais le Comte de Zinzendorff, d'ailleurs humilié des reproches qu'on faisait à ses Disciples, ne se lassait point d'attendre de leur persévérance, ce qu'on ne pouvait se promettre de leurs talens. Les Groënlandais, de leur côté, ne cessaient de repousser leurs instructions. Ce n'est pas qu'ils n'écoutassent avec quelques plaisirs les prodiges de l'Histoire des Juifs, & les miracles des Apôtres. Mais si les Missionnaires leur parlaient de l'essence & des attributs de Dieu, de la chûte de l'homme & de l'expiation du péché, de la grace & de la sanctification des ames, ils s'endormaient, répondaient toujours oui, pour ne pas entrer en dispute, & s'esquivaient dans l'instant. Encore était-ce les plus patiens & les plus complaisans; car il y en avait

wait qui, t bation, réfi & disaient » prêchez, entez co » le peut-il sjulqu'à ne pl'avons i •à manger »c'est comn scroyons q vrai; que obtenez d ode quoi v & tout ce point mala & corrom by avoir de paffez par nous; fans o& d'un M »& vos joie »& n'ont r nne nous f plans ce for » lublifter qu marins dan

bandonnon Tome X

bation, réfutaient la doctrine des Prédicateurs, Groenland & disaient : « montrez-nous le Dieu que vous prêchez, & nous y croirons. Vous le représsentez comme un être trop sublime; comment , se peut-il que nous allions à lui, ou qu'il descende pjulqu'à nous ? Il n'en prend aucun souci; nous plavons invoqué quand nous n'avions rien sà manger, ou que nous étions malades, mais sc'est comme s'il ne nous avait pas entendus. Nous ocroyons que ce que vous dites de lui n'est pas vrai; que si vous le connaissez mieux que nous; pobtenez de lui par vos prieres, qu'il nous donne »de quoi vivre, un corps sain, un temps serein & tout ce qui nous manque. Notre ame n'est spoint malade. Vous êtes bien autrement insensés o& corrompus que nous; dans votre pays, il peut ny avoir des ames gâtées, & nous le voyons passez par les Européens qui viennent parmi nous; sans doute ils ont besoin d'un Sauveur 2& d'un Médecin pour l'ame. Votre Paradis, »& vos joies célestes, ne nous touchent point, »& n'ont rien que d'ennuyeux à notre gré. Il ne nous faut que du poisson & des oiseaux; psans ce soutien, notre ame ne saurait pas plus »subsister que nos corps. Il n'y a point de veaux marins dans votre Paradis; ainfi, nous vous l'a-»bandonnons à vous & à tout ce qu'il y a de pis.

Tome XVIII.

r il y en avait

E

& fans

présente

es Mo-

athériens

nlandais.

gue, des

ne vou-

fecours.

groffiers,

e nombre

n elpérer

Comte de

eproches

Lit point

qu'on ne

es Groën-

usser leurs

flent avec

oire des

fais si les

ce & des

me & de

e la fanc-

bondaient

ipute, & ic-ce les

Groenland.

» parmi les Groënlandais; mais pour nous, qui » devons aller dans le Palais de Torngarfuk, nous wy trouverons en abondance, & fans peine, tour »ce qui manque à nos besoins.

» C'est ainsi, dit M. Crantz, qu'ils écartaient

» toutes les idées spirituelles, qui pouvaient inp téresser le salut de leurs ames. Je n'oserais rapporter, poursuit-il les railleries indécentes a qu'ils faisaient au seul nom du Mystere de la Sainte-Trinite & de l'Eucharistie. Lorsqu'ils métalent en humeur, & qu'on ne pouvait leur simpofer silence; il n'y avait point de saintes » vérités, dont ils ne fissent un jeu d'esprit, & oun sujet de plaisanterie, car les plus stupides so Groënlandais, peuvent abuser de leur raison,»

Ce récit est conforme au témoignage de tous les Missionnaires du Groënland; & Mat- fallait mou thieu Stach, en particulier, entre dans des détails séjour de l qui servent à confirmer jusqu'à quel point les binstant, pui Groënlandais sont obstinés dans leur incrédulité de cela ni n « Un jour, dit-il, qu'il pleuvait très-sortement, Un momen nils me presserent de prier le Fils de Dieu de la pêche, q ne pénétrât pas dans leur maison par le toir. Je choses inco leur répondis, qu'avec de bonnes peaux, pour Les Frere » couvrir leurs tentes, ils n'avaient pas besoiu de se peines & ndemander à Dieu de faire cesser la pluie, mais sique, jusqu'à

p qu'il fallait le prier pour le falut de leurs ames, lis fun travail i

le moqu

naient rie

o fois de les

» prêchais.

øde temp

mais pou diffent qu

vallaient b

voulus pa

la vie éte

compenses Si votre l

un Groën

Ciel avec

lui réplique mais reste

us, qui ik , nous ine, tout

E

cartaient raient inerais rapndécentes ere de la Lor fqu'ils uvait leur de saintes 'esprit, & s stupides er raison.» gnage de

; & Mat-

le moquerent de moi, disant qu'ils ne comprenaient rien à ce langage... J'étais indigné quelque- Groënland. , fois de les entendre blasphêmer le Dieu que je leur »prêchais. Les enfans ne laissaient pas de m'écouter de temps en temps, attirés par mes caresses: mais pour peu qu'ils vissent, ou qu'ils entendissent quelque chose de plus amusant, ils vallaient bien vîre oublier tous mes discours. Je pyoulus parler un jour des choses célestes, de la vie éternelle, du jugement dernier, des récompenses du Paradis, & des peines de l'Enfer. Si votre Fils de Dieu est si terrible, me dit oun Groënlandais, je ne veux point aller au Ciel avec lui. Voulez-vous donc aller en enfer, slui répliquai-je? Ni l'un, ni l'autre, répondit-il, mais rester sur la terre. Quand je lui dis qu'il fallait mourir, & après la mort aller dans un des détails éjour de bonheur ou de malheur; il hésita un point les pinstant, puis me répondit, qu'il n'entendait rien incrédulité, d'cela ni ne se souciait d'en savoir davantage. fortement, Un moment après, il ajouta qu'il devait aller à e Dieu de la pêche, que sa femme manquait de vivres, & ue la pluie qu'il n'avait point d'oreilles pour écouter des le toit. Je choses incompréhensibles.

aux, pour Les Freres Moraves n'éprouverent donc que s besoin de preines & les dégoûts du Ministere Apostopluie, mais lique, jusqu'à l'année 1738. Enfin, après six ans rs ames, lls d'un travail infructueux, leur constance fut ré-

Groënland.

compensée de quelques succès. Un jeune Groënlandais nommé Mangek, vint s'offrir de rester avec eux, s'ils voulaient se charger de son entretien à condition qu'il leur donnerait tout ce qu'il prendrait, soit à la chasse, soit à la pêche. Ils crurent bien que cet engagement ne durerait, de sa patt, que jusqu'à la belle saison : mais il tint parole, & ne voulut plus les quitter, malgré les tentatives de toute espèce, qu'employerent les Sauvages pour l'engager à déserter la Mission, ou pour le faire chaser par les Missionnaires, en l'accusant de larcins, dont il était innocent. L'exemple de ce jeune-homme fut bientôt imité par un per de famille, qui s'appellait Kajarnak, & qui, de disciple des Freres, devint l'Apôtre de ses Com patriotes. Sa famille, attirée par ses discours, vin au nombre de neuf personnes, se loger avec tente & son bagage auprès des Missionnaires. Deu autres familles suivirent de près celle-là. Il y en encore des Groënlandais qui vinrent passer l'hive avec Kajarnak. Mais, au printemps, ils allerent la chasse des rennes, promettant de retourne l'hiver suivant. Ils revinrent sans doute, mais aus sauvages que les bêtes qu'ils avaient poursuivies toujours prêts à déserter. Kajarnak resta seul side aux bons Freres, abandonné lui-même de s parens. Ceux-ci, voyant qu'il ne voulait pas le suivre, emporterent la tente & le bateau de

famille. M fois de tou retourner bien des pe

il fit à fon de les pro Freres de

kur voilina mailon.

Dès le c neige & la leurs tentes de l'hiver, loger dans

ance, ils ré lades. Mais inspirant de l

de sorte que

pendant il é lans la guéril uient les mal

ne fachant qu

e Groënefter avec ntretien à qu'il pren-

Ils crurent de sa part, nt parole, é les tenent les Sauon , ou pour en l'accusant

LE

exemple de oar un pere & qui, de de les Com iscours, vin oger avec f -12. Il y eu passer l'hive

ils allerent le retourne e, mais auf poursuivies sta seul fide

nême de f pulait pas li bateau de

amille. Mais il aima mieux se voir dépouillé trois fois de tous ses effets par les Sauvages, que de Groënland. retourner vivre avec eux. Après avoir essuyé bien des persécutions, des railleries & des mépris, il fit à son tour des prosélytes, & quelques-uns de ses proches & de ses amis vinrent prier les freres de leur accorder un emplacement dans leur voisinage, & de les aider à y bâtir une mailon.

Dès le commencement d'Octobre, quand la neige & la gelée ramenerent les Groënlandais de leurs tentes amovibles dans les habitations fixes de l'hiver, environ vingt personnes allerent se loger dans deux maisons qui furent construites près de la Mission. Dès-lors les Freres commenerent à élever une petite école de catéchisme, pour cinq enfans, à qui ils enseignerent à lire, naires. Deu m Médecins de ces familles, & malgré-leur ignoance, ils réussirent quelquefois à guérir des malades. Mais ce fur fur-tout, disent-ils, en leur inspirant de la confiance au Dieu qu'ils invoquaient, de sorte que si leurs remèdes étaient inutiles au corps, ils ne l'étaient pas toujours à l'ame. Cependant il était difficile d'opérer la conversion, ans la guérison. Comme les Missionnaires exhoruient les malades à la priere, deux Groënlandais, ne sachant que dire à Dieu, demanderent comment.

Groënland.

ils s'y prendraient pour implorer son assistance. Aussi-tôt les Freres sirent venir les ensans de ces malades, & leur ayant dit de demander quelque chose à leurs peres, ceux-ci n'eurent pas besoin d'autre modèle de priere pour s'adresser au pere des hommes qui entend toutes les langues, & surtout la voix des affligés.

Quand les Missionnaires eurent formé ce petitroupeau de Néophytes, ils ne perdirent plus de vue leurs cheres brebis, les suivant par-tout, de peur qu'on ne les enlevât du bercail. Ils les accompagnerent soit à la pêche, soit dans les soires profitant de ces voyages, pour attirer d'autre Groënlandais. Insensiblement leur troupeau grossit au point que le nombre de quatre Pasteurs qu'il étaient, ne sussible pas pour le conduire. Ils appel lerent donc encore deux de leurs Freres d'Allo magne, pour Coopérateurs, soit dans les travaus qui ne demandent que des bras, soit dans le sonctions spitituelles du ministere évangélique.

L'année 1739 fut marquée par ces épreuve qui préparent les cœurs à la Religion. Dès l'entré de l'hiver le froid fut si rigoureux, & la glac ferma tellement les baies du Sud, que les Groën landais ne pureut sortir pour aller chercher de provisions. Plusieurs d'entr'eux périrent de saimé de froid, saute de nourriture, & manquant d'huil pour entretenir leurs lampes, qui leur serven

en même Dans cer eurent re dinaire. ( lieues fu kaiak fur trouver l' naires de l loin leurs derriere donneren envoya de familles en pas d'aboi arrêies, o femaine en la misere, vrît les pass pauvres ge n'ayant poi tentes, le c dant un Gr que les auti la femme dans l'un la

fils fur fon c

fur ses épai

1739.

LE affiftance! fans de ces er quelque pas besoin ser au pere ues, & fur-

mé ce petit ent plus de ar-tout, de s les accomles foires rer d'autre peau groffit afteurs qu'il re. Ils appel eres d'Alle les travau oit dans le ingélique. es épreuve Dès l'entré & la glac les Groen

hercher de

nt de faim 8

uant d'huil

eur serven

en même-temps pour la cuisine & le chauffage. Dans cette double extrémité, les Groënlandais Groënland. eurent recours aux Européens, leur ressource ordinaire. Quelques-uns furent obligés de faire fix lieues sur les glaces, & d'autres de porter leur kaiak sur la tête des journées entieres, avant de trouver l'eau pour ramer. Ils prierent les Missionnaires de leur prêter un asyle, & de recueillir assez loin leurs femmes & leurs enfans qu'ils avaient laisses derriere eux, dans les glaces. Les Freres leur donnerent tous les secours de l'humanité, & l'on envoya de la Colonie un bateau pour fauver ces familles errantes. Mais comme la glace ne permit pas d'aborder à l'isse où ces malheureux étaient arrêtés, on fut forcé de les laisser, durant une semaine entiere, exposés à toutes les rigueurs de la misere, jusqu'à ce que le temps plus doux ouvrît les passages de la mer, pour les transporter. Ces pauvres gens avaient été dix jours dans la neige, n'ayant pour se sustenter, que de vieilles peaux de tentes, le cuir de leurs souliers & de l'algue. Cependant un Groenlandais, plus hardi, ou plus heureux que les autres, avait pénétré dans l'Isle pour sauver sa feinme & ses enfans dans deux kaiaks. Il mit dans l'un la mere qui portait le plus jeune de ses sils sur son dos, & prepant lui-même l'autre enfant sur ses épaules, il remorqua le premier kaiak au

Groënland.

second qu'il conduisit tantôt sur la glace, tamôr sur l'eau, trasnant & ramant tour-à-tour.

Les Freres eurent leurs deux maisons si remplies de tout ce monde, qu'à peine leur restait-il une chambre pour eux. Ce fut un moment favorable à la Mission; car la charité ouvre toujours le chemin à la Foi. Cependant M. Crantz ne veut pas qu'on imagine que ses Confreres aient employé les moyens temporels de la bienfaisance, comme un appar de séduction, pour attirer les Groënlandais au Christianisme. Autre chose est, dit-il, de faire des Prosélytes par des présens, ou de tendre les bras à la misere humaine, sans avoir égard qu'à ses besoins, & sans autre motif que de la soulager. Aussi les Freres porterent-ils le désintéressement, jusqu'à ne pas acheter le salut des ames par la subsistance qu'ils procuraient aux infidèles. Un de ces réfugiés avait laissé sa femme en couche, pour chercher sa vie auprès des Missionnaires, mais ils le renvoyerent avec des provisions, lui disant que s'il persistait dans le desir qu'il leur témoignait de se convertir, il pouvait revenir avec sa femme; il ne reparut plus. Quand la dureté de la saison eut cessé, ces résugiés demanderent qu'on les ramenat chez eux, & les Freres exaucerent leurs vœux; trop contens de garder une de ces familles, avec la promesse que

leur firent l'hiver fui parole de

Mais lo
Groënland
fon pour fa
mencerent
en traînant
glaces. Jea
rendit à K
plusieurs fa
jarnak qui
triotes; ma
pas souhaite
l'habitation

continuer le ne le pouve lots : ainfi, & de recon & de leur qu'ils avaien pagnons. M de Herrenhu quefois mier teurs du Darfamiliers, &

de ce peuple

De leur c

e, tantôt

E

remplies it - il une favorable ujours le ne veut

ient emnfaisance, attirer les hose est, présens, ine, fans tre motif terent-ils

aient aux fa femme des Mifdes pros le desir

er le salut

us. Quand réfugiés x, & les

1 pouvait

ntens de esse que leur firent la plupart de ces Sauvages, de retourner = l'hiver suivant vivre avec eux, pour entendre la Groënland. parole de Dieu.

Mais lorsque le temps de la pêche dispersait les Groënlandais, les Freres profitaient de la belle saison pour faire leurs courses apostoliques. Ils les commencerent cette année dès le mois de Février, en traînant ou portant leurs bateaux à travers les glaces. Jean Beck, l'un de ces Fneres unis, se rendit à Kangek, où la difette avait rassemblé plusieurs familles. Il avait avec lui Mangek & Kajarnak qui l'aiderent à catéchiser leurs Compatriotes; mais ils n'y réussirent pas assez, pour ne pas souhaiter de retourner à New-Hernnuth; c'était l'habitation des Freres.

De leur côté, les Missionnaires Danois voulaient continuer leurs visites annuelles; mais souvent ils ne le pouvaient pas, faute de bateau & de matelots : ainsi, les Freres se firent un devoir de zèle & de reconnaissance de les conduire eux-mêmes. & de leur rendre une partie des bons offices qu'ils avaient reçus de M. Egède & de ses Compagnons. M. Crantz, Membre de la Congrégation de Herrenhuters, dit que ses Confreres étaient quelquefois mieux accueillis des Sauvages, que les Pafteurs du Danemarck, parce qu'ils se rendaient plus familiers, & que leur langage était plus à la portée de ce peuple groffier. Cependant leurs instructions

Groënland.

ne faisaient pas des progrès bien rapides, les Groënlandais ne pouvant élever leur raison audela de l'idée d'un Dieu, Les mysteres du péché originel & de la rédemption, n'entraient point dans leur faible intelligence. Quand on leur en parlait, ils redisaient toujours, nous croyons tout; & cette réponse signifiait, qu'on ne leur en parlà plus. Mais un d'entr'eux, donnant plus d'essorà ses réflexions, dit un jour aux Catéchistes : « Est-ce » que Dieu n'entendir pas le serpent, quand il » séduisit Eve par ses discours; & s'il l'entendit, pourquoi n'avertit-il pas la femme de s'en défier, » & ne prévint-il pas la chûte du premier homme? me? mainfi, la stupidité des uns, & le raisonne. ment des autres, retardaient les fruits de la prédication de l'Evangile.

Les mœuts des Groënlandais étaient encore bien éloignées de ce que les Hernutes appelaient le Royaume du Ciel. Une vieille femme était morte la nuit, ou du-moins l'avait paru. Son fils l'enveloppa d'abord dans une peau pour l'ensévelir. Mais une heure après, elle poussa des cris lamentables. Un Missionnaire obtint du fils qu'il découvrit le visage de sa mere, pour y chercher quelque signe de vie; mais, comme elle ne parla point, on la remit dans son enveloppe mortuaire. Peu de temps après, on entendit de nouveaux gémissemens, le fils découvre sa mere, & lui met

dans la bo
avala, m
enfin, av
int questions
foin de sa
resté seul
lat par sa fer
raversar
l'ensévelir
il dant on s
it, reprocha
disant que
disant que
epassés sant
eacte de p

Cepend ticulierem daient le bassie cara foit qu'il refusa cett rejoindre Mission. Le fur Kajara truction su

au nombre

une fille.

ALE pides, les raison aus du péché aient point on leur en yons tout; r en parla s d'effor à s : a Est-ce , quand il Pentendit, s'en defier, emier home raisonne.

ent encore appelaient mme était ru. Son fils l'ensévelir. es cris lau fils qu'il chercher le ne parla mortua ire. uveaux gé-& lui met

de la pré-

dans la bouche un peu de graisse de poisson qu'elle avala, mais sans parler. On la recouvre encore; Groenland. enfin, au troisieme réveil, elle répondit à des questions, & le Missionnaire dit au fils de prendre soin de sa mere. Mais ce malheureux, dès qu'il fut resté seul, l'enveloppa de nouveau, la descendit par sa fenêtre dans la mer, & de peur qu'on ne traversât une seconde fois son dessein, il alla l'ensévelir vivante dans une Isle voisine. Cependant on fut ce qu'il avait fait, & quand on lui reprocha cette mauvaise action, il se défendit en disant que sa mere avait perdu l'usage de ses sens & de sa raison depuis quelques jours qu'elle avait passés sans manger, & qu'il avait cru faire un acte de piété filiale, en mettant fin à ses peines.

Cependant les deux Sauvages qui s'étaient particulierement attachés aux Missionnaires, demandaient le baptême qu'on leur avait appris à desirer. Mais soit qu'on eut remarqué de l'inconstance dans le caractère de l'un d'entr'eux, c'était Mangek, soit qu'il ne sût pas encore assez instruit, on lui refusa cette grace : ainsi, ce Prosélyte rebuté alla rejoindre les Sauvages & ne reparut plus à la Mission. Les Freres tournerent alors tous leurs soins sur Kajarnak & sa famille, qui, après une instruction suffisante, furent baptisés le jour de Pâque, au nombre de quatre, le mari, la femme, un fils & une fille.

Groënland.

Mais il n'y avait pas un mois qu'ils avaient reçu le baptême, quand une troupe d'assassins, venus du Nord, tuerent le beau-frere de Kajarnak, sous prétexte qu'il avait fait moutir, par fes maléfices, le fils du Chef de cette bande. D'abord ils l'avaient attiré, par adresse, auprès de Kangek, & l'avaient cruellement percé d'un harpon : il eur encore le bonheur d'arracher ce fer de son corps, & de s'échapper de leurs mains, Mais ils le rattraperent, & lui ayant donné treize coups de couteau, ils le précipiterent en bas d'un rocher, où il fur découvert après bien des recherches. Les meurtriers menaçaient encore d'assassiner Kajarnak lui-même, & son autre beaufrere, en dépit des Européens, & des gens du Sud. C'est ainsi qu'ils appellaient les Groënlandais qui habitaient ou commerçaient avec la Colonie Danoise & la Mission; ceux-ci prirent l'alarme & voulaient s'enfuir : mais on les rassura. Les Officiers de la Colonie firent arrêter le Chef des assassins, & quelques-uns de sa bande. Ils furent conduits prisonniers en présence de plus de cent Groënlandais. Le Chef, interrogé, confessa qu'il avait commis trois meurtres de plus, & qu'il avait trempé dans trois autres. Comme il n'était pas sujet aux Loix humaines, dit M. Crantz, parce qu'il ignorait même les Loix divines, on lui lut le Décalogue, en le menaçant des peines

les plus f ensuite il qui avaie de la viol que fût c n'était - el gation de part des J qui ailai Kajarnak malgré le se dérobe connue a Envain o promettar pella la p ne pas qu julqu'aux mais il ne tant la M tentes; t conversio ne leur des Paye reproche solide, n virent ar

parmi lei

È s avaient 'affaffins, de Kajarurir , par nde. D'aauprès de d'un harner ce fer ars mains, nt donné iterent en après bien ent encore utre beaus gens du coënlandais a Colonie nt l'alarme flura. Les r le Chef bande. Ils ce de plus ogé, conle plus, & Comme il A. Crantz, ivines, on

les peines

les plus séveres, s'il retombait dans l'homicide; ensuite il fut élargi. Mais deux de ses complices, qui avaient été instruits de la Loi de Dieu, avant de la violer, furent punis du fouet. Quelque juste que fût cette dissérence de traitement, peut-être n'était - elle pas bien propre à favoriser la propagation de l'Evangile: mais elle montrait de la part des Juges & des Chrétiens, une impartialité qui aisait honneur à leur Religion. Cependant Kajarnak, cruellement effrayé de ces attentats, malgré le châtiment des deux coupables, voulut se dérober au danger, dans quelque retraite inconnue aux ennemis de sa famille & de sa vie. Envain on essaya de calmer ses alarmes, en lui promettant de la protection; envain on lui rappella la promesse qu'il avait faite au baptême, de ne pas quitter les Missionnaires; il fut touché jusqu'aux larmes de toutes leurs représentations, mais il ne put consentir à rester avec eux. A l'instant la Mission sut désertée, à l'exception de deux tentes; toutes les espérances des Freres sur la conversion du Groënland, s'évanouirent, & il ne leur resta que la confusion d'avoir baptisé des Payens, sans faire des Chrétiens. Mais ce reproche qu'on ajoutait à leur affliction, ne fut pas solide, ni de durée. Car, avant la fin de l'année, ils virent arriver vingt-un bateaux de Groënlandais, parmi lesquels étaient quelques amis de Simek, l'un

roënland.

Groënland.

des Sauvages qui avaient accompagné Kajarnale dans sa retraite. Simele revint lui-même avec sa famille; en sorte que l'hiver suivant les Freres eurent neuf familles dans leur voisinage. Ainsi les déserteurs, après avoir sait par-tout des recrues, vinrent insensiblement rejoindre les drapeaux de la Foi, amenant plus de prosélytes qu'il n'y avait eu de transfuges.

Jusqu'ici l'on n'a parcouru qu'un volume de M. Crantz, sur le Groënland. Il en reste un second, encore plus long, mais qui roule tout entier sur les progrès de la Religion Chrétienne & de la Mission des Freres Moraves, chez un peuple abandonné, ce femble, du Ciel & de la terre. Cer Ouvrage beaucoup moins curieux & moins intéressant que les Lettres édifiantes des Missionnaires Catholiques, respire un fanatisme que toutes les Religions devraient également désavouer. On n'y reconnait l'Evangile d'aucune Communion Chrétienne. Le langage extravagant d'un Piétisme mielleux, & pêtri d'ignorance & de fadeur, convient encore moins à la doctrine de Luther, qui sans doute ne voulut pas détruire le monachisme, pour lui substituer une bigoterie puérile & superstitieuse. Aussi ne pourrait-on exposer aux yeux du public ce fratras de mysticité gothique, sans compromettre le respect qui est dû à la Religion, établie sur de meilleurs fondemens que ceux de

les Freres peuple con peut mon Religion e préchée. S un grand travaux ap le font live quelque cl tout enfem juste de la même erre dans les es persuasion. Christianis bets; le A: thers; des Chrétiens, chaînes fray Missionnair quoiqu'entê laprédestina comme les I autres Peup vertir avant avant de co

È

Les Frere tité, n'avaie Cajarnale avec fa escurent es défer-, vinrent e la Foi, ait eu de

olume de

n fecond. ut entier ne & de un peuple la terre. & moins s Miffionque toutes vouer. On mmunion n Pictisme eur, conther, qui nachilme, & superx yeux du fans com-Religion,

ceux de

les Freres ignorans. Cependant l'histoire d'un = peuple converti, même par des fanatiques errans, Groënland. peut montrer par quels moyens on introduit une Religion dans un pays où elle n'a pas encore été préchée. Si ce tableau seul intéresse par lui-même un grand nombre de Lecteurs, un précis des mavaux apostoliques auxquels les Freres Moraves sessiont livrés pendant l'espace de vingt ans, aura quelque chose de neuf, d'instructif & d'attrayant tout ensemble. On y prendra du moins une idée juste de la marche que doit suivre une Religion même erronée, quand on veut la faire entrer dans les esprits par la voie douce & lente de la persuasion. Car on ne verra point ici ce que le Christianisme abhorre, la croix multiplier les gibets; le flambeau de l'Evangile allumer des bûthers; des Princes Idolâtres étendus, par des Chrétiens, sur des grils ardens; les armes & les chaînes frayer un chemin de sang & de larmes aux Missionnaires. Les Danois, quoique Luthériens, quoiqu'entêtés du systême dur & tranchant de laprédestination, n'ont pas traité les Groënlandais, comme les Russes traitent les Kamschadales & les autres Peuples Idolâtres. Enfin ils ont voulu convertir avant de soumettre, & non pas conquérir avant de convertir.

Les Freres Moraves, gens sans étude & sans capacité, n'avaient d'autre Mission & d'autres talens pour

Croënland.

l'apostolat, que leur enthousiasme. Ils se croyaient inspirés; c'était leur unique moyen de convertir : le tems & les circonstances firent le reste. Car nous est-il permis à nous Catholiques de penser qu'ils fussent ' aidés de la grace, pour changer des Idolâtres, ou des Athées, en Luthériens? Le Ciel ne voulait point sans doute qu'on fermat une porte de l'enfer aux Groënlandais, pour leur en ouvrir une autre: aussi verra-t-on souvent, dans la conduite de ces Missionnaires, la main de l'homme, au-lieu du doigt de Dieu. Mais il faut convenir qu'ils ont employé d'ailleurs tous les moyens naturels que la vertu morale, & la prudence humaine, peuvent suggérer. D'abord ils vécurent en bonne intelligence avec ce qui restait de Missionnaires Danois, qui professant la même Religion qu'eux, avaient plus de lumieres, & joignaient la science au zèle. Cet accord prévint les schismes, les disputes & les scandales, qui plus d'une fois ont fait avorter les progrès de l'Evangile, à la Chine ou dans l'Inde. Si d'une part les institutions du monachisme, 'inspirent plus vivement cet esprit de corps qui, augmentant la chaleur du zèle religieux, donne plus d'activité, de force & de succès aux travaux de l'apostolat; d'un autre côté, ce même esprit de corps est un germe de dissention & de zizanie, qui détruit ce qu'il édifie, en divisant par des nivalité

valités & battent po de divers ces légion dont chac gloire, far Groenland fance à pa Danemarch Aussi se re la charité d de bons o fion des Sa de ce qui fur ces esp & touchés ensevelir to landais, qui leurs plus pr fans sépultur lœuvre du ayant appell des mers, de fauver des nifme. Un a tendu 'prêch tombe & me

Tome

Ê. rovaient vertir : le ousest-il Is fussent Arres, ou lait point enfer aux e autre: ite de ces u-lieu du qu'ils ont turels que e, peuvent nne intelres Danois, x, avaient nce au zèle. disputes & fait avorter e ou dans onachisme, corps qui, eux, donne k travauxde e esprit de de zizanie,

valite

valités & des jalousies funestes, ceux qui combattent pour la même Religion sous des drapeaux Groenlands de diverses couleurs. Combien de fois a-t-on vu ces légions manquer ou perdre des conquêtes, dont chacune d'elles voulait seule avoir toute la gloire, sans parler de l'utilité? Heureusement le Groenland n'offrait point de trésors, ni de puissance à partager entre les Prêtres Luthériens du Danemarck, & les Freres ignorans de la Moravie, Aussi se rendaient - ils tous les devoirs mutuels de la charité chrétienne; & ce concours de vues, & de bons offices, avançait ou préparait la converson des Sauvages. D'ailleurs on ne perdait rien de ce qui pouvait faire une impression salutaire fur ces esprits simples. Ils étaient sur-tout édifiés & touchés de l'attention qu'avaient les Freres à ensevelir tous les morts; tandis que les Groënandais, qui ne rendent ce dernier devoir qu'à leurs plus proches parens, laissaient les autres morts sans sépulture. Tous les événemens concouraient à œuvre du salut. Un Groenlandais, qui se noyait, ayant appellé à son secours l'Etre qui est au-dessus des mers, deux hommes de sa Nation vintent le sauver des eaux, & il se convertit au Christianilme. Un autre Sauvage, qui avait souvent entendu 'prêcher les Freres, sans se convertir, par des rinombe & meurt, subitement en jouant à la balle. Tome XVIII. Kk

#### GÉNÉRALE 514 HISTOIRE

Groenland.

Sa mort pouvait être naturelle, disent les Missions naires, mais ils en prirent occasion d'exhorter les Chrétiens à ne pas se mêler avec les Payens, sur-tout dans les jeux & dans les divertiflemens.

A Kookernen, la mer jetta sur le rivage une baleine morte. Aussi-tôt grand feltin chez les Groënlandais, & la fête se termine par les danses. Deux Chrétiens avertissent les Idolâtres de ne pas se livrer à cette folle joie, mais de remercier Dieu de ses dons. Les Sauvages se moquent de ses remontrances. Avant la fin de l'assemblée, un des assistans tombe mort; bientot après, deux autres expirent aux yeux de tout le monde. Le lendemain, il en meurt encore d'autres. Tous ceux qui avaient mangé de la baleine, sont malades, Les Freres Moraves les affistent, & leur font avaler des goutres d'antidote. On leur avait dit que la baleine était verte & bleue, du côté où le harpon l'avait blessée. Ils en conclurent qu'elle devait être empoisonnée. En effet, les malades avaient d'abord les yeux fixes, puis la laugue blanche. Peu de temps après, ils perdaient la connaissance & le sentiment; ils enflaient considérablement, & mouraient sans aucun signe de sousfrance. Mais ceux qui rélistaient quarante-huit heures, & pouvaient vomir, en revenaient. Ceux qui avaient mangé de la chair verte, où était le harpon, der le Groëi

mururent; s remè les infi que ce e la conve eux qui ava oilonne, d nit venu ce un des des nte lieues o fauver à te vil fut tué : ndais qui vo ige, Cepeno ouvé ces ma le rivage. eite tant d' nes parties o elever des ils portent varice & de bonheur po i, loin de rép seu de leur d

nt faux, &

es compatissa

arité qui peu

nemarck vie

Missionexhorter Payens, ivertille-

vage une chez les es danses. de ne pas rcier Dieu de ses ree, un des eux autres Le lende-Tous ceux t malades. leur font r avait dit lu côté où

mururent; quelques - uns des autres guérirent par s remèdes & les secours des Missionnaires, C'est Groenland. infi que ceux-ci travaillaient à leur grand objet e la conversion des ames. M. Crantz pense que eux qui avaient blessé cette baleine d'un fer emoilonné, devaient être des Espagnols, dont il air venu cette année deux vaisseaux à la pêche. un des deux, dit -il, avait fait naufrage à quame lieues de Good-Shaab. L'équipage tenta de fauver à terre dans la chaloupe. Mais on croit ul fut tué à coups de fleches, par les Groënndais qui voulaient profiter des débris du nauge. Cependant ceux ci soutinrent qu'ils avaient ouvé ces malheureux morts de faim & de froid le rivage. Au reste, l'avidité des Européens eté tant d'alarmes sur toutes les côtes des trois nes parties du monde, qu'ils doivent s'attendre estrations par-tout. ils portent un appareil de guerre, de violence, ent qu'elle parice & de domination. Encore est-ce une espèce es malades bonheur pour eux, que cette même Religion, la laugue i, loin de réprimer leur injustice, semble irriter ent la con-feu de leur cupidité par un souffle de zèle sounsi dérable nt faux, & toujours excessif, air inspiré à des souffrance. es compatissantes & vertueuses, les œuvres de heures, & mit qui peuvent gagner & persuader. Si le qui avaient memarch vient à bout, avec le temps, de ci-le harpon, der le Groënland, il devra sans doute une

Groënland.

partie de ses établissemens en ce pays sauvage à la patience des Freres Moraves qui jusqu'ici n'on eu que des mœurs & de la piété, pour soutien de leur prosélytisme.

Le bon exemple donne tant d'empire à la parole, que tout réussit à ceux qui prêchent une morale qu'ils pratiquent. Les songes même coopéraient aux succès des Missionnaires.

Un Angekok vit en songe un ensant qui la montra d'abord un lieu de délices, puis un séjou de ténèbres. Cet homme se convertit. M. Crant avoue que ce songe pouvait lui venir de ce qu'avait entendu parler souvent de l'Ensant Jesus, de l'Enser. « Mais quoique la Divinité dit il, puisse se manisester par des voies invisibles ces songes ne métitent pas une grande consiance ces songes ne métitent pas une grande consiance ces songes ne métitent pas une grande consiance ces sontes de visions nocturnes de l'imagination n'ont jamais eu des idées saines du Christianism cet Angekok lui-même, qui d'ailleurs ment une vie irréprochable, ne connaissait pas la vée table nourrieure qui fait la vie de l'ame. »

Les Groënlandais, qui écoutaient la Prédication

Les Groenlandais, qui écoutaient la Prédicatio étaient fort sujets à faire des songes sur des ntieres de Religion. Comme ils en abusaient, Missionnaires leur désendirent de se les racon les uns aux autres. En général, les histoires estraytes, soit vraies ou fausses, agitent l'imaginat

durant le si blent la rai grance y a prétexte de g peur ; &

age, on re

Cependa point les an quel que fû gekok rêva

te songe, i l'était toujo aves. Quoi assuré l'uperstition

ui l'attache len ont dét it contre la

ant, s'il a d'a langera d'a la abus de

ecelle qu'o le tous les ca ls n'ont pas our voir la

Aussi les . ent-ils, à ch

nient à l'ét

ALE

rêchent une

l'ame. »

abulaient,

t l'imaginat

durant le sommeil, & les rêves de la nuit trouys sauvage blent la raison des enfans durant le jour. Quelle Groenland. siqu'ici n'on vance y a-t-il à effrayer ainsi les esprits, sous ir soutien de prétexte de les instruire? On est dévot, tant qu'on peur; & quand l'âge des passions rend le coupire à la parage, on reste sans religion & sans morale.

Cependant les Missionnaires ne repoussaient nême coopé point les ames qui recherchaient le Christianisme, mel que fût le motif qui les y amenat, Un Annfant qui lu gekok rêva qu'il était dans l'Enfer. Réveillé de puis un séjour te songe, il pleura deux jours, & se convertitie. M. Crant d'était toujours un triomphe pour les freres Monir de ce qu'aves. Quoiqu'il soit rare de voir un ministre de sant Jesus, d'apperstition, y renoncer; parce que les motifs e la Divinité pi l'attachent à ses dogmes, ou les raisons qui pies invisibles en ont détrompé, doivent également le préve-nde confiance it contre la plupart des autres croyances; cepenligion, aprilant, s'il a du penchant pour la Religion, il en l'imagination hangera d'autant plus aisément qu'il ne voit que Christianism s abus de celle qu'il quitte, & le merveilleux illeurs men recelle qu'on lui propose. C'est du moins le saible lair pas lave etous les caracteres ardens & inconstans, quand s n'ont pas, assez de courage, ou de lumieres

la Prédicatio

es sur des n

abusaient

abusaient

our voir la vérité, de changer d'erreurs: & le

abusaient

Aussi les Apôtres de cette Doctrine conviense les racon entils, à chaque page, des obstacles qu'ils trou. toires effray

K k iii

naient les Angekoks du Christianisme, un d'en Groenland, tr'eux avoua que celle qui balançait le plus le semonces de conversion qu'il sentait que quesoit au fond de son ame, était l'amour qu'il avait pour ses parens & ses enfans. Je ne pourrais, disairil goûter les joies du Paradis, tandis que ma famille serait en Enfer. Cette objection que tous les Mis sionnaires Chrétiens ont eue à résoudre, dans toutes les Parties du monde, méritait, que semble, une réponse. Mais les freres Morave qui ne se vantent pas d'être Théologiens, ne trouvaient pas, sans doute, dans la Doctrine de Luther, des armes défensives contre un s terrible affaut.

> Un scandale plus grand encore encole raison nement de cet Angekok, fut lesemple d'u Groënlandais qui, lassé d'assister aux conférence de Religion, dit nettement « qu'il ne croyait rie ade ce qu'on y débitait; qu'il n'y avait point d Dieu; que tout était de soi-même, & serai ptoujours comme il est; qu'enfin il voulait sui w vre, à cet égard, l'opinion & l'exemple de se mperes n qui n'avaient jamais entendu parler d Religion. Mais, répondent les Missionnaires, c langage frénérique venait du trouble de son am tourmentée par les impulsions de la grace. La preuv en est, qu'ayant entendu prêcher sur la mort dan une de nos Assemblées, il se leva, après bien de

contorfior fortir enti

Un de renhutters c'est le cl la musiqu ment de conquête . facrés, & Cantiques la Religio des Ecoles les enfans n'ont pas I prennent chante das moire facil eft tendre clats, fan sarrêtent ( mes; & ils & la Préd paré les am de ces her plus aiféin alors qu'on

ques & to

ligion Chr

, un d'en

le plus le

quelquefoi

avait pour

is, disairil

ma famill

ous les Mil

udre, dans

néritait, c

es Morave

logiens, no

la Doctrine

contre un f

le raison

ple d'u

conférence

croyait rie

rait point d

e & sera

voulait fui

emple de se

du parler d

onnaires, c

de son am

ce. La preuv

a mort dan

rès bien de

contorsions qui témoignaient son impatience, & sortir entin, sans y reparaître depuis.

Groënland.

Un des moyens de Prosélytisme que les Herrenhutters ont imaginé, pour suppléer à la science; c'est le chant. Les Lacédémoniens employaient la musique dans les combats, comme un instrument de victoire. Les Hébreux marcherent à la conquête de la Palestine, en chantant des vers facrés, & les Luthériens se servent encore de Cantiques pour le maintien & la propagation de la Religion. Mais les Freres Moraves ont établi des Ecoles de chant au Groënland, sur tout pour les enfans & les jeunes filles. Les hommes qui n'ont pas le temps d'affister aux instructions, apprennent l'Evangile par les Hymnes qu'on leur chante dans les Cabanes. Les enfans ont la mémoire facile, & les filles la voix douce. Le chant est tendre, mélodieux, distinct & posé, sans clats, sans efforts. Les Payens, dit M. Crantz s'arrêtent souvent pour écouter le chant des femmes; & ils entendent, en passant, le Catéchisme & la Prédication. Quand les Cantiques ont préparé les ames à l'attendrissement, l'Orateur profite de ces heureux instans, où l'Auditoire se laisse plus ailément persuader que convaincre. C'est alors qu'on écoute avec avidité les histoires tragiques & touchantes qui ont fait triompher la Religion Chrétienne, chez tous les Peuples simples,

K k iv

Groenland,

& disposés par les disgraces de la nature, ou les injures de la fortune, à se passionner pour la doctrine la plus propre à consoler des malheureux. Le nom de Jesus souffrant, ami des pauvres; ennemi du riche, réparateur des maux, & victime de ses vertus, fait sur les Groënlaudais cette impression d'enthousiasme qu'on retrouve chez les Ecossais qui firent la guerre à Charles premier, & le livrerent ou le vendirent à Cromwel. L'Orateur qui ne parle jamais, sans se croire inspiré, dit avec confiance tout ce qui se présente plutôt à sa bouche qu'à son esprit, & quand la parole vient à lui manquer, il a recours aux larmes qui ont tant d'influence sur les ames les moins senfibles. Ces pleurs ont bien plus d'éloquence que les discours, & c'est-là que le Missionnaire des Sauvages est au-dessus de l'Orateur des Rois. C'est cer empire de la parole & des larmes sur les sens & le cœur des hommes assemblés, qui, sans doute, a si rapidement étendu les progrès de l'Evangile, chez les nations errantes de l'Amérique; qui a civilisé les habitans du Paraguai; qui les a mis sous le joug d'une Société trop répandue & trop puissante, pour n'avoir pas mêlé quelques artifices à de grandes vertus.

Les Freres Moraves semblent avoir étudié l'histoire & la marche des Jésuites dans leur é ablissement. Nés dans une plus grande obscurité, ils se

font mu même er esprit d'u Luthérie des Rois à une Co avec une mencent dans tour faire en Cultivate qui fonde ils forme Cités, do & les Pro ture & de aux confe d'une gra Religion. & les fo conjugale & compo taires. Ma tation & un grand mée à un genre, le

qu'un pet

LE e, ou les pour la malheupauvres; & victime cette imchez les premier, el. L'Orare inspiré, nte plutôt d la parole larmes qui moins senquence que nnaire des Rois, C'est fur les fens fans doute, l'Evangile, que; qui a les a mis

étudié l'hisur é ablisse urité, ils le

due & trop

ues artifices

sont multipliés en aussi peu de temps. C'est le même enthousialine, la même ferveur, le même Groemand. esprit d'union & de fraternité. Si ces Missionnaires Luthériens, plus ignorans, n'ont pas eu l'oreille des Rois, & ne se sont pas attaches spécialement à une Cour, pour s'infinuer dans toutes les autres, avec une adresse plus souterraine encore, ils commencent, en gagnant le bas-peuple, à se glisser dans toutes sortes d'états & de conditions, à se faire en même-temps Commerçans, Ouvriers & Cultivateurs. Sous la direction de quelques Grands qui fondent des Châteaux au lieu de Monasteres, ils forment des Peuplades, des Colonies & des Cités, dont ils sont à-la-fois les Apôtres, les Peres & les Propagateurs par toutes les voies de la nature & de l'art, joignant les douceurs du mariage aux consolations de la piété, bâtissant l'Edifice d'une grande Société avec tous les leviers de la Religion. A la vérité, les attachemens naturels & les soins domestiques inséparables de la vie conjugale, relâchent ces nœuds factices qui lient & composent les Sociétés monastiques & célibataires. Mais ce qu'on perd de l'esprit de fermentation & de vigueur, qui donne, tout-à-coup, un grand éclat, & toute la célébrité de la renommée à un Corps religieux, on le compense par le genre, le nombre & la solidité des établissemens qu'un peuple choifi, qui se mêle dans tous les

Groënland.

autres, peut cimenter avec le temps. Peut être les Freres Moraves ferontils dans la Religion Luthérienne, ce que les Quakers ont été dans la Communion Anglicane. Du moins plus Citoyens & plus Patriotes que les Jésuites, enfans de la Métropole, & Peres de la Colonie, ils seiont plus artachés par les liens du fang, & par l'intérêt focial à la patrie commune. Mais voyons avec quelle industrie ils jettent d'avance les germes de leur agrandissement, & de cette félicité que tous les hommes ont le droit & même l'obligation de se procurer sur la terre. Quand leur enthousiasme opérera ce bien, sans aucun trouble, il sera toujouts utile; mais l'enthousiasme entraîne fouvent l'intolérance. Les Missionnaires eux-mêmes s'en plaignent.

Un Groënlandais converti se trouvant logé près d'une cabane où il y avait une assemblée de danse, & ne sachant comment éviter les tentations que lui donnait le bruit, se mit à genoux pour prier. Ensuite se levant, il entre dans l'assemblée, impose silence, ordonne qu'on l'écoute parler de Dieu, menaçant de briser le tambour sous ses pieds. Une semme, appellée Sara, ne s'arrêta pas aux menaces: dans une pareille assemblée, elle prit le tambour du bal & le mit en pièces. Mais nous l'avertîmes, disent les Missionnaires, de ne pas troubler ses jeux des inconvertis, & de se

bonten ter. N bons F docile des suc ses faut apperçu tien, il sent les de la re

de la pi

L'hiv

naires.
pêcheur
véritable
dais, &
avaient
arranger
orphelin
de la M
à qui l'o
fubliftant
truction,
fans être
avec un
cette inn
gêne im

lence fai

on Luthés la Comtoyens &
le la Méeront plus
r Pintérêt
yons avec
germes de
élicité que
e l'obligat leur en-

e entraîne

s eux-mê-

nt logé près
e de danse,
rations que
pour prier.
nblée, imparler de
r sous ses
s'arrêta pas
nblée, elle
pièces. Mais
res, de ne
, & de se

ter. Nous avons remarqué depuis, avouent ces Groënlands bons Freres, que notre Sara était pétulante, indocile & dédaigneuse. Ces désauts lui venaient des succès de sa prédication; mais elle a reconnu ses fautes & sa faiblesse. En général, ils se sont apperçus que, dès qu'un Groënlandais était chrétien, il voulait être apôtre. Cependant ils bénissent les heureux fruits de cette ferveur, & tâchent de la répandre, quoiqu'en y mettant les bornes de la prudence.

L'hiver était la bonne saison pour les Missionnaires. C'était alors qu'ils se faisaient, à loisir, pêcheurs d'hommes. Mais, comme le temps de la véritable pêche dispersait au loin les Groënlandais, & qu'ils oubliaient en été tout ce qu'ils avaient appris de religion en hiver, on fit un arrangement, par lequel les femmes & les enfans orphelins demeurerent dans des tentes auprès de la Mission, sous la conduite d'un Chrétien à qui l'on donna les moyens de pourvoir à leur subsistance, avec la charge de veiller à leur instruction, Cependant une femme chrétienne qui, sans être mariée, avait des liaisons trop charnelles avec un Groënlandais inconverti, se plaignit de cette innovation des Missionnaires, comme d'une gêne imposée sur les consciences, & d'une violence faite à la liberté. Ses murmures pouvaient

exciter le mécontentement & la désertion dans Groënland. le bercail. On y porta remède, en sequestrant cette néophyte discole de la société des sidèles, jusqu'à ce qu'elle fût rentrée dans son devoir.

Mais, outre le foin qu'on prit de ce petit troupeau, l'un des Missionnaires suivit les hommes à la pêche & à la chasse, & il n'y perdit pas son temps. Sans parler de la priere qu'il faisait soir & matin à ses catéchumenes, il prit beaucoup de perdrix, & emporta plusieurs sacs de hareng, donnant l'exemple du travail, & gagnant en même temps de quoi subvenir à la disette. C'était un nouveau moyen de faire des prosélytes: on ne peut lire, sans quelqu'intérêt, certains endroits du journal que ces Missionnaires donnent des voyages qu'ils font à la suite des pêcheurs & des chasseurs. Ecoutons un moment Frédétic Boëhnish. C'est un des trois premiers Freres Moraves qui allerent au Groënland. Il s'y maria, en 1740, avec une fille de Matthieu Stach, fon confrere. Il fit un voyage, quatre ans après, en Allemagne, pour aller rendre compte au synode de Hernhut des succès de la Mission du Groënland. En chemin, il fut arrêté par des soldats (Prussiens sans doute) qui le prenant pour un vagabond, voulurent l'enrôler par force, & le baloterent d'une place à l'autre. Mais il s'en désendit toujours, & fut enfin relâché par la mé-

diation fuivi pa féminai nourris fociété Groenla mettre fonction rend d'i à la pêc » cantiq » kaiak » fiftai à » landai oun en so & la c so de la

ec Le

o les lar

so & Je o

m qui s'i

mayait i

» lauvag

s veau

e ceaux

» Le

. Le

n dans restrant fidèles, voir. e petit es homperdit u'il fai-, 11 prit urs facs , & gaà la difaire des intérêt. ionnaires suite des moment premiers nd. Il s'y eu Stach, ns après, te au fyission du des folant pour force, & is il s'en

ar la mé-

diation d'un Abbé Luthérien. Sa femme l'avait fuivi par-tout avec deux enfans qu'elle portait au féminaire de Marienborn, pour y être élevés & nourris par les soins & dans les principes de la société des Hernhutes. Avant de repartir pour le Groënland, il reçut le sacerdoce qui devait le mettre en état de remplir, avec plus de fruit, les fonctions de son apostolat. Voici le compte qu'il rend d'un voyage qu'il fit au mois de Mai 1746, à la pêche du hareng.

Le 19, dit il. nous partîmes au chant des cantiques, sur quatorze Umiaks & plusieurs kaiaks. Nous simes quatre lieues. Le soir, j'aspistai à l'heure du chant. Ensuite quelques Groën-plandais vinrent dans ma tente, où nous eûmes un entretien, dont je ne puis rendre l'onction & la douceur inessables. Mais dans ces momens de la grace.... quelle paupiere pourrait retenir.... ples larmes de joie?.... Elles brisent leur écluse, pui s'échappe & bondit à travers champs....

» Le 20, nous arrivâmes à Pissiksarbik. Il y

pavait sur le rivage six tentes de Groenlandais lauvages. Nous plantâmes les nôtres plus loin.

Le 21, nos hommes allerent à la pêche du preau marin, & m'apporterent quelques morpeeaux de chair de cet amphibie, dont je mangeai

# 316 HISTOIRE GENERALE

Groënland.

» avec autant de plaisir qu'ils en témoignaient & me faire ce présent.

»Le 22, qui était le dimanche, je sis le matin »l'office du jour. L'après-midi, j'allai visiter les » tentes des Sauvages. Le soir mon Catéchiste » présid 1 à l'heure du chant, & moi à l'instruc-» tion des baptisés.

De 23, le 24 & le 25, notre troupe sit la plus heureuse pêche de harengs, & moi aussi, De temps était si chaud, que nous avions de la peine à porter nos habits. Mais le 26, le 27 de 28, la neige amena un froid si vif, que pie ne pouvais presque pas écrire.

» Le 19, je prêchai en plein air, & je lus en-• suite à ma troupe, des lettres de nos Freres • d'Europe.

Le premier Juin, j'allai à la chasse, & je tuai un gros renne. Le lendemain, j'en sis un régal à ma troupe, chez laquelle le Démon, pendant ma courte absence, avait déjà semé de la zizanie; mais je la dissipai. J'envoyai de nos nouvelles, avec de la viande fraîche, à New-Hernhut. On m'en rapporta des lettres qui me sirent grand plaisir. Nous étions dans la saison où il pait jour tout le temps de la nuit: j'en prositai pour aller, à minuit, pêcher du hareng dans un pautre canton.

Le 3
pétaient
phommes
nurent
pL'aprèsptéchifme
phomme
de fon p
p C'était u

»Le 5,
»Simon (condain don
»repas, il
»guider con
»je fais pan
»ils n'ont p

ocence de

sla tentat

» lui....

bitent. 30
A ce jou
la permiffic
C'elt Matth
« Le 3

quelques-

»landais all »nous n'arr »tion, je l

Le 3, je fis une admonition à deux filles qui # etaient alle chasser, à mon insu, avec d'autres Groenland. hommes que leur chef de famille. Elles reconnurent leur faute, & n'y retomberent plus. "L'après-midi, je fis la Fête d'Amour, & le cantéchisme à vingt-deux enfans. Je parlai à un shomme veuf qui voulait se remarier à la façon nde son pays, c'est-à-dire, vivre en concubinage. "C'était un catéchumene; je lui fis sentir l'indé-» cence de cette conduite, &, pour le fauver de pla tentation, je l'engageai à retourner chez plui. . . .

»Le 5, je prêchai. Le 6, j'allai à la chasse. Simon (c'est un Groënlandais baptisé) prit un adaim dont il régala toute la troupe. Durant le repas, il dit, je n'ai plus honte de me laisser guider comme un enfant, par nos Prédicateurs; sje sais par expérience que leur société est bonne: sils n'ont point envie de nous dominer, comme quelques-uns d'entre nous le pensent & le débitent. 30

A ce journal de la pêche, M. Crantz demande la permission d'en joindre un autre de la chasse. C'est Matthieu Stach qui va nous le donner.

« Le 3 Septembre, dit-il, quelques Groënplandais allerent à la chasse des rennes, & comme pnous n'armons pas à les laisser aller sans instrucation, je les suivis. Dans une baie nous sûmes

e matin firer les aréchiste

instruc-

naient §

. E

ipe fit la oi auffi. ns de la 6, le 27 vif, que

e lus ens Freres

& je tuai un régal pendant la zizaos nouw-Hernne firent on où il profitai dans un

Groënland.

»accueillis d'un grain qui sépara nos bateaux » Je sus obligé de courir sur le vent dans la »baie, ne pouvant aborder à cause de la haupreur du rivage hérisse de rochers. Le couprant étair rapide, & les lames menaçaient de nous submerger. Le bateau des femmes rou-» lait fur les vagues qui se repliaient comme un » ver. A cette occasion je me souvins d'un verset me de nos cantiques: Agneau, tu as fait l'Univers: mais souviens-toi que nous sommes tes petites réatures. Dans un quart d'heure tout fut calme, » & nous étant mis à tamer deux lieues, nous pallames planter nos tentes à Okeitsuk, pour mattendre les deux autres bateaux que l'orage pavait écartés. » Mais ils ne purent nous rejoindre que deux jours après. Ils avaient couru le plus grand danger, fur-tour un jeune Groënlandais, dont le kaiak n'avait pu suivre les bateaux, les vagues lui ayant emporté sa bouée, ou vessie de pêche; tandis qu'il voulait la rattraper, il avait perdu sa rame, ce qui l'obligea de ramer avecses deux mains, qui lui en tiorent lieu, jusqu'à ce qu'il l'eût recouvrée. Le mauvais temps nous empêcha de chasser durant six à sept jours.

∞ Le 12, j'allai à la chasse, & je tuai deux ∞ rennes; les Groënlandais ne prirent rien, je » leur donnai la moitié de ma chasse.

» Le 13, je pris encore un autre renne. Le » matin,

matin . adais vin p prendre parce qu nqu'on po eles grans pvotre fe pondit-il etirai , q s faute. 30 C'en est direction f ourt extra e courage empire qu me dans co longue 1 oi. C'est la histoire de nsensés se s tendre leur novens hum eurs mains o rosélytisme our pour eu uoi faur-il nirer la con

Tome

bateaux:
dans la
la hau-

Le couaçaient de
nes roucomme un
d'un verses
l'Univers;
tes petites

fut calme, ieues, nous tluk, pour que l'orage nous rejoinnt couru le Groënlanes bateaux,

e, ou vessie per, il avait ner avecses jusqu'à ce ps nous em-

ts. tuai deux nt rien, je

renne. Le

matin, à l'heure de la priere, un Groënlandais vint me dire qu'il avait eu la pensée de Groënland.

prendre une verge & de battre sa femme,
parce qu'elle ne voulait pas lui obéir. Je lui dis,
qu'on pouvait châtier ainsi les ensans, mais non
les grandes personnes: Je parlerai, lui di-je, à
pvotre femme, elle se corrigera. Eh-bien! répondit-il, je ne la battrai pas, mais je t'averptirai, quand elle retombera dans la même
faute. »

C'en est assez pour faire connaître le plan de firection spirituelle, que suivent les Freres Moaves avec les Groënlandais. On voit, dans ce ourt extrait, leur langage, leur genre de vie, e courage qu'ils puisent dans leur enthousiasme, empire que le fanatisme qui s'exhale de leur me dans celle des Sauvages, doit leur assurer à longue sur ces Peuples simples & de bonne ii. C'est la même méthode, le même esprit, dans histoire de vingt ans de missions. Ces heureux nsensés se sont fait un art de l'inspiration, pour tendre leurs dogmes & leur culte. Tous les novens humains, mais les plus doux, ont été dans eurs mains des instrumens de prosélytisme; & le rosélytisme à son tour deviendra peut-être un out pour eux un instrument de puissance. Pouruoi faut-il qu'on foit obligé de louer & d'adnter la conduite de ces Missionnaires Luthé-

Tome XVIII. L

Croënland.

riens qui, voulant policer des Sauvages, corroma pent leur raison pour les unir en société? Ne peut-on donner des loix & des mœurs aux hommes, sans leur inspirer des erreurs? N'y a-t-il que la force ou la ruse, & toujours la crainte, qui nous puisse mener, même au bien? Ne verrat-on jamais une ligue formée par la raison & l'humanité, pour la propagation des vérités utiles au bonheur du monde, pour l'accroissement & la perfection de la société, pour la paix des Etats; demi-police & le soulagement des Peuples? Cette affociation, composée de gens sans parti, qui n'auraient que nées avant o du courage, des lumieres, de la vertu, du désin paptisés, du téressement, pourrait opérer avec le temps une preres Mors révolution dans les opinions & les mœurs. Elle parler, p prendrait la place de ces sociétés, qui jusqu'amine poin présent n'ont été dirigées que par un fanatisme sondée, m particulier de Religion souvent malentendue, & Groënland qui, sous prétexte de former de nouveaux éta & leur corr blissemens, ne rassemblent que de nouvelle on attendit bandes de combattans. Car si l'état de nature l'obéissance est la guerre d'un seul contre un seul, l'état ac la Communi tuel de société est la guerre de tous contre tous la Congréga Ou'est-ce, en esset, qu'un Sauvage que des Mis de l'année 1 sionnaires hérétiques attirent dans une peuplade Auparavant, catéchisée? C'est un homme à qui l'on donne andais en pl tantôt une boisson qui redouble sa soif, au-lie pour l'audito de l'appaiser, tantôt un remède qui n'adoucit le rois ans cepe

mort, qu Nations o liques à la ne connaî conifer ou lifées & c quelle con ves font v deux peup M. Cran

aux hom-

, corroma mort, qu'en aigrissant la vie. Sans parler ici des == ciété? Ne Nations du Paraguai, qui sans doute sont catho- Groënland. liques à la maniere de leurs Apôtres, mais qu'on y a-t-il que ne connaît pas affez pour avoit le droit de prérainte, qui coniser ou de disfamer la société qui les a civi-Ne vera- lisées & dirigées, voyons par quelle suite & son & l'hu- quelle combinaison de moyens les Freres Mora-tés utiles au ves sont venus à bout de former au Groënland ment & la deux peuplades affez confidérables d'hommes à

affociation, M. Crantz dit d'abord qu'on fut plusieurs an-nuraient que nées avant de faire part aux Groënlandais, même u, du dessi paptisés, du mystere de la transubstantiation. Les temps une fieres Moraves se faisaient un scrupule de leur mœurs. Elle parler, par une sorte de désiance. 

Je n'exaqui jusqu'a mine point ici, dit-il, si elle était bien ou mal un fanatisme sondée, mais il est certain que les Chrétiens du entendue, de Groënland ne sentaient pas assez leur faiblesse ouveaux éta de leur corruption, pour participer à ce mystere. 20 le nouvelle on attendit qu'ils eussent une résignation de cœur de nature l'obéissance aveugle, avant de les admettre à eul, l'état ac la Communion. Aussi ce Missionnaire ne date-t-il contre tous la Congrégation, ou l'Eglise du Groënland que que des Mise de l'année 1757, où l'on put bâtir une Chapelle. ne peuplad Auparavant, dit - il, on avait catéchisé les Groënl'on donne andais en plein air, ce qui n'était commode ni foif, au-lie our l'auditoire, ni pour le Prédicateur. Depuis n'adoucit le rois ans cependant, on leur prêchait à couvert;

.1747.

mais la chambre d'assemblée était trop petite. Les Missionnaires du Groënland en firent de fréquentes plaintes à leur Congrégation d'Europe. Au Synode, qu'elle tint à Zeyst, Jean Beck, l'un de ces ouvriers évangéliques, fit acheter. par les libéralités des Freres unis, du bois de charpente, & l'on frêta exprès un vaisseau pour transporter ces marériaux à la nouvelle Confrérie Christian David, cet infatigable Charpentier qui avait bâti au Groënland la premiere hutte de Herrenhuters, & la premiere école des enfans de pays, voulut aussi construite la premiere maison de la Mission. Elle sut commencée le 5 de Juillet & malgré la neige qui tomba dans ce mois d'u foleil continuel, & qui augmenta le suivant, co édifice fut assez avancé, pour qu'on put y ten à couvert les assemblées de Religion, dès le de Septembre. Un mois après, on fit la consecr tion de la nouvelle Eglise. Ce sut une joie ine primable parmi les Groënlandais, que d'avoit pour la premiere fois, une maison de priere. L'I glife attira bientôt autour de ses murs une espè de bourgade, composée de six grandes maison qui contenaient environ cent quatre-vingt pe sonnes; de sorte qu'avec colles de la Colonie vo fine, on rassemblait à l'Eglise près de trois ce personnes.

La peuplade de New-Herrnhut, (ainsi s'appe

la nouvelle na tagée en trent de l'autre; les homme, & le fuite on établis favaient un per à chanter par attention de la yeux. C'est à penseigner la raux enfans, ju & de l'esprit, à la pratique, principes de sens.

DE

Quand on e entr'autres cel tous les mois; on prêchair, o lettres des Con des élèves de adresséraien quelques verse mysticité fréquel larmes. Toute insensiblement & la Congrégat ent de n d'Eu-, Jean acheter. bois de eau pour onfrérie ntier qui utre de enfans di e maife le Juiller

nois d'u ivant, co út y ten dès le i conféct joie iner e d'avoir riere. L'I une espè s maison ringt per lonie vo trois ce

s'appe

petite la nouvelle maison des Freres Moraves) fut paragée en trente bandes, neuf d'un sexe, & quinze Groenland. de l'autre; les premieres dirigées chacune par un homme, & les aurres par autant de femmes. Ensuite on établit une école de chant. Deux Freres qui savaient un peu de musique, instruisirent des enfans à chanter par routine; c'est à dire, avec la seule attention de l'oreille, sans employer l'étude des yeux. C'est à-peu-près ainsi qu'on devrait peur-être. enseigner la musique & toutes les autres choses. aux enfans, jusqu'à ce que l'âge des forces du corps. & de l'esprit, les mît en état d'appliquer la théorie à la pratique, & de chercher dans la réflexion les principes de tout ce qu'ils ont appris par les fens.

> Quand on eut une Eglise, on célébra des Fêtes, entr'autres celle de la Congrégation. Elle se tint tous les mois; on y baptisait les Catéchumenes; on prêchait, on faisait les offices; on y lisait les lettres des Confreres d'Europe, & sur-tout celles des élèves de tous les Séminaires de l'unité, adressées aux jeunes Chrétiens du Groënland. Ces lectures étaient interrompues par le chant de quelques versets, où le sang de l'Agneau (mot de mysticité fréquemment r pété) faisait couler les larmes. Toutes ces pieules inventions attiraient insensiblement le concours à la nouvelle Eglise, & la Congrégation, augmentée de cinquante-deux

Groenland.

personnes préparées depuis long-temps au baptême, se trouva composée, en 1747, de cent trente-quatre Groënlandais baptisés. Dès-lors, on commença de faire à l'Eglise des mariages, des funérailles, & toutes les cérémonies qui, consacrant les actes & les engagemens les plus solemnels de la vie civile, par le sceau de la Religion, donnent de la consistance au culte public, de l'autorité, puis du pouvoir & des richesses à ses Ministres. Mais une observation singuliere, faite par M. Crantz, « c'est, dit-il, que depuis qu'on a bâti une Eglise nau Groënland, les coups extraordinaires de la » grace y sont moins fréquens. Elle y agit avec moins d'éclat que dans les premiers temps de » l'arrivée des Missionnaires. Je sus d'abord étonné, » poursuit-il, de ce changement, qui ne me » paraissait pas favorable à la Religion. Mais, en sy regardant de plus près, je trouvair que les » conversions miraculeuses, loin d'être nécessaires, » auraient pu avoir de fâcheuses conséquences. La p grace n'avait plus besoin de susciter des témoins » à l'Evangile, lorsque la cité sainte brillait sur la montagne, & que le chandelier y éclairait au » loin & auprès. Une nuée de témoins donnait plus • d'éclat à cette lumiere victorieuse, que des flam-» beaux épars & isolés. »

C'est avec ce langage mystique & ces bénignes interprétations, que les Freres Moraves croient

voir & m leur prop landais; o Infidèles. où la cha tache, en c'est la gi convertit. baptisés, glaces flor égarent & fous les e la nage & ce miracl quand tou une baleit trois cens après s'en provisions comme ui aussi mira riens enfin ignorans, démie de tinguées 1 raves se l'amour di

bles, tand

.E os au bap= , de cent Dès-lors, iages, des confacrant emnels de , donnent l'autorité, ftres. Mais 1. Crantz, une Eglise aires de la agit avec s temps de ordétonné, qui ne me

ar que les nécessaires, uences. La les témoins illait sur la éclairait au onnait plus e des flam-

Mais, en

s bénignes es croient voir & montrer par-tout le doigt de Dieu, dans = leur propre ouvrage. Si la famine afflige les Groën- Groënland. landais; c'est un châtiment du Ciel contre ces Infidèles. Si la disette les attire à la Congrégation, où la charité par une assistance gratuite, en attache, en retient quelques-uns à la nouvelle Eglise; c'est la grace qui les y appelle, les touche & les convertit. Si les Pasteurs & leurs troupeaux de baptisés, échappent aux dangers de la mer, aux glaces flottantes qui, dispersant leurs bateaux, les égarent & les balottent des mois entiers, tantôt sous les eaux & tantôt au-dessus; sauvés enfin à la nage & à la rame, ils remercient l'Agneau de ce miracle. Si, dans le rude mois de Décembre, quand tout leur manque, ils trouvent sur le rivage une baleine morte, de neuf brasses de longueur; trois cens personnes qui se mettent à la dépecer, après s'en être rassassées & en avoir fait d'amples provisions, regardent cette heureuse rencontre comme un don du Ciel, & croient cette baleine aussi miraculeuse que celle de Jonas. Ces Luthériens enfin, ces Freres illuminés, morts, réveillés, ignorans, divisés en autant de classes, que l'Académie des Arcades avait jadis de Colonies, distinguées par des noms ridicules, ces Freres Moraves se voient toujours portés sur les ailes de l'amour divin, & se croient invincibles, invulnérables, tandis qu'ils nagent dans le sang qui coule Lliv

Groënland.

des plaies de l'Agneau. Cependant ils mêlent souventau secours d'en-haut, des armes & des moyens qui tiennent trop de la faiblesse humaine, pour n'être pas suspects.

Un jour, après avoir admis dix-neuf Groënlandais au Souper du Seigneur, (c'est ainsi qu'ils appellant la Communion) ils baptiserent sept enfans du troupeau, parmi lesquels était une jeune fille qu'ils avaient sauvée quelques semaines auparavant du danger de la damn tion; on va voir comment. Cette orebis était allée avec un homme de sa cabane, à Kangek. Un Sauvage Groënlandais l'enleva par force, & voulut en faire sa femme, à la façon violente du pays. L'hôre qui l'avait reçue, était trop faible contre des Payens qui précendaient, en dépit des Européens, épouser les filles bapt sées, de même que les autres, sans attendre leur consentement, & malgré leur réssetance. Il la laissa donc à ces barbares, & le cœur rempli de chagrin, il vint avertir les Missionnaires de cette étrange aventure. Comme il y avait trois jours que la fille était entre les mains des Sauvages, on partit de la nuit même qu'on en fur informé, pour courir à sa délivrance. Un des libérateurs, entrant dans la cabane où elle était enfermée, lui dit : « comment es-tu venue ici? Det homme (dit-eile, en montrant son ravisseur), m'y a entraînée par force. Avais-ru du ponchant

pour » chev o car i même de la N dirent gu'on i ferait 1 pas une du ber plus, o nous; été bai employ de rigi pudeur C'est ai les imp (1748) mens d distait e leur réu récomp Car la bois flo de cha aile à

d'école.

mêlent fou-

des moyens naine, pour neuf Groënft ainfi qu'ils ent lept enait une jeune maines aupaon va voir c un homme ge Groënlanen faire la s. L'hôre qui e des Payens ens, épouler autres, fans ré leur résis-, & le cœur les Missionme il y avait s mains des ne qu'on en nce. Un des u elle était

venue ici?

n ravisseur), In penchana

pour lui ?.... Non, puisqu'il m'a tirée par les ncheveux.... Prens donc tes effets & suis nous; Groenland. » car nous sommes venus exprès te chercher. » En même-temps, il entre un Frere, ou un député de la Mission, avec un fusil. Aussi-tôt les Sauvages dirent à la fille de se dépêcher de partir, de peur qu'on ne les tuât tous. On les assura qu'il ne leur serait fait aucun mal, pourvu qu'ils ne s'avisassent pas une autre fois de mettre la main sur les brebis du bercail des Freres. Les Sauvages ne songerent plus, dit le Missionnaire, qu'à se voir délivrés de nous; & la pauvre fille en fut quitte pour avoir été battue par des vieilles femmes qui avaient employé, en vertu de leur ministere, les voies de rigueur usitées au Groënland, pour forcer la pudeur à se laisser ravir ce qu'elle n'ose accorder. C'est ainsi que les Freres secondaient quelquesois les impulsions de la grace. Ils firent cette année (1748), trente-cinq baptêmes, & huit enterremens dans leur Eglise, qui se peuplait & s'agrandissait en même-temps de morts & de vivans. Tout leur réuffit d'nc, & leurs travaux spirituels furent récompensés des bénédictions mêmes temporelles. Car la mer jetta, presqu'à seur porte, assez de bois flottant, non-seulement pour leur provision de chauffage, mais encore pour ajouter une aile à leur maison, & construire une salle d'école.

Groënland.

L'année suivante, la sœur Judith batit une es pèce de couvent pour les filles. Cette Groënlandaise était allée, il y avait deux ans, en Allemagne, avec quatre autres personnes de son pays, fous la conduite du Missionnaire Matthieu Stach: Deux de la troupe, mari & femme, moururent à la maison de Herrnuth en Lusace. Les trois autres suivirent le Frere Stach en Hollande, où le Capitaine Gerrison, qui les avait amenés du Groënland, sur le vaisseau l'Irene, les prit encore fur son bord pour aller à Londres. Les deux jeunes Groënlandais avaient traversé toute l'Allemagne à pied , sans se faire connaître. Ils garderent de même l'incognitò en Angleterre, de peur d'exciter une curiosité qui ne devait que ieur être importune. Cependant ils furent préfentées au Roi & à la Cour, dont les regards pouvaient être accompagnés d'une bienfaisance utile à la Mission.

De Londres, ils partirent sur l'Irene pour la Pensylvanie, où ils visiterent les Congrégations de Bethléem & de Nazareth, qui sont des établissemens du Hernhutisme. Ils trouverent là des Américains convertis, qui leur donnerent des lettres de dévotion pour leurs Freres Groënlandais. Christian David, qu'ils avaient pris en Allemagne, sit une bonne provision de lates de cèdre, & de bois de construction, pour bâtir un ma-

gafin de v vanie envo en figne d

L'Irene Herrnhuc Miffionnai non conna Sauvages »doit rega » personnes ovoyage d pressions q Europe , s tion, qu'ils & de leurs Sœur Judith qu'elle avai former au C fexe. Elle p aux fervante habiter avec du-moins de fait leur ta ainsi la nuit paration les des choses q polées, comi peuvent occ

Groënland

gasin de vivres, & la Congrégation de Pensylvanie envoya ce présent à celle du Groënland, en signe d'union & d'alliance spirituelle.

L'Irene passa de la Nouvelle-Yorck à Neuw-Herrnhuc, en trois semaines, avec les deux Missionnaires & les trois Groënlendais. « Quand non connaît, dit M. Crantz, la simplicité des »Sauvages & la dépravation des Chrétiens, on adoit regarder comme un miracle que ces trois. » personnes n'aient pas été perverties dans un »voyage de deux ans.» Mais les mauvaises impressions que ces étrangers avaient reçues en Europe, s'effacerent si vîte de leur imagination, qu'ils coopérerent même de leurs travaux & de leurs soins aux progrès de l'Evangile. La Sœur Judith, en particulier, profita de tout ce qu'elle avait vu à Herrnhut en Luface, pour former au Groënland des institutions utiles à son sexe. Elle proposa à toutes les filles nubiles, & aux servantes qui n'étaient pas mariées, de venir habiter avec elle dans une maison séparée, ou du-moins de s'y rassembler le soir, après avoir fait leur tâche dans leur famille. Elles passent ainsi la nuit dans un dortoir commun. Cette séparation les met à l'abri de voir & d'entendre des choses qui, dans des maisons saites & disposées, comme le sont celles des Groënlandais, peuvent occasionner des desirs & des actions

pour la régations des étant la des roënlans en Alde cèdre,

un ma-

ine ef:

ënlan-

Alle-

pays,

Stach:

rurent

es trois

de, où

enés du

orit en-

es deux

l'Alle-

garde-

rre, de

vait que

ent pré-

Groënland.

fouvent peu conformes à la morale du Christianisme, & sur-tout à la régularité du Herrnhutisme.

C'est ainsi que l'arbre & le sauvageon croissaient & seurissaient ensemble, par tous les moyens que fournit un zèle actif. & industrieux, Tantôt on mariait un Missionnaire avec une Sœur du Herrnhuisme, pour travailler de concert, à la propagation des Chrétiens, par les voies de la nature & de la Religion. Tantôt on pensionnait un Allemand, qui avait appris le Groënlandais, pour être Catéchiste & Maître d'Ecole. Tantôt on apprenait l'Allemand à des enfans du Groënland, pour écrire, parler & chanter dans les deux langues des Missionnaires & des Néophytes. M. Crantz dit pourtant qu'aujourd'hui l'on n'enseigne point la Langue Al'emande aux Groënlandais, parce qu'ils n'ont pas le temps de l'apprendre, & qu'elle n'est d'aucune utilité pour eux, ni pour la Mission.

Si celle-ci produit quelques bons effets, ce n'est pas sans un mêlange de zizanie, dont elle a comme semé le germe, entre les habitans baptisés & les Sauvages inconvertis. En effet, on trouva parmi les Chrétiens que la Congrégation perdit cette année, un homme assassiné par un Sauvage, pour une injure qu'il prétendait avoir reçue d'un Chrétien. Il paraît que les Groënlan-

dais
regare
perfo
vivre
le Gr
d'avec

aux I Di perfe tienne laiffai Un Sa parce fous 1 comm là , fa jugé d morte né. C tible o de nos des M & des

> L'hi encore milles tellem

tences

Christia-Herrnhu-

on croiftous les dustrieux. une Sœur ncert, à la oies de la enfionnait ënlandais, le. Tantôt du Groënr dans les Néophytes. i l'on n'enaux Groëntemps de

effets, ce dont elle abitans bapn effet, on ongrégation liné par un endait avoir Groënlan-

utilité pour

dais en veulent aux Missionnaires, parce qu'ils regardent comme enlevées à la Nation, des Groënland. personnes qui quittent leur famille, pour aller vivre avec ces étrangers. On se plaint déjà dans le Groënland, que le Christianisme divise le pere d'avec son fils, & le frere d'avec sa sœur. C'est aux Herrnuthes de répondre à ce reproche.

D'un autre côté, la police de ce Peuple se perfectionne dans leur Société. Une femme Chrétienne étant venue à mourir, un enfant qu'elle laissait, resta à l'homme chez qui elle habitait. Un Sauvage de Kangek vint réclamer cet enfant, parce qu'il était né chez lui, & qu'il l'avait adopté sous le nom d'un fils qui lui était mort. Mais comme l'autre Groënlandais avait, depuis ce tempslà, fait vivre l'enfant & la mere, le procès fut jugé en faveur du Chrétien chez qui la mere était morte, contre le Sauvage chez qui l'enfant était né. Ce n'est pas que ce Jugement ne fût susceptible de revision & d'appel dans la Jurisprudence de nos Tribunaux, où l'on verrait bientôt éclore des Mémoires, & des Factums, & des Plaidovers, & des Consultations, & des Avis, & des Sentences contradictoires sur cette belle question.

L'hiver de 1750 fut plus rude qu'on n'en avait encore vu. Le havre de New-Herrnuth, qui a six milles d'étendue dans sa moindre largeur, fut tellement convert de glace, même dans le mois

d'Avril, qu'on n'y put avoir d'eau, malgre la force des courans & des hautes marées de l'équinoxe. La famine fut générale dans le Groënland. Cependant on s'en ressentit moins qu'ailleurs à la Mission, où l'on avait appris aux Fideles nonseulement à prier, mais à travailler, à faire des provisions, à vivre avec économie. Les inconvertis vinrent y chercher de l'assistance. On profita de leur détresse, pour leur prêcher l'Evangile; ce fut sans fruit. Ils admiraient le bon ordre & la forte d'abondance qui regnaient à Neuw-Herrnhut; mais quand on leur demandait s'ils ne voulaient pas suivre l'exemple de leurs freres qui ne manquaient de rien, dans un endroit qui n'était pas le mieux situé du Groënland, ils répondaient, ≈ Sanieissegalloar pogun, kissien ajournakau; c'estmà-dire, nous nous covertirions volontiers, si ce m n'était pas si difficile. Ensuite continuait on à leur parler de Religion, ils s'enfuyaient; comme si c'eût été quelque sortilège, ou une maladie contagieuse.

Il paraît que ce qui choquait les Grenlandais, était de voir leurs mœurs contrariées par ces Missionnaîtes étrangers, dont la vie & la direction semblaient attenter à la liberté des Sauvages. Un de ces inconvertis vint à la Mission menacer les Freres de brûler leur maison, s'ils ne lui rendaient une semme qu'ils avaient prise

DES

fous leur protecti de ses mains, po se mit en garde c il rodoit toujou cette semme, ce des 'Catéchumena de ne pas l'épous la suite qu'ils ét ains, sa Mission se de ménage.

Le zèle de d sujet à troubler l landaise s'étant re y recevoir le Ba ramener chez eu ciait pas d'y reto fous la protectio verent dans l'inte obtenir grace de & consentit à par fionnaire écrivit rance, pour faire cher la fille bapt où ils devaient p ne la vit point obligée de se tapi en la menaçant ou se montrair. A fous leur protection, après qu'elle s'était échappée de ses mains, pour se soustraire au mariage. On se mit en garde contre ses menaces; mais comme il rodoit toujours, dans l'intention d'enlever cette semme, celle-ci n'étant pas encore au rang des 'Catéchumenes, on la lui rendit, en le priant de ne pas l'épouser par violence. On apprit dans la suite qu'ils étaient d'accord l'un & l'autre; ains, la Mission ne se mêla plus de cette querelle de ménage.

Le zèle de ces Prédicateurs est quelquefois sujet à troubler le repos des familles. Une Groënlandaise s'étant retirée chez les Chrétiens, pour y recevoir le Baptême, ses freres voulurent la ramener chez eux; mais comme elle ne se souciait pas d'y retourner, & qu'elle s'était mise fous la protection d'un Missionnaire, ils l'enleverent dans l'intention, dit-on, de la tuer. Pour obtenir grace de la vie, elle entra dans un canot. & consentit à partir avec ces Sauvages. Le Misfionnaire écrivit à la Colonie de Ronne-Est rance, pour faire arrêter les ravisseurs, & e cher la fille baptilée. On fit la garde à Kangel où ils devaient passer, en allant au Sud. Mais on ne la vit point, parce que ses freres l'avaient obligée de se tapir dans le bateau sous des peaux, en la menaçant de l'égorger, si elle remuait, ou se montrair. A quatorze lieues plus loin, elle

Groenland.

Greënland.

pria ses freres de la descendre un moment à terre. pour aller cueillir des baies ou des fruits sauvages. Dès qu'elle fut débarquée, elle se cacha dans des rochers, où on la chercha pendant deux jours, sans la trouver. Enfin les Sauvages s'étant rembarqués, elle fit plusieurs lieues à pied dans les montagnes, jusqu'à ce qu'elle rencontra un Groënlandais qui la conduisit à son canot, & la remit à la Colonie. On ne peut excuser, ce semble, la conduite des Missionnaires qui, dans l'intention de sauver des ames, établissent une séparation entre les Groënlandais, élèvent des familles spirituelles aux dépens de celles que la Nature avait formées. Toute Religion qui dérobe un fils ou une fille à ses parens, sous prétexte de rendre ou d'attacher ces enfans à Dieu, est une Religion de discorde, de persécution, ennemie de la paix des Etats, & du bonheur de la Société générale, La conversion devient alors séduction ou violence. Rien ne rachete ce vice inhérent au Prosélytisme. Cependant, s'il était permis de conquérir & de subjuguer des Peuples sauvages, les voies infinuantes que le Christianisme inspire aux Missionnaires, pour étendre la domination des Princes de l'Europe, sont peut-êrre les plus humaines que l'on puisse employer. Les Freres Moraves ont pris au Groënland toutes les précautions, pour rendre leurs Chrétiens heureux.

Ils ont fait

Ils ont f au bon du corp dit M. G tendent : & focial hommes. l'y ramer ensuite p rité frate gion do toutefois être à de qu'elle eff relâcheme Sanctuaire demens d Ministres, contre les p & ridicule r le Clergé L de l'Etat, dans un pa prête à ce chant, & 1 la vertu do promet poi nion, avec

0

Tome

0

à terre.

uits fau-

se cacha

nt deux

s s'étant ed dans

ontra un

ot, & la

e semble,

s l'inten-

e sépara-

s familles

a Nature

be un fils

de rendre

Religion

de la paix

générale.

ou vio-

t au Pro-

e conqué-

ages, les

nipire aux ation des

plus hu-

es Freres

les pré-

heureux.

s ont fait

Ils ont fait des statuts de police extérieure, utiles = au bon ordre, à la paix domestique, au bien Groënland. du corps, lié de si près au bien de l'ame, dit M. Grantz; des réglemens, en un mot, qui rendent à former un peuple de mœurs règlées & fociales, également agréable à Dieu & aux hommes. Si quelqu'un manque à ces statuts, on l'y ramene par des admonitions d'abord secretes, ensuite publiques; par les corrections de la charité fraternelle; par les loix pénales de la Religion, dont la plus sévere est l'excommunication, toutefois passagere. C'est une loi convenable peutêtre à des temps de ferveur, & salutaire, tant qu'elle est révérée; mais dans des siécles, où le relâchement des mœurs, a gagné jusques dans le Sanctuaire, ébranlé les dogmes, & miné les fondemens de la Religion par les scandales de ses Ministres l'excommunication devient infructueuse contre les particuliers, insolente contre les Princes, & ridicule, quand elle n'est pas séditieuse. Aussi le Clergé Luthérien, toujours soumis à la puissance de l'Etat, ne hasarde une arme aussi débile, que dans un pays où sa nouveauté fait sa force. Il ne prête à ce glaive spirituel aucun pouvoir tranchant, & satisfait de l'ascendant de confiance que la vertu donna toujours au Sacerdoce, il ne compromet point imprudemment une autorité d'opinion, avec celle qui naît des Loix physiques.

Tome XVIII,

M m

C'est par de telles voies de douceur, que les Groënland. Missionnaires du Groënland gouvernaient leur troupeau chéri de Chrétiens. Ils les comparent à des enfans bien nés, dont le bon exemple inspirant l'émulation, a plus d'influence pour entraîner au bien & prévenir le mal, que les préceptes & les châtimens d'un maître sévere. Les Groënlandais ne manquaient de rien sous la direction des Freres Moraves, & c'était un des bons argumens que ceux-ci savaient employer en faveur de leur doctrine. Dans un endroit (disaient-ils à leurs Néophytes), où deux familles pouvaient subfister, vous vivez au nombre de trois cens personnes, & quand on meurt de faim, même dans les lieux où regnait l'abondance, vous êtes en état de secourir les indigens de votre superflu, Vous voyez donc que le Dieu qu'on vous prêche, est bien votre Pere, ou votre Pourvoyeur. C'est sous ce dernier titre qu'on distingue au Groënland, un pere ou un mari. Cette abondance tournait presque toujours au profit de la prédication, continue M. Crantz. Dans l'hiver de 1751, . les Isles d'alentour furent tellement couvertes de canards sauvages, qu'on les prenait avec la main, en les chassant sur la côte. Ces canards firent l'effet de la manne dans le désert. Un samedi au foir les chasseurs revinrent avec leurs kaiaks, remplis chacun de quarante ou cinquante pièces

de gibier. C matin à la Divin, s'en corps bien f alors que, medi, c'éta manche.

D

Ces pieux œuvres de chiste de la dans fa route de perdre sa avec elle une vait pas de qu vers cet home a fille, l'emp aux Sœurs de l k triomphe de L'année 175

du Groënland. M. de Watte zendorff. Entré de cet Institute l'Eglise Luthéri teur général d voyage qu'il fit affez court, po des Voyages. V de gibier. Ceux qui voulurent aller le lendemain manche.

les

leur

rent fpi-

traî-

eptes

roën-Ction

as araveur

t-ils à

at fub-

s per-

e dans

tes en

perflu. rêche,

r. C'est

Groën-

ndance

prédi-

1751,

rtes de

a main, s firent matin à la chaste, au-lieu d'assister à l'Office Groenland. Divin, s'en retournerent les mains vides, & le corps bien fatigué. Les Missionnaires leur dirent alors que, si la chasse avait été heureuse le samedi, c'était afin qu'on pût sanctifier le Di-Ces pieux sophismes étaient soutenus par des

œuvres de charité plus persuasives. Un Catéchiste de la Mission étant à la chasse, rencontra dans fa route un panvre Groënlandais qui venait de perdre sa femme, & se préparait à enterrer avec elle une fille de six mois, parce qu'il n'avait pas de quoi la nourrir. Il dépêche aussi-tôt vers cet homme un Chrétien, qui lui demande fa fille, l'emporte, la fait baptiser, & la donne aux Sœurs de la Congrégation pour l'élever. Voilà le triomphe de la Religion & de l'humanité.

L'année 1752 est remarquable dans l'Histoire du Groënland, par la visite d'un Evêque; c'était M. de Watteville, gendre du Comte de Zinzendorff. Entré dans la famille & la congrégation de cet Instituteur, il fut promu à l'Episcopat dans l'Eglise Luthérienne, & à ce titre, nommé Visiteur général des Missions du Herrnhutisme. Le voyage qu'il fit au Groënland, est assez instructif, nedi au caiaks, affez court, pour ne pas être omis dans l'Histoire pièces des Voyages. Voici le précis de la relation qu'il

M m ii

envoya de cette course apostolique, au Comte; Groënland. son beau-pere & son directeur.

«Le premier de Mai nous partîmes d'Elsenore, adoù nous vîres fortir, en même-temps que nous, une flotte de soixante-quatre bâtimens, Nous longeames les côtes de Suède, & le 2, nous passames du Cattegat dans la mer du Nord; pelle nous parut couverte de harengs qui bouil-»lonnaient comme de petites vagues. Le 4, nous » vîmes la côte de Norwège qui disparut le 6, » & le 9 nous dépassames les Isles de Ketland, » pour entrer dans la mer occidentale. Ces trois » derniers jours, nous filmes deux cens lieues par so un bon vent d'Est. Le mauvais temps nous ∞ obligea de relâcher le 14, durant 24 heures. » Ensuite tout alla bien jusqu'au 21, que nous » essuyâmes du gros temps pendant les trois Fêtes o de la Pentecôte, mais sans discontinuer d'avan-»cer. Le 23, nous rencontrâmes deux vaisseaux pour la Baie de Disko, partis huit jours avant nous. On se parla des trois bords, & la nuit » nous sépara. Le 24, nous dépassames le Cap » Farewel, pour entrer dans le détroit de Davis. »Le 25, nous commençames à naviger entre les nglaces. Le 27, le vent jusqu'alors favorable, ntourna contre nous; un brouillard continuel mous déroba tout, même notre route, jusqu'au premier Juin. Alors il se dissipa, pour nous

D » laister une n fallut tour par trois poupe, pa » fûmes ent »put que ra nio, on fe » & des plai n découvrîm ødistance, p » de neige. nà nos rega ocune de de nos Naviga oreil. Ce ph ovent d'Ouef odu Sud. Co Nord, nous A huit heur ocourant fut »touchâmes a bou nous allie premiere foi »avec leurs ka pentre deux e » seau, malgré »embouchâme odans le passa mte; nore. s que mens. : le 2, Nord: bouil-, nous le 6, tland, s trois ues par s nous heures. e nous is Fêtes d'avanaisleaux s avant la nuit le Cap e Davis. ntre les prable, ntinuel ufqu'au

ir nous

» laister une grande Isle de glaces flottantes, qu'il nfallut tourner. Le 3, on fut investi de ces glaces » par trois côtés, n'ayant la mer ouverte qu'à la » poupe, par le vent du Sud. Le lendemain, nous s sûmes entierement pris des glaces, & l'on ne »put que ramer au travers. Depuis le 4 jusqu'au n 10, on se trouva toujours entre des montagnes » & des plaines flottantes de glace. Le 12, nous ndécouvrîmes la terre, mais à 24 lieues de adiftance, par la cime des montagnes couvertes » de neige. A dix heures du matin, le ciel offrit » à nos regards trois parhélies, couronnées cha-» cune de deux cercles de lumiere. Aucun de nos Navigateurs n'avait encore rien vu de pasreil. Ce phénomene fut accompagné d'un léger event d'Ouest, bientôt remplacé par un bon vent «du Sud. Comme il nous portait trop avant au »Nord, nous cargames les voiles le 13 au matin-A huit heures, on gagna vers la terre, & le acourant fut si favorable, qu'à dix heures nous »touchâmes aux Isles les plus voisines de la côte » où nous allions. Ce fut là que je vis, pour la premiere fois, deux Groënlandais qui nageaient pavec leurs kaiaks, comme des canards, souvent pentre deux eaux, toujours devant notre vais-» seau, malgré les vagues & le gros temps. Nous nembouchames entre Kangek & Kookernen, »dans le passage méridional de Balls'river. Le M m iii

Groënland.

Groënland.

vent qui fraîchit toujours jusqu'au degré de la rempête, nous obligea d'amener nos voiles l'une après l'autre, & cependant avec une demivoile, nous rasions les Isles comme un trait, Ensin je vis la maison de New-Herrnhut, & une heure après midi nous ancrâmes. Je ne favais encore si j'étais à terre ou sur mer, losseque je sentis dans mes bras le Frere Bech qui m'arrosa de ses larmes; sa joie sut si vive, qu'il se trouva subitement délivré d'un accès de sièvre qui venait de le prendre.»

M. Crantz interrompt ici le Journal du pieux Evêque, pour faire une courte description du rude hiver qu'on avait éprouvé cette année au Groënland, Depuis Février jusqu'à Pâque, le froid fut si violent, qu'aucun kaiak ne trouva d'eau pour naviger. Un jeune Groënlandais, qui avait pu risquer le sien entre les glaces brisées, fut emporté par les vagues, & tetrouvé trois mois après dans sa nacelle, à moitié rongé par les corbeaux & les renards. Personne ne sortit de sa cabane, sans y rentrer avec les mains & le visage perclus de froid. Un ouragan accompagné d'éclairs, fit craquer la maison & la Chapelle de New-Herrnhut, comme un vaisseau dans le naufrage, & faillit emporter ou renverser tout cet édifice, Les Mission naires, hors d'état d'aller faire leurs visites dans les Bourgades chrétiennes, reçurent

tous les Gr bandes, ch famine. To des meilleu les indigens demain. Le à travers les fur la côte, oiseaux, des Mais les uns & reburés pa terent empris les tempêtes.

Telle était

D

landais, quan
Ce Prélat qui
de la Pensylve
habitans du
septentrionale
so les Groën
doit être pa
plus aux In
Canada. Le
phlegmatique
mélancolique
enfant que l
Le 14 Ju
ple paysage d

de la l'une demitrait, at, & Je ne, lorfch qui e, qu'il e fièvre

pieux ion du née au ue , le trouva ais, qui brifées, vé trois par les tit de sa e visage 'éclairs, Newaufrage, édifice. ire leurs

reçurent

tous les Groënlandais qui venaient chez eux par la bandes, chercher un asyle contre le froid & la samine. Toutes les provisions de leur maison & des meilleures cabanes, surent distribuées entre les indigens les plus assamés, sans songer au lendemain. Le mois de Mars ouvrit quelque passage à travers les glaces, ou se dispersa dans les baies, sur la côte, & parmi les Isses, pour attraper des oiseaux, des petits poissons, quelque veau marin. Mais les uns revinrent sans rient prendre, chassés & rebutés par le mauvais temps; les autres refeterent emprisonnés dans les Isses par les glaces & les tempêtes.

Telle était la situation d'où sortaient les Groën-landais, quand M. de Watteville arriva chez eux. Ce Prélat qui venait de visiter les Congrégations de la Pensylvanie, trouva des rapports entre les habitans du Groënland & ceux de l'Amérique septentrionale, « C'est la même couleur, dit-il: » si les Groënlandais viennent de l'Amérique, ce » doit être par la baie d'Hudson. Ils ressemblent » plus aux Indiens le ces bords, qu'à ceux du » Canada. Le caractere des Groënlandais est » phlegmatique & sanguin; celui de l'Iroquois, » mélancolique & colere, plus grave & moine » ensant que les Groënlandais.

» Le 14 Juin, poursuivit l'Evêque, je visitai ele paysage de New-Herrnhut. Rien de plus sau-M m iv

Proenland.

Groënland.

» vage, au premier aspect; des rochers escarpés » & rompus, rarement parsemés de quelques » couches ou veines d'une terre qui n'est que du » s'able. Au milieu de cette horrible perspective » s'élève une maison commode & riante, ornée » d'un jardin, environnée de culture, & jouissant » du plus beau seuillage sur un roc où l'herbe » n'avait jamais percé. C'est le jardin du Seigneur, » planté dans le désert.

De 22, je vis l'exercice des kaiaks, où la jeunesse du Groënland sait les évolutions les plus surprenantes sur l'eau, & s'aguerrit de bonne heure aux tempêtes, par les jeux de l'enfance. Les Missionnaires ont soin d'exercer pleurs jeunes Néophytes à gouverner un kaiak, à manier la rame, pour en faire de bons pêcheurs. C'est dans la même vue qu'ils les détournent de chasser aux rennes, & les enpocuragent à la pêche aux veaux, bien plus utile à la Nation.

Dans un long journal de toutes les fonctions d'une visite pastorale, on voit M. de Watteville prêcher, catéchiser, célébrer tous les Offices de son ministere en Langue Allemande, assisté d'un Missionnaire qui explique en Groënlandais, tout ce que dit & fait le Prélat. Heureusement, dans ces sortes d'instructions, c'est moins le sens que le bruit de la parole, qui fait impression sur un peuple sauvage.

» Le 27,
» promener
» Freres fon
» coûte trop
» par un au
» Le 28,
» tourbe. Le
» tourbe, el
» Dans les p
» autour de l
» d'hui de fai
» J'y allai av
» Le 30,
» Groënlandai
» acheterent

»Le 3 Ju atourbe. C'es adangereux, »& de transs

Les œufs f

pété.

\*chers, où l'
\*torrens de r
\*coup. Les Fr
\*de tourbe. 1
\*rochers, po

» Le 4 , j': » vages du Gr » Le 27, dit l'Evêque Luthérien, j'allai me promener sur la montagne aux perdrix, où les Groënland. » Freres sont durant l'hiver une chasse qui leur acoûte trop de peine; pour qu'ils y soient attirés » par un autre motif que la nécessité.

» Le 28, ils commencesent leur provision de stoutbe. Le soin de se pourvoir de bois & de stoutbe, est leur plus forte occupation de l'été. Dans les premieres années, ils en trouvaicate autour de leur maison. Ils sont obligés aujour-s' d'hui de saire deux lieues & plus, pour en avoir. J'y allai avec eux.

» Le 30, ils y retournerent avec onze bateaux » Groënlandais, pour charger leur tourbe. Ils » acheterent aussi du bois & des œufs d'oiseaux. » Les œufs font leur principale nourriture en » été.

Le 3 Juillet, on acheva la provision de stourbe. C'est un travail fatigant, & souvent dangereux, que celui de décharger les bateaux, & de transporter cette terre le long des roschers, où l'on est quelquesois surpris par des storrens de neige fondue qui grossissent tout-à-scoup. Les Freres avaient fait venir vingt bateaux de tourbe. Il leur fallut ensuite l'étaler sur les stochers, pour la faire sécher.

» Le 4, j'allai, par curiosité, voir les Sauavages du Groënland, pour m'instruir. & parler

où la -s les it de ux de

arpés

gnes

ae du

Ctive

ornée

iflant

nerbe

neur,

bons
ils les
es ens utile

ercer

ces de é d'un , tout , dans ns que Groenland.

» de leurs mœurs, en témoin oculaire. Nous » passeures la nuit dans une de leurs tentes. Elles » sont incomparablement mieux entendues & plus » commodes que celles qu'on trouve dans les bois » de la Pensylvanie.

» Le 11, j'allai à Kanneisut, de l'autre côté ode Balls'river, c'est-à-dire sur la presqu'ise »septentrionale de ce golfe. Cette langue de sterre est surmontée de tertres rocailleux, qui mont pour base d'assez grandes plaines, coupées = de ruisseaux & d'étangs, bordés de gazon. C'est sune perspective charmante dans l'été, qui formerait un séjour très - agréable, si toutes ces » eaux ne produisaient pas des essaims de moulatics ou moucherons, beaucoup plus insupporrables que ceux de Saint-Thomé en Afrique; 20 & de la riviere Delaware dans la Nouvelle-» Jersey. C'était un excellent quartier pour la m chasse aux rennes, & nos Freres, dit le Prélat, men faisaient bonne chere; mais, depuis que les » fusils sont devenus communs chez les Groënplandais, une renne y est une rareté. La pêche » du faumon supplée à cette disette. Les Freres prennent quatre cens, ou fix cens truites faumonnées, dans un coup de filet.

Le 18, je fis une autre excursion pour voir le pays. Nous allâmes à Kangek, où les Groën-plandais du Sud vont hiverner quelquefois par

» Mission de » quatre lieue

p torze gran

nun canal q

n Isles : le co ntité de v

ndre, que nendroit est

» les automn » la pêche,

» agréable &

M. de Wa d'enterrement cérémonies p fa présence. I landais, Coa nombre de d il prêchait au audiences pa l'autre, chez chez les genétats forment des mariés é nages; il n' mais quarante dit le Présat Nous
Elles
& plus
es bois
e côté
qu'ifle
que de

oupées

i. C'est

ui for
tes ces

mous
iuppor
rique;

uvelle
our la

Prélat;

que les

Groen
pêche

Freres

es sau-

voir le Groënpis par Mission de New-Herrnhut qui n'en est qu'à Groënlands quatre lieues. Je comptai dans cet endroit quatrorze grandes habitations, ou maisons d'hiver.

De la nous allames au détroit de Népisène. C'est un canal qui 'avance entre le continent & les les sus les se le flux y poussent une quantité de voir les , d'autant plus aisés à prendre, que est pas prosonde : aussi cet pendroit est il équenté durant les étés & les automnes ; le concours des Groënlandais & la pêche, contribuant à rendre cette situation

» agréable & florissante. »

M. de Watteville parle ensuite de baptêmes; d'enterremens & de mariages, dont il rendit les cérémonies plus solemnelles par son ministere, ou sa présence. Il eut des conférences avec les Groënlandais, Coadjuteurs de la Mission. Ils étaient au nombre de onze Freres & douze Sœurs. Tantôt il prêchait aux assemblées, tantôt il donnait des audiences particulieres. Il allait d'un dortoir à l'autre, chez les garçons, chez les jeunes filles, chez les gens mariés, chez les veuves; tous ces états forment autant de quarriers séparés. Celui des mariés était composé de quarante-huit ménages; il n'y avait que deux hommes veus, mais quarante veuves. La plupart sont assez belles, dit le Présat Herrnhute, quoiqu'il leur reste en-

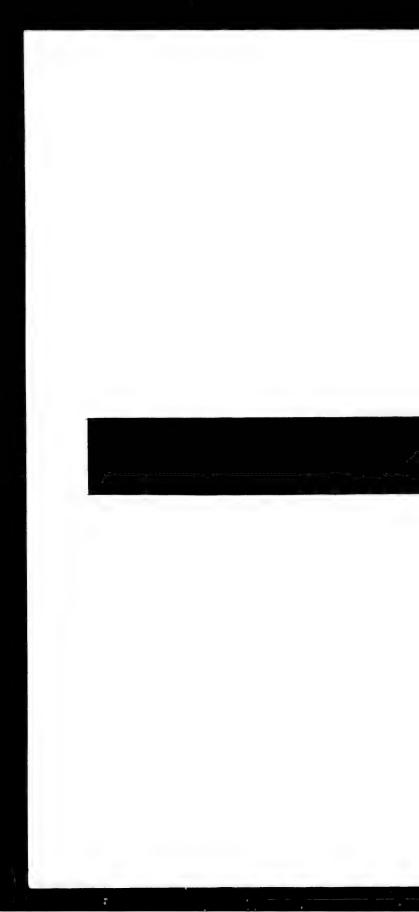

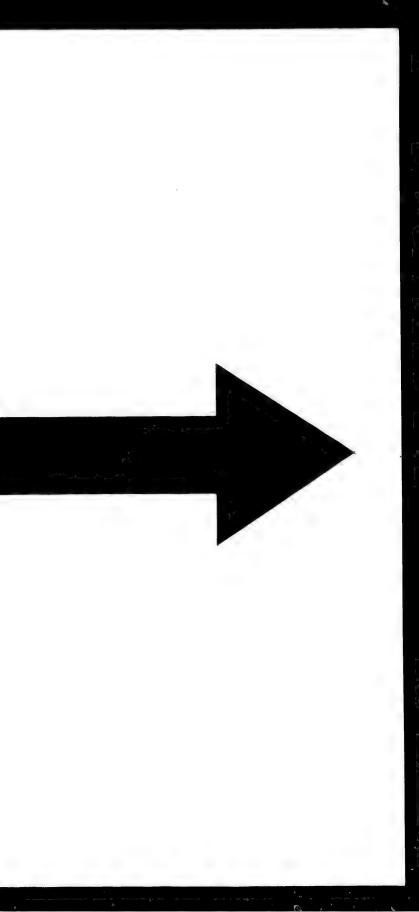



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

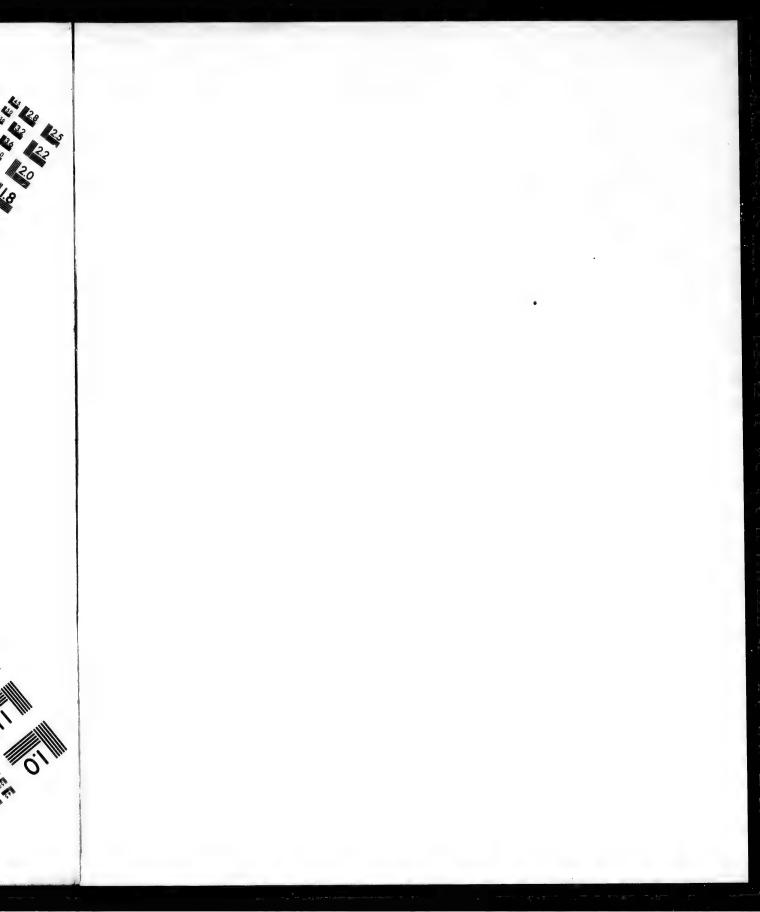

core une certaine rudesse sauvage. Les filles, au Groënland, nombre de quarante, ont aussi quelque chose de mâle & de dur qu'elles tiennent, sans doute, de leurs travaux, plus convenables à l'homme qu'à leur sexe. Mais du reste, elles ont du talent & du goût pour gagner des Prosélites, & il n'y a gueres de femme qui ne fasse son mari Chrétien.

> Le 30, continue M. de Watteville, la pluie nous empêcha de tenir le chœur, c'est-à-dire » d'assembler les classes à l'Eglise. Je me contentai » donc de prononcer dans ma chambre, un disocours sur les devoirs particuliers de chaque classe • de la Congrégation. Je fis voir comment chasoune de ces classes pouvait s'appliquer les dissérens noms fous lesquels le Sauveur est défigne and l'Ecriture; tels font les doux noms de » frere, d'ami, de bien-aimé, d'époux & de mari.

> » Le 7 Août, on entreprit de clore un cimeriere, convenable aux idées religieuses que » le Christianisme ajoute à la vénération naturelle » des hommes pour les cendres des morts. Les » tombeaux furent couverts de terre & de gazon. »Je pris plaisir à voir l'ardeur & l'activité avec » laquelle les femmes Groënlandaises se porterent mà cet ouvrage; car les hommes ne travaillent pjamais à la terre; ils n'ont même aucune dex

» térité p travai

o réfurr » moins

ordina peut -∞la vie

■ doutal

Après

fes Frer le Prélai nistere p liturgie chrétiens partir au le ir d' de Ball bitans de couverte. duré que

jour, & 1 toya la b «Le 1

le rem

• à bordie • En y a

\*rochers

» que les

filles, an chose de s doute, l'homme du talent es, & il fon mari

e, la pluie l'est-à-dire contentai e, un disaque classe ment charles dissert désigne noms de pux & de

re un cieuses que
naturelle
norts. Les
de gazontivité avec
porterent
travaillent
cune dex-

ptérité pour ce genre d'occupation. L'objet du pravail amena l'entretien sur le mystère de la Groënland présurrection, qui fait envisager la mort avec pmoins d'estroi, que les Groënlandais n'en ont pordinairement pour ce dernier terme. Il n'y a peut - être pas de peuple au monde pour qui pla vie soit plus dure, & la mort plus repdoutable.

Après avoir visité la Colonie, & recommandé ses Freres au Missionnaire Danois & au Facteur, le Prélat sit encore quelques sonctions de son ministere pastoral, revit le rituel qui contenait la liturgie & les hymnes, prit congé des samilles chrétiennes du Grochland, & se proposa de repartir au bout d'un séjour de deux mois. Mais, le 11 d'Août, les glaces entrerent dans la baie de Balls'river, & l'on apprit de quelques habitans des Isles voisines, que la mer en était toute couverte. Si le vent de Sud qui les amenait, eût duré quelques jours de plus, il fallait renoncer à se rembarquer; mais il toutna, dès ce même jour, à l'Ouest, & le soir au Nord, ce qui nettoya la baie.

«Le 12, reprend le Pasteur, nous montâmes » à bordidu vaisseau, dès les cinq heures du matin. » En y allant, je trouvai sur mon chemin les » tochers couverts de femmes & d'enfans, tandis » que les hommes venaient nous escorter dans

Groënland.

» leurs kaiaks. A huit heures, nous sortimes du
» havre, & sur les dix heures, nos Freres & les
» Groënlandais prirent congé de nous à Kangek.
» Le nombre des habitans baptisés montait, quand
» je partis, à trois cens. Il était mort cinquante» trois Chrétiens depuis le commencement de la
» Mission. C'était le fruit de vingt ans. Mais la
» semence de la parole divine donnait l'espérance
» de la plus abondante récolte. Je m'éloignai du
» Groënland, avec cette consolation.

Du vent assez fort nous mit promptement au • large; mais nous rencontrâmes bientôt les glaces s qui nous forcerent de gouverner toute la nuit, pentre les écueils flottans & les terres. Le 13 au marin a nous trouvâmes une ouverture au Sud-Duest. Nous passames & perdîmes la terre de vue, mais toujours ayant à côtoyer de grandes montagnes de glace. Jusqu'au 21, rien de sascheux. Mais du 22 au 27, ce fut jour & nuit » une tempêre continuelle qui nou rta l'espace n de cent quarante lieues vers l'Amerique, fans » qu'il fût possible de virer de bord, qu'au risque » d'être submergé par la grosse lame. Il fallut » donc se laisser dériver au gré des courans & ⇒ de l'orage, dans le danger d'être jetté sur quel-» que plage inconnue de l'Amérique, Enfin le 27 mà midi, la tempête diminua; le 28, le temps pse calma, & nous vîmes un bel arc-en-riel.

» Le 29 » quieme • tude,

»Sud, q

» bre, n

» Disko. » apprîm

p cette a

» Coloni

n de Gro n malades

» sépara

»lendem

» pagné «
» core qu

main co

M. Cr notice de année. Au ramena d du Groër ladie épic sies, acco

convertis Trente b LE tîmes du eres & les Kangek. it, quand inquanteent de la s. Mais la espérance loignai du

tement au t les glaces te la nuit, . Le 13 au re au Sudla terre de de grandes ien de faur & nuit rta l'espace ique, fans u'au risque

. Il fallut courans & é sur quel-Enfin le 27 , le temps arc-en-riel. »Le 29, on sé trouva sous le cinquante-cin-» quieme degré cinquante-trois minutes de lati- Groënland. etude, c'est-à-dire, à cent vingt lieues plus au »Sud, que nous ne devions être. Le 4 Septem-» bre, nous rencontrâmes un vaisseau qui venait ode la Colonie du Nord, ou de la baie de Disko. Le 8, un second vaisseau parut; nous papprîmes par cette rencontre, que l'hiver de » cette année avait fait de grands ravages dans la » Colonie du Nord, qu'il y avait eu beaucoup » de Groënlandais morts de faim, & d'Européens malades du scorbut. Le 15, une tempête nous »sépara de ces deux vaisseaux. Elle fut suivie le »lendemain d'un calme soudain, mais accom-» pagné d'une grosse lame plus dangereuse en-» core que la tempête. Enfin, le 2 Octobre, nous mancrames à Elsenore, où nous vimes le lendemain cent voiles fortir du Sund, & le 4, nous arrivâmes heureusement à Copenhague.»

M. Crantz ajoute à ce Journal, une courte notice de ce qui se passa durant le reste de cette année. Aussi-tôt après le départ du vaisseau qui ramena dans le Danemarck le Visiteur des Missions du Groënland, ce pays fut désolé par une maladie épidémique. C'était des espèces de pleurésies, accompagnées de maux de tête aigus. Les convertis fur-tout s'en ressentirent vivement. Trente baptifés en moururent. La plus grande

mortalité régna depuis la mi-Août jusqu'au milieu Groënland. d'Octobre. Les Freres n'eurent point de relâche dans leurs peines, partagés entre les fonctions de Médécias & de Pasteurs. Quelques - uns en furent malades.

> Les inconvertis remarquerent très-bien que le mal était tombé singulierement sur les Chrétiens. Les Nookleets, disaient-ils, les gens de la pointe, (car la Mission de New-Herrnhut est sur une langue de terre), aiment trop le Sauveur; ils périssent d'amour. Nous voyons bien, dit une femme avec malignité, que ces gens-là sont les victimes de leur cher agneau. M. Crantz observe que l'esprit de dérisson s'empare aisément des Groënlandais qui résistent au Saint Esprit, & qui se piquent plus de raisonner que de croire. Cependant ils eurent leur tour, & l'épidémie n'épargna pas plus les incrédules que les fidèles. Mais la contagion fut plus sensible, peut-être, à la Mission, qu'ailleurs, parce que les hommes y étaient plus rassemblés. Cela n'empêcha point les ames bien disposées d'y venir, & même de vivre avec les Freres, quoique les Groënlandais fuient comme la peste, tout endroit où il est mort seulement deux ou trois personnes.

Parmi douze Chrétiens qui furent emportés pat ce fléau, & que M. Crantz a insérés dans une espèce de Ménologe, on en trouve un dont la maladie

maladie bien 1 Freres malade petits p dont il for une recevoir réfugier délire, i de Jefus pécheurs Peuple, l'impressi nation d une joie un coura Profélites. duit deux gendie d M. Cranta Le Royau paces imag enfanté pa dit un Po Anglais, mêmes, o

> foi, felon Tome

u milieu e relâche fonctions - uns en

en que le Chrétiens. la pointe, t sur une uveur; ils , dit une là sont les ntz observe sément des rit, & qui roire. Cedémie n'éles fidèles. peut-être, es hommes echa point même de roënlandais t où il est

mportés pat s dans une un dont la maladie

maladie est caractérisée par un délire qui marque = bien l'enthousiasme & le fanatisme, dont les Groenlands Freres Moraves enivrent les Groenlandais, Ce malade vit, dans un songe, une multitude de petits poissons, qui, fuyant les monstres marins, dont ils devaient être la proie, avaient trouvé sur une côte une retraite assez grande pour les recevoir, eux & tous ceux qui viendraient s'y réfugier. Au fortir de ce songe, revei u de son délire, il dit que cette côte était l'image du côté de Jesus, dont la plaie ouvrait un asyle à tous les pécheurs. Les Herrnhutes ne parlent jamais à ce Peuple, que des blessures de l'Agneau. Mais l'impression qu'un tel langage fait sur l'imagination de ces nouveaux Chrétiens, leur donne une joie dans la vie, une patience dans les maux, un courage à mourir, qui semble multiplier les Proselites. On dirait que chaque enterrement produit deux baptêmes, & que la mort même engendie des Chrétiens. Cela prouve bien, dit M. Crantz, la vérité de ces vers d'un Cantique. Le Royaume du Christ n'est pas bâti dans les espaces imaginaires : ce n'est pas un songe imposteur, enfanté par les ombres de la nuit, comme l'a dit un Poëte profane. Quel est ce Poëte? Est-il Anglais, ou Suisse? Mais les Groënland is euxmêmes, ont quelquefois une raison qui résiste à la

foi, selon l'expression d'un vieux Cantique Alle-

Tome XVIII.

Groënland.

mand. «Quand je leur parlais, dit un Missionnaire, du Créateur qui s'était fait homme,
pour racheter leurs ames, j'en ai trouvé qui
raitaient mes sermons de romans. Mais si je
leur disais de tentrer en eux-mêmes, ils consessaient la vérité, & leur cœur se rendait malgré
les révoltes de leur raison. Tant la charité des
Freres Moraves, leur union, l'onction de leurs
discours, & sur-tout le don des larmes qui suppléait en eux au don de la parole, devaient faire
impression sur ces ames simples, qui ne pouvaient d'ailleurs reprocher aux Prédicateurs le
contraste choquant d'une vie molle, & d'un faste
audacieux, avec la doctrine évangelique de la
pauvreté & de l'humilité!

M. Crantz, poursuivant l'histoire des conquêtes apostoliques de ses Freres, nous a menés à l'année 1753. Au mois de Janvier, dit-il, on vit arriver à la Mission un sauvage, avec toute sa famille. L'aspect de ces voyageurs avait quelque chose d'estrayant. Ils étaient, pour ainsi dire, cuirassés de glace par le brouillard gelé qu'ils avaient traversé au milieu de la mer. On eût dit une côte de maille, de l'acier le plus affiné. Ce Sauvage s'appellant Kainæk. C'était un grand du pays, c'est-à-dire, un homme issu d'un pere, d'un grand-pere & d'un bisayeul, renommés dans la pêche aux veaux. Les Missionnaires l'avaient

čonni CŒUE. s'oppo les F à la 1 comm pourfu l'un au tudes a de la M nacé de une fen verti p On les ! rent, de avec tou fonnes q Cette co & groffi Les cour le comm New-He des uns, tout serv événemer qui ne n de la Nai zèle. Si q

iffion= mme, vé qui is li je confefmalgré rité des de leurs qui supent faire ne pouateurs le d'un faste que de la

conquêtes enés à l'anil, on vit c toute sa it quelque infi dire, gelé qu'ils On eût dit affiné. Ce n grand du d'un pere, mmés dans es l'avaient connu en 1739, & leur doctrine avait touché son ! cœus. Le nom de ses ayeux & l'éclat de son rang Groënland. s'opposaient à sa conversion; il craignait, disent les Freres, la dérisson que l'on doit affronter à la suite de la Croix, chez les Groënlandais, comme chez les autres Nations. Pour éviter les poursuites de la grace, il avait fait deux voyages, l'un au Sud, l'autre au Nord; mais ses inquiétudes augmentaient, à proportion qu'il s'éloignait de la Mission. Ce même homme, qui avait ménacé de brûler la maison des Freres, pour ravoir une femme qui s'était réfugiée chez eux, fut converti par cette femme qu'on lui avait rendue. On les baptisa tous les deux ensemble. Ils allerent, dès ce moment, s'établir à New-Herrnhut avec toute leur famille, au nombre de vingt personnes qui reçurent le baptême, l'une après l'autre. Cette conversion sit du bruit dans le Groënland, & grossit le concours des Auditeurs à la Mission. Les courses des baptisés, les visites des inconvertis, le commerce & l'industrie qui augmentaient à New-Herrnhut avec la population, l'abondance des uns, la disette des autres, le bien & le mal, tout servait au progrès du Christianisme. Tous les événemens étaient mis à profit par les Herrnhutes. qui ne manquaient pas de subordonner le cours de la Nature, aux vues & aux intérêts de leur zèle. Si quelque Chrétien se noyait ou se sauvait

a la pêche, le Ciel l'avait pris ou laissé pour se Groënland. salut de son ame. Dans une course que les Missionnaires avaient faite sur mer, pour des provisions de bouche, à peine eurent-ils mis le pied sur le rivage, que le bateau d'où ils venaient de débarquer, creva sous le poids des veaux marins, dont il était chargé. Tout le monde fut dès-lors convaincu, que l'Ange du Seigneur avait veillé fur les fidèles. On verra, dans l'histoire suivante, comment les Herrnhutes ont l'art d'interpréter, en leur faveur, les choses les plus contraires au succès de leur prédication.

Un certain Jacob, Groënlandais baptisé, s'étant trouvé impliqué dans une querelle, à la Colonie de Fridéric-Shaah, avait résolu de se résugier chez les inconvertis du Nord. Mais lorsqu'il se disposait à suivre ce projet dicté par le mécontentement, les gens d'un vaisseau Allemand lui persuaderent de venir en Europe avec eux. Il se livre à cette idée, & charge quelqu'un dailer recommander aux Missionnaires le soin de sa femme & de ses enfans pendant son absence. On le hâte de renvoyer au vailleau pour arrêter le départ de cet homme, mais il était trop tard. Ce malheureux Sauvage fut emmené en Hollande. Comme on l'y faisait voir pour de l'argent, on s'apperçut, à certains signes, qu'il était Chrétien, & l'on conjectura qu'il avait été attiré au Baptême, par

adre noin au Gr leur r qu'on verlets Pour f ou de quelque du Ritt Enfuite lui, ce Jelus. P avec un & fe mi lair parle l'amour veux une gularité f avait exci qui craigi lèvement de leur vi à Herrnh se dépêch ce Sauvag Chrétiens Millionnai

our le liffionvilions d fur le de démarins. dès-lors it veillé ivante. préter,

raires au

, s'étant Colonie réfugier rsqu'il se méconmand lui eux. Il se aler rela femme n te hâte départ de malheu-. Comme apperçut, , & l'on

ême, par

adresse ou par force. On lui répéta d'abord le ; nom de famille des Freres Moraves qui étaient Groënland. au Groënland; mais, ne les connaissant que sous leur nom de baptême, il ne comprit rien à ce qu'on lui disait. On lui chanta ensuite quelques versets d'un hymne. Aussi-tôt il se mit à chanter. Pour savoir s'il était de la Mission des Danois, ou de celle des Herrnhutes Allemans, on entonna quelques paroles sur un ton qui n'était pas celui du Rituel ordinaire. Il continua sur ce même ton. Ensuite le même monde s'attroupant autour de lui, ce Groënlandais répéta souvent le nom de Jesus. Puis regardant les meubles de sa chambre, avec un air de mépris, il frappa sur sa poitrine, & se mit à genoux. On comprit alors qu'il voulait parler du mépris du monde, & prêcher l'amour de Jesus, s'imaginant avoir devant les yeux une troupe de payens à convertir. Cette singularité fit du bruit à Amsterdam, où ce Sauvage avait excité la curiosité du public. Les matelots, qui craignaient les enquêtes du Magistrat sur l'enlèvement de ce malheureux, le ramenerent à bord de leur vaisseau. Marthieu Stach, qui était alors à Herrnhur, ayant été instruit de cette aventure, se dépêcha d'aller à Amsterdam, pour délivrer ce Sauvage du rôle pitoyable que l'avarice des Chrétiens lui faisait jouer. Mais, pendant que le Missionnaire était en chemin, ce misérable mou-

Groenland.

rut. Le Frere Stach s'en consola dans la persuasion que c'était un bonheur pour ce Groënlandais, d'avoir été enterré dans un cimetiere de Chrétiens, plutôt que d'être allé vivre avec les Sauvages du Nord, comme sit sa famille, qui c'éserta la Mission, & reprit les mœurs & les erreurs de sa Nation.

Cette perte fut bientôt réparée, poursuit l'historien, par un concours de soixante-sept Groënlandais, qui vinrent se joindre aux habitans de New-Herrnhut. Ce furent autant de nouveaux candidats pour le baptême. On distribus toute l'habitation en cinquante-deux classes, dont trenteune furent composées du sexe le plus enclin à l'amour de Jesus. Un Catéchiste sur chargé de présider à l'instruction des garçons, & de les pourvoir chacun d'un kaiak équipé pour la pêche, aux frais du magasin des orphelins. Comme les assemblées se tenaient soir & matin à la lumiere, pour laisser le jour, extrêmement court, au travail que demandaient les subsistances, on représenta aux Sauvages la nécessité de contribuer à l'entretien des lampes, dont l'huile jusqu'alors avait été fournie aux dépens des Freres Moraves. Tout le monde consentit à la collecte. Elle fut abondante, & le surplus de l'huile, qui revint de cette contribution, fut donné à ceux qui n'en avaient point. C'est ainsi que la Religion prenait des

accroi

En landai de qu qui fu en co glace. des If de fix fut libi les côt Chrétie qu'il le charité julqu'au La terr comme ces deu perpétu & qu'il naires p leurs vi les incor mais sa mons. I jamais d

frapp's

cienne

accroissemens insensibles d'une année à l'autre.

perfua-

landais,

e Chré-

les Sau-

i déferta

erreurs

uit l'hif-

Groën-

bitans de

nouveaux

us toute

nt trente-

enclin à

hargé de

& de les

la pêche,

omme les

lumiere,

au travail

représenta

à l'entre-

rs avait été

s. Tout le

fut abon-

nt de cette

en avaient

renait des

En 1754, on comptait quatre cens Groën- Greinland landais baptisés depuis 1739, &, dans cet espace de quinze ans, il en était mort cent. Le froid qui fut excessif cette année, amena la famine, en couvrant la terre de neige, & la mer de glace. On alla de la Colonie de Balls'river, & des Isles voisines, à pied, par des intervalles de six lieues de mer. Dès que la communication fut libre par eau, les inconvertis vinrent de tous les côtes à la Mission, attirés par la faim. Les Chrétiens partagerent leurs vivres avec eux, tant qu'il leur en resta. Malgré ces largesses de la charité chrétienne, ils ne manquerent de rien jusqu'au mois d'Avril, que les glaces fondirent. La terre s'en déchargea dans la mer au printemps, comme la mer l'en avait bloquée en hiver. Ainsi, ces deux élémens semblent se livrer une guerre perpétuelle avec les glaces dont ils se couvrent, & qu'ils se renvoient tour-à-tour. Les Missionnaires profiterent des chemins ouverts, pour faire leurs vifites & leurs excursions apostoliques chez les inconvertis. On les recevait avec quelque amitié, mais sans faire beaucoup d'attention à leurs sermons. Les jeunes gens, & ceux qui ne les avaient jamais entendu prêcher, étaient, disent-ils, plus frapp!s de leur doctrine, que les personnes d'ancienne connaissance.

N n iv

Ils célébrerent, cette année, plufieurs Fêtes chré-Graenland, tiennes, nouvelles pour le Groenland, entrautres c lles de l'Epiphanie, de la Purification & de l'Annonciation; mais toutes fous le nom de Jesus, & non sous celui de la Vierge, appellant la seconde de ces Fêtes la Présentation de Jesus, & la troifieme l'Humanité de Jesus. Peu de jours après, ils célébrerent sa Passion & tous ses autres mysteres, avec une partie des cérémonies touchantes que le Clergé Luthérien a retenues des rites de l'Eglise Romaine. Elles firent beaucoup d'impression sur les Groënlandais, soit baprifés, soit catéchumenes, soit même inconvertis. Les larmes des Chrétiens attitaient celles des Payens; le chant & le sermon de la Passion faisaient également pleurer l'Orateur, les Ministres & l'assemblée. Tel est le pouvoir de l'harmonie, de l'éloquence, des représentations & de tout ce qui parle aux sens; si l'on n'aime mieux attribuer à la grace la converfion des Idolâtres au Luthéranisme.

> Toutes ces impressions de piété surent détruites ou bala cées par des Chrétiens mêmes; c'étaient des matelots Holl ndais qui étaient venus à la prédication. S'ils furent fort édifiés d'y voir une si nombreu e assemblée de Groënlandais, ils ne leur donnerent pas lieu de se féliciter de leur abord. Ces Européens étaient de l'équipage d'une flotte de quatorze vailleaux envoyés à la pêche de la bas

leine. Six ces, avaie Balls'river jours à des tres huit v nés dans I coup fune provisions mangerent des vaissea qui pouvai & par une dérangeme fordres qui des Sauvag ple & l'inv en contrac beaucoup était dans cadavre qu pour le fai Herrnhut. lieues des

> Les Sauv tous les ans caractérifée pleuréfies e

moururent.

s chre r'autres & de e Jelus, econde la troiorès, ils ysteres, tes que de l'Epression catéchunes des chant & nt pleu-Tel eft des refens; fi

détruites c'étaient à la préune si ne leur abord. e flotte e la bas

conver-

leine. Six de ces bâtimens, pour éviter les glaces, avaient été forcés d'entrer dans la baie de Groënland. Balls'river, & d'y mouiller une quinzaine de jours à deux lieues de la Colonie Danoise. Les autres huit vaisseaux étoient restés comme emprisonnés dans les glaces. Cet accident fut par contrecoup funeste aux Groënlandais. Attirés par les provisions des Hollandais, ils se lierent avec eux, mangerent de tout ce qu'ils trouverent à bord des vaisseaux, sur-tout des pois, avec une voracité. qui pouvait être irritée par la nouveauté des mets & par une famine de quelques mois. Outre le dérangement de conduite, les querelles & les défordres que produisirent ces excès de bouche parmi des Sauvages excités à l'intempérance par l'exemple & l'invitation des matelots, les Groënlandais en contracterent une espèce d'épidémie, qui fit beaucoup de ravage dans le pays. La contagion était dans les vaisséaux. On s'en apperçut sur un cadavre que les Groënlandais porterent à terre pour le faire ensevelir dans le cimetiere de New-Herrnhut. Elle se répandit bientôt à quatorze lieues des environs, & plusieurs Chrétiens en moururent.

Les Sauvages qui venaient, felon leur coutume, tous les ans à la Mission, voyant que la maladie caractérisée par des toux, des maux d'oreille, des pleuréfies emportait tous les jours quelque Chré-

Groënland.

tien au tombeau, s'enfuirent avec toutes les frayeurs de la mort, & n'oserent plus reparaître. Mais ceux des inconvertis qui avaient passé l'hiver & le printemps à New-Herrnhut resterent tranquillement exposés au danger. La contagion fembla ne tomber que sur les baptisés; & les coadjuteurs de la Mission en furent les premieres victimes. La joie qu'ils témoignoient à mourir Chrétiens balança le regret de leur perte. Mais la mort des meilleurs peres de famille augmentant le nombre des veuves & des orphelins, fit un vide difficile & long à réparer. Cette calamité fut suivie de l'espèce d'anarchie & de licence qu'entraînent toujours les fléaux publics dans une société nouvellement forméé. Ainsi, dit M. Crantz, les Missionnaires ne savaient trop s'ils devaient prendre pour sujet de leurs discours funèbres, dans la déroute générale des esprits, ce texte de l'Ecriture : Son ame plaisait au Seigneur; il s'est hâté de l'enlever, ou ces autres paroles: Le temps est venu que le Jugement doit commencer dans la maison du Seigneur. Les Prêtres préférerent ce dernier texte, pour jetter, disent-ils, de falutaires alarmes dans les cœurs; & ils virent mourir leurs fidèles dans des sentimens de résignation. Ces pieux Luthériens ne cessent d'admirer les textes heureux qu'ils trouvaient dans l'office du jour quand ils avaient quelqu'un à enterrer. « Un jour ce furent ces paroles de Saint

» Jean : E Du autr o tomba » Lorsque n mes par du fens d senteur d avec l'ode pelle prêc Quoi! le établi les nistres, p gage ? An tent à l'Et gesse! La dans le co Enthousia l'un des d fement da sécher, il ne mépri dupes de toléré par de la Div de tous le

Religion

recevoir a

puérilités

es frayeurs Mais ceux & le prinquillement la ne tomteurs de la es. La joie balança le s meilleurs re des veuile & long 'espèce d'atoujours les lement foronnaires ne our sujet de nte générale n ame plaiver, ou ces le Jugement igneur. Les pour jetter, s cœurs; & s sentimens ne cessent ivaient dans

qu'un à en-

es de Saint

"Jean: Encore un peu de paps, & vous me verrez. » Un autre jour, par la plus heureuse allusion, on ntomba sur ce verset du Cantique des Cantiques: » Lorsque le Roi s'est tourné vers moi, l'odeur de n mes parfums est montée jusqu'à lui. » Quel abus du sens de la Bible que de comparer les eaux de senteut dont se parfumait l'épouse de Salomon avec l'odeur d'un cadavre! Est-ce là ce qu'on appelle prêcher la Religion & convertir des ames? Quoi! le Dieu de l'Univers a créé les hommes, établi les Rois, révélé ses oracles, institué ses ministres, pour qu'on lui fît parler un semblable langage? Anathême & dérision à tous ceux qui prêtent à l'Eternel des vues si peu dignes de sa sagesse! La raison universelle, la vérité n'est pas dans le cœur des hypocrites ni dans l'esprit des Enthousiastes. Les Herrnhutes ne peuvent être que l'un des deux. Il faut arracher cette ivraie qu'ils sement dans la parole divine; &, pour la faire sécher, il n'y a qu'à la montrer. Ne haïssons pas, ne méprisons pas les hommes jusqu'à les laisser dupes de ce fanatisme inspiré par l'ignorance, & toléré par une aveugle politique. Ce serait se jouer de la Divinité même, de l'immortalité de l'ame, de tous les dogmes utiles que la raison & la saine Religion embrassent avec joie, que de les faire recevoir avec ce mêlange insensé d'erreurs & de puérilités mystiques.

oënland.

Les Groënlandais sont heureux, dira-t-on, par Groënland. les pieuses chimeres dont on repait leur crédulité. Leur dévotion est la consolation de leur mifere. Mais quel remède que celui qui donne un mal aussi dangereux que l'est le fanatisme! Semblable à l'opium, c'est un calmant qui finit par le délire. Ecoutons le langage des Chrétiens du Groënland. Une femme avait perdu son mari, Cet homme était un oracle, un modèle pour les Groënlandais. Ses exemples leur servaient de régle, & ses reproches de frein. Jour & nuit il leur parlait des souffrances de Jesus, & ce qu'il leur disait allait du cœur au cœur. Quand il sur mort, sa femme écrivit : « Le Sauveur est mon wépoux; je soupire pour lui; je l'attends avec la même ardeur que je fentais pour mon mari Pierre quand il tardait trop long-temps à revenir de la mer. l'aime mon Sauveur, parce qu'il m'a aimée le premier. Je l'ai toujours devant les veux, & ne puis l'oublier. Mes fautes font sans nombre, mais je les cache dans ses blessures. Mon cœur est à l'Agneau pour qu'il le remplisse de son fang. Comme les enfans croissem and dans le sein de leur mere, je croîtrai dans le sang de l'Agneau. J'écris ces paroles pour nos ⇒Freres & nos Sœurs de la Congrégation ». Tel est le langage que les Herrnhutes parlent aux Sauvages. C'est ainsi que ces illuminés font entrer

des homm porte de l'

Ils fe ju la mortalit hivers affli que ces h mourans. E qu'on fut e tiere à Piss trois corps mode & Mais plusie cette année verent la i malade, en fut fecouru fonctions p venait de M dor en Am plus longs ces homm des mers & œur échauf lls vivent fa la famine & velirent en une peuplad æ nombre o des hommes égarés dans la maison du salut par le porte de l'erreur.

Groënland.

Ils se justifient sans doute en pensant que dans la mortalité presque annuelle, dont la famine des hivers afflige le Groënland, ils n'ont pu trouver que ces heureuses illusions pour consoler les mourans. En effet, il y eut tant de morts, en 1754, qu'on fut obligé de consacrer un nouveau cimetiere à Pissiksarbik, &, le 12 Juin, on y enterra trois corps à-la-fois. Pissiklarbik est un lieu commode & fréquenté pour la pêche du hareng. Mais plusieurs des Groënlandais qui étaient venus cette année y chercher de la nourriture y trouverent la mort. Presque tout le monde y fut malade, entr'autres le Missionnaire Beck; mais il fut secouru dans ses maux, & remplacé dans ses fonctions par son Confrere Matthieu Stach, qui venait de Moravie, après avoir été dans le Labrador en Amérique. On voit que les voyages les plus longs & les plus périlleux ne coûtent rien ces hommes de feu. Ils bravent toutes les glaces des mers & des terres du Nord, tant ils ont le cour échausté, disent-ils, par le sang de l'Agneau. lls vivent sans crainte au milieu des horreurs de la famine & de la contagion. Cette année, ils enfevelirent en trois mois trente-sept personnes dans une peuplade de deux ou trois cens, & parmi e nombre de victimes il n'y eut que deux en-

Ė

t-on, par

leur mileur midonne un ne! Semfinit par étiens du fon mari, e pour les ent de ré-

& nuit il

c ce qu'il

nnd il fut

r est mon

ls avec la

non mark
os à revebarce qu'il
devant les
font fans
bleflures.

l le rems croissent ai dans le pour nos

on . Tel t aux Sauont entrer

Groënland.

fans. Ce fut une grande brêche dans le troupeau de Herrnhut.

La pêche du hareng ne fut pas abondante. Celle des plyes, qui se fait dans le mois d'Août à Kookernen, rendit aussi très-peu de chose. Les Missionnaires en acheterent pour en faire sécher & faler environ le tiers de leur provision d'hiver. La pêche du saumon, qui se fait en Septembre, ne donna presque rien; mais elle sut compensée par celle des veaux marins, que la faison orageuse poussa en nombreuse quantité sous l'abri des isses, On en prit beaucoup, & l'on n'oublia pas d'en faire une forte provision pour nourrir les veuves & les orphelins que la mortalité de cette année avait laissés sans appui, sans soutien. Ainsi, l'on ne put en vendre au Facteur de la Colonie que trentesix barils, ce qui faisait à peine la moitié de la vente ordinaire.

Au mois d'Octobre, on rentra dans les cabanes ou maisons d'hiver, & le premier soin des Missionnaires sut de pourvoir au dérangement que la contagion avait causé dans la Peuplade de New-Herrnhut. On songea d'abord aux samilles, qui avaient perdu leur ches. Les adultes en état de travailler surent chargés de l'entretien de leurs meres & de leurs freres ou sœurs. Les jeunes enfans sans tuteur surent distribués dans dissérentes samilles, pour y être élevés dans l'unique proses-

fion du mestique Ceux du s'ils n'en la Congi lait s'ils é crifice che de n'allait de donne elles, qui laisseront Le Christ maternel. rité ce qu' manité. Ma térêt ce qu turelle; ari y substitue leur lait po bas prix de leurs en décèle une blent romp au moment fait à leurs e dresse mate être de cris & tes confo troupeau

ante. Celle ût à Koo-Les Miffecher & on d'hiver, tembre, ne pensée par n orageule ori des isles. ia pas d'en les veuves cette année

e que trente-

noitié de la

les cabanes in des Mifment que la le de Newmilles, qui en état de en de leurs jeunes endifférentes que profes-

fion du pays, ou pour y rendre les services domestiques qu'on pouvait attendre de leurs forces. Groënland, Ceux du plus bas-âge restaient avec leur mere; ou s'ils n'en avaient pas, on les confiait aux Sœurs de la Congrégation, qui leur donnaient même le lait s'ils étaient à la mamelle. C'est un grand sacrifice chez les Groënlandaises. Elles sont jalouses de n'allaiter que leurs propres enfans. Plutôt que de donner à leur fils un rival étranger, disentelles, qui partage le suc de leurs mamelles, elles laisseront périr un orphelin sans la moindre pitié. Le Christianisme a rectifié ce préjugé de l'amour maternel. Ces femmes font aujourd'hui par charité ce qu'elles ne faisaient pas autrefois par huinsi, l'on ne manité. Mais on ne les voit pas accorder au vil intérêt ce qu'elles refusaient à la commisération naurelle; arracher leur propre fils de leur sein pour y substituer le fils du riche; vendre cherement leur lait pour un nourrisson étranger, & racheter à bas prix une mamelle étrangere pour l'enfant de leurs entrailles; trafic inhumain & sordide qui décèle une société dégénérée, où les meres semblent rompre à jamais tous les nœuds de la Nature au moment que se déchire le viscere qui les unissait à leurs enfans. O sentiment délicieux de la tendresse maternelle! Par combien de vices & peutêtre de crimes il faudra remplacer tes douceurs & tes confolations!

## 576 HISTOIRE GENERALE

Groënland.

Heureux encore les Sauvages Groënlandais au milieu de leurs frimats, si l'on compare leur vie aux peines que le luxe nous cause. La famine ne leur donne que la mort, & l'abondance nous procure mille maladies. On peut du moins remédier à leur disette. Si l'on en croit M. Crantz. toute l'attention des Missionnaires se porte à les soulager de ce fléau, vice de leur climat. Mais en nourrissant les enfans abandonnés, on leur enseigne en même temps à se nourrir eux-mêmes. « Car nos Freres, dit-il, n'ont ni l'intention ni » le talent d'entretenir l'oissveté des indigens, qui z n'ont pas appris de bonne heure à pourvoir à pleur subsistance. Ils aiment mieux prodiguer » leurs soins & toutes leurs ressources à l'éduca-» tion des enfans pour les mettre en état de trano vailler de leurs propres mains. no

Cette année finit à l'ordinaire par la fête du retour du soleil. Les Freres Moraves permirent
qu'on imitât cette réjouissance profane en donnant des festins dans quatre maisons principales.
Mais, à l'exemple de la primitive Eglise, ils ont
épuré cette solemnité du paganisme par des espèces d'Agapes chrétiennes, où les convives allient
une joie innocente avec la décence qu'inspire la
Religion. Quand les Inconvertis invitent un Fidèle
à leurs festins; « vous savez bien, répond celuià ci, que nous avons des plaisirs qui ne sont pas
ples votres;

les bateau furvint un pluie fi ab Colonie fa s'y précipi ne fe fauva

sement les

land; auffi

bles vô

> ce qui

troub!

de vos

fociété n

landais 1

Moraves

Groënlan

Observat

ver fut e

pas plus f

temps fi r

de mer;

Mais il at

marins qu

douce ter

Mars, où

pêtes, qui

leverent le

L'anne

Tome

ndais au leur vie mine ne ne neus ne remé-Crantz, arte à les Mais en enr enfei-enrion ni igens, qui

ourvoir à prodiguer

à l'éduca-

tat de tra-

Ē

fêre du repermirent
e en donprincipales.
[e, ils ont
r des espèives allient
l'inspire la
lt un Fidèle
ond celuie sont pas
les votres;

bles vôtres; c'est le Sauveur & sa Passion. Voilà ce qui nous plaît: suivez vos goûts, & ne Groënland.

be troublez pas nos délices par un mêlange profane de vos usages avec nos institutions. Ainsi, la fociété nationale est déjà rompue entre les Groënlandais par la société particuliere que les Freres Moraves y ont introduite.

L'année 1755 n'eut rien de remarquable au Groënland que pour les Météorologistes ou les Observateurs de la température des saisons. L'hi. ver fut extrêmement doux, & la pluie ne fut pas plus froide au mois de Janvier qu'en été. Un temps si modéré n'était pas favorable aux oiseaux de mer; ils chercherent le froid entre les Isles. Mais il attira, d'un autre côté, beaucoup de veaux marins qui sont rares dans cette saison. Une si douce température se soutint jusqu'au mois de Mars, où elle fut troublée par de furieuses tempêtes, qui rendirent la mer impraticable, & souleverent les vagues au point d'arracher du rivage les bateaux ancrés ou attachés. Au mois d'Avril survint une fonte de neiges, accompagnée d'une pluie si abondante que la nouvelle Eglise de la Colonie faillit à en être emportée. Les torrens s'y précipiterent avec une impétuosité dont rien ne se sauva que les murailles de l'édifice. Heureusement les Eglises ne sont pas riches au Groënland; aussi la piété n'y est que plus pure, & la Di-Tome XVIII.

Groënland.

vinité n'en est que mieux adorée. Des ames innocentes en font tout l'ornement. Les Ministres y pratiquent les devoirs qu'ils prêchent. Un Clergé, d'ailleurs peu nombreux, n'y professe point un célibat qu'il ne peut garder. Cette même année il arriva de la Moravie un Herrnhute, qui venait d'y prendre en même temps une femme & le Diaconat. Les Sacremens de l'Ordre & du Mariage ne sont pas incompatibles chez les Luthériens. Les Pasteurs & les brebis en vivent plus tranquilles. Chez les Herrnhutes, la femme d'un Prêtre, devenue Sœur de l'Unité, participe en quelque sorte aux fonctions du Sacerdoce. Elle peut veiller à l'éducation des filles, ou du moins à leur instruction. Il y a de l'analogie dans les devoirs & les occupations des deux époux. L'esprit intérieur de leur vie monastique & l'esprit public de leurs emplois ne sont pas opposés ni séparés. C'est peutêtre un grand bien politique; &, quand la Religion le permet, c'est une sage économie dans la discipline Ecclésiastique. Au reste, les devoirs du Sacerdoce sont d'autant plus faciles à remplir chez les Herrnhutes, qu'ils laissent volontiers aux simples Fidèles le soin d'instruire & de parler dans les Eglises. Chacun y peut dire ce que l'esprit de dévotion lui dicte. Les Groënlandais eux-mêmes, fans être Catéchistes, prêchent dans les Assemblées, & sont quelquesois mieux écoutés de leurs com-qui s'en répan

batriotes o qu'ils parle tôt de leurs des autres. vectivent pa l'art de déna plications fo méraires & les Herrnhu fans recherch capacité, ils i que s'ils leur dales qu'une jaillir de l'A pourtant avou du Groënland Divinité dont à portée des ( génie. Comme tions originale gage; mais il f la nature & dan plavez, dit un nous abhorro »pour peu qu'i quirtons aussiode même du

no-

es y rgė,

t un ée il

t d'y

iaco-

ge ne

Les uilles.

deve-

forte

iller à

nftruc-

- & les

ieur de

le leurs

est peut-

Religion

la disci-

du Sa-

batriotes que des Missionnaires étrangers. C'est = qu'ils parlent avec ingénuité, dit M. Crantz, plu- Groenland. tôt de leurs propres foiblesses que des défauts des autres. Ils prient pour les Fidèles, & n'invectivent pas contre les mécréans. Ils n'ont poine l'art de dénaturer le sens des Ecritures par des explications forcées ou par des allusions souvent téméraires & ridicules, comme le font quelquefois les Herrnhutes eux-mêmes. Sans travail érudié, sans recherche d'esprit, sans air de suffisance & de capacité, ils font plus d'impression sur les ames que s'ils leur reprochoient des vices & des scandales qu'une juste récrimination fait souvent rejaillir de l'Auditoire sur le Prédicateur. Il faut pourrant avouer que le langage de ces Prêcheurs du Grocnland n'est pas toujours bien digne de la Divinité dont ils se disent inspirés; mais il est à la portée des Groënlandais, & conforme à leur ginie. Comme tous les Peuples simples & les nations originales, ils aiment les figures du lane gage; mais il faut qu'on prenne ces images dans ir chez la nature & dans les mœurs de leur pays. « Vous ux fim-· savez, dit un de ces Sauvages baptisés, combien er dans nous abhorrons le sang de la baleine, & que sprit de pour peu qu'il en tombe sur nos habits nous les mêmes, equirtons aussi-tôt pour les laver. Il n'en est pas mblées, ede même du sang de l'Agneau. Chaque goutte rs com- qui s'en répand est un ornement. Oh! si vous en

## 486 HISTOIRE GENERALE

aviez goûté une fois, vous ne pourriez vous en Groenland. praffafier. p

> Le même orateur Sauvage écrivait dans une lettre: « Lorsque je pense à mes péchés, mes plarmes coulent de mes yeux; mais lorsque je vois l'Agneau fur la croix, je me sauve dans la » blessure de son côté, comme le poisson de Népiset se cache dans le trou d'un rocher. »

Ces Peuples échaufiés par des enthousiastes brûlent de soif pour le sang de l'Agneau. « Ils en so sont altérés, disent-ils, tantôt comme la terre, » qui, desséchée par le soleil continuel de l'été; prèdemande la pluie, tantôt comme les moucherons ou les cousins qui s'abreuvent du sang de » l'homme, tantôt comme les enfans à la mamelle, » qui, dès qu'ils s'éveillent, crient après le lait. »: Les Freres Moraves se félicitent de faire desirer l'eau du baptême avec la même ardeur par les jeunes enfans qui peuvent chanter les hymnes de la Mission. Ce desir passe quelquesois des ensans aux vieillards. Une veuve, disent-ils, très-avancée en âge vint à New-Herrnhut. Elle nous fit entendre par des gestes fort expressifs, & curieux à voir, qu'elle était restée ensevelie pendant deux jours, au bout desquels elle avait regris ses sens, & assez de force pour sortir du continue Les Missionnaires lui répondirent « que c'était le bon Pasteur qui avait retiré sa brebis des serres de la

mort. El s aimat les

mnir, ou o # truction.

C'est ave moyens de gion ou de baptiferent chumenes, fut done he vivres, julq La prospérit n'y moisson

Mais elle printemps d teur Danois merce des hi triftes nouve jeune fille qu Ses parens, vaient laissée pargner la d Deux jours a ils la jettere elle ne put i ra fur le riv rien à lui do vres, mais d mort. Elle fut étonnée d'apprendre que Dieu » aimat les hommes à cet excès, & promit de reve. Groenland, mnir, ou du moins d'envoyer ses enfans à l'infp truction. »

C'est avec ce langage, soutenu de tous les autres moyens de propagation qui viennent de la Reli gion ou de ses Ministres, que les Herrnhutistes baptiserent en très-peu de temps vingt-huit catéchumenes, lans compter onze enfans. Cette année fut donc heureuse. Les Groënlandais eurent des vivres, jusqu'à être surchargés de leur abondance. La prospérité attira la foule à la Mission, & la mort n'y moissonna que treize baptisés.

Mais elle se dédommagea cruellement dans le printemps de l'année suivante. M. Dalager, Facteur Danois, étant allé à Kellingeit, pour le commerce des huiles de poisson, en rapporta les plus tristes nouvelles. La famine y était extrême. Une jeune fille qu'il en avait amenée en était la preuve. Ses parens, réduits à ne pouvoir la nourrir, l'avaient laissée dans une caverne déserte, pour s'épargner la douleur de la voir mourir de faim. Deux jours après, l'ayant retrouvée encore en vie, ils la jetterent toute nue dans la mer. Comme elle ne put se noyer, un Sauvage qui la renconra sur le rivage en eut compassion, & n'ayant rien à lui donner, la mit dans un magasin de viyres, mais déjà vide de provisions. Le Facteur

O o iii

us en

s une , mes ue je lans la e Né-

es brûlls en terre, e l'été; oucheang de amelle, e lait. n

deliter par les nnes de s enfans avancée

t entenrieux à nt deux es sens;

Les Mifle bon

es de la

Groënland.

arriva dans cette conjecture à Kellingeit. Touché de pitié, il prit cet enfant, qui n'était plus qu'un fquelette desséché par le froid & la faim, la substanta, l'habilla, la réchauffa de ses propres mains. Puis lui ayant rendu insensiblement la vie, il l'envoya dans un sac de fourrure aux Freres de New-Herrnhut, offrant de fournir à l'entretien d'une pauvre veuve qui voudrait prendre soin de cette fille. Elle est encore vivante pour la gloire & la satisfaction de son bienfaiteur. Puissent les bénédictions de celle qu'il a sauvée répandre la prospérité sur les jours de cet homme sensible! C'est la priere que fait M. Crantz à la fin de ce récit. De pareils tableaux raniment l'Histoire des Voyages. Elle offre souvent des déserts si tristes & si arides, que l'Ecrivain & le Lecteur se rebuteraient au milieu de leur course, si le cœur n'y trouvait pas quelquefois des sites & des momens de repos qui lui permettent de s'épanouir, respirer & s'attendrir.

La rigueur de la saison, disent les Missionnais res, y ferma cette année tous les cœurs à la grace. La faim rendait les esprits sourds à la prédication. On n'y vint point. Il n'y eut même que deux samilles qui voulurent hiverner à Kangek, place communément très-fréquentée. Cependant le froid amena beaucoup de poules d'eau. Car il paraît que la Nature a des équivalens dans toutes ses

viciflitudes Le froid d oileaux; & pour les oil marins dan la faison, il cabanes, po reflources c hivers, se j des côtes de land, fous Ce même éc les pauvres il y avait de & l'équipage en garde fur charges. D'a Groënlandais de la Coloni page qui ét retint jusqu renvoyé.

Le printer baleines fur habitans de o pêche de ce p leur fournit tomber dans ouché qu'un fubfnains. e, il es de retien in de gloire ent les dre la ! C'est récir. Voyas & fi eraient ouvait

onnaigrace. cation. deux , place e froid paraît tes fes

repos & s'at-

vicissitudes, soit d'inclémence, ou de bénignité. Le froid qui chasse les veaux de mer, attire les Groënland. oiseaux; & le temps doux, qui n'est pas un attrait pour les oiseaux aquatiques, laisse entrer les veaux marins dans les baies. Quelle que fût l'apreté de la saison, il fallut, dès le mois de Mars, sortir des cabanes, pour chercher de place en place, quelques ressources contre la famine. A cette calamité des hivers, se joignit l'incursion d'un Pirate, qui vint des côtes de l'Amérique, infester celles du Groënland, sous prétexte que les glaces l'y poussaient. Ce même écumeur avait, dix ans auparavant, pillé les pauvres Groënlandais. Mais, en ce moment, il y avait de la mésintelligence entre le Capitaine & l'équipage de ce navire. Cependant on se tint en garde sur les côtes, parce qu'il avait ses canons chargés. D'ailleurs, comme on avait emmené un Groënlandais à bord de ce vaisseau, le Facteur de la Colonie fit arrêter quelques gens de l'équipage qui étaient venus à terre, & on les y retint jusqu'à ce que le Groenlandais eût été renvoyé.

Le printemps amena, par hasard, quelques baleines sur les côtes de Balls'river, mais les habitans de cette Baie, n'étant pas exercés à la pêche de ce poisson, ils n'en prirent aucun. L'été leur fournit une baleine morte; & l'automne fir tomber dans leur pêche, une sorte d'espadon

Groënland.

(connu fous le nom d'Ardluit) qui fait la guerre aux veaux marins pour s'en nourrir. Ce monstre agresseur est si redoutable, qu'à son approche tous les veaux disparaissent. Il a tant de sorce & d'adresse, qu'il en prend quatre ou cinq à-la-sois, un dans la gueule, deux sous les nageoires & un sous sa queue. Mais l'homme artaque, à son tour, prend & mange ce poisson dévorant.

La Mission n'offre rien de curieux cette année, fi ce n'est quelques mots singuliers des Groënlandais, soit convertis, soit inconvertis. Un de ceux-ci disait au sujet du Christianisme : «j'ai deux vosolontés; l'une qui cède, & l'autre qui résiste. » Elles font souvent aux prises, mais la dernière D'emporte toujouts. » C'était celle de la chair, dit M. Crantz: dans tous les temps elle a été l'ennemie de l'Evangile. Cependant il admire la vivacité de la Foi, chez les Groënlandais. Cette Foi n'est plus, dit-il, en Israël; c'est-à-dire, en Europe. Il semble qu'elle se réfugie dans le Nord, chez les peuples barbates & sauvages. Le caractère simple de ces peuples y est sans doute plus propre. On sait que née en Asie & dans l'Egypte, quand elle vint dans l'Empire Romain, elle jetta ses premieres racines dans l'esprit des Nations barbares qui conquirent l'Europe. Après la décadence de Rome, les beaux génies de l'Orient & de l'A-

frique , éteig doctrine, les & latine, s'er leur domaine leurs écrits au sion des Goth répandue avec & l'esclavage alors, comme nilme, furent d'intérêt ou d reconnaitre la Groenland ont ses dogmes. U landais qui l'o ppas quel av » créans. Car »ie ne me va Confreres, ad'y apporte

Le Chrétien

»foyez sûr qu

»de gloire, c

»defcription,

»vu. Mais cer

»nos propres

»jouir de ce

p velles. »

frique, éteignant par leur savoir, ou par leur = doctrine, les restes du goût de la littérature grecque Groënland. & latine, s'emparerent de la Religion, comme de leur domaine, & la firent germer & fleurir par leurs écrits au milieu de l'ignorance, que l'invasion des Goths, des Francs & des Germains avait répandue avec les flots de sang, la ruine des villes, & l'esclavage des Nations policées. Mais sans doute alors, comme aujourd'hui, les Prêtres du Paganisme, furent les derniers à se rendre. Soit esprit d'intérêt ou dureté de cœur, ils ne veulent pas reconnaître la révélation de l'Evangile. Ceux du Groenland ont toujours des objections à faire contre ses dogmes. Un Angekok disait un jour à un Groënlandais qui l'exhortait à se convertir : « je ne vois » pas quel avantage ont les croyans sur les mé-» créans. Car je vous avouerai de bonne-foi, que »je ne me vante pas comme les Angekoks mes » Confreres, de voyager dans l'autre monde, »d'y apporter, & d'en rapporter des noupvelles. »

Le Chrétien lui répondit : « quant à nous, » soyez sûr que nous devons aller dans un séjour nde gloire, dont nous ne pouvons pas faire la »description, parce que nous ne l'avons jamais avu. Mais cette gloire consiste à voir Dieu de »nos propres yeux. Cependant l'ame seule doit »jouir de cette vision, pendant que le corps

ce & -laoires que,

để-

erre

nftre

oche

nnée, nlaneux-ci K VOéliste.

rniere chair, l'envacité i n'eft

pe. Il ez les imple e. On

d elle prebares ce de

e l'A-

Groënland.

» retourne en poussiere. Au reste, le Sauveur nous » donnera sans doute un nouveau corps, parfait » à tous égards, pour nous faire participer à sa » gloire. »

Quoique M. Crantz paraisse très-édifié de cette explication des dogmes du Christianisme; on peut douter qu'elle soit assez orthodoxe pour satisfaire les Chrétiens qui ne sont pas de sa Commuion. Mais unGroënlandais n'est pas tenu sans doute d'en savoir plus qu'on ne lui en a enseigné sur une doctrine qui abefoin d'une révélation expresse & d'une Foi bien vive pour foumettre la raison. Une preuve que la Foi seule opère les estets de la Foi; c'est qu'une Groënlandaise qui n'avait pas reçu le baptême qu'elle demandait depuis long-temps, choquée de ce qu'on la renvoyait toujours à la fin du sermon, avec ces paroles lithurgiques, ite, missa est, s'en alla si bien, qu'elle ne revint plus parmi les Catechumenes. Mais, pour une brebis perdue, il en resta plus de soixante dans le bercail, dont trentefix furent admises au bain sacré du baptême.

La moisson spirituelle se ressentir, l'année suivante, de la disette de l'hiver, & des ravages de la famine. Les Européens n'en avaient pas encore vu de si cruelle. L'alternative des vents orageux & des temps de neige, jointe aux brouillards gelés qui semblaient exhaler dans les airs, comme une athmosphère de glace; ces siimats; & munication le Contine mois de Mriture. Les ture; de l'al Le fort de le cœur de derent à propour arrêter lamité. Deu

mer était en mu du vent, n marant cette mavait aband chauffage. merfonnes à marant au marampant fur medebout. Ces mon les autre mans feu, san le remue

pleur cherche

à Kangek.

« Le 23 1

nous nous

nous

arfait c à fa

cette n peut

isfaire

. Mais

favoir ctrine

ne Foi

ve que

qu'une

ptême uée de rinon. Z, s'en es Ca-, il en trentene. ée fuiravages ent pas s vents te aux dans les ces frimats; & ces périls réunis, fermerent la communication des isles, soit entr'elles, soit avec Groenland. le Continent. Il ne fut pas possible, jusqu'au mois de Mars, d'aller chercher de la nourriture. Les enfans périssaient d'un côté sans sépulture; de l'autre, on les enterrait encore vivans. Le sort de ces victimes perçait chaque jour le cœur des Missionnaires. Enfin ils se hasarderent à profiter des premieres trèves du froid, pour arrêter ou diminuer le cours de cette calamité. Deux de ces Freres charitables allerent à Kangek.

« Le 23 Mars (disent-ils dans leur Journal), nous nous, mîmes en route. La brume de la mer était encore bien froide; mais, à la faveur » du vent, nous passames à Kangek. En parcourant cette Isle, nous vîmes une maison qu'on » avait abandonnée faute d'huile à brûler pour le » chauffage. Près de-là nous trouvâmes quinze » personnes à demi-mortes de faim, étendues » dans une espèce de magasin creusé en terre, & nsi bas, que nous fûmes obligés d'y entrer en nrampant sur le ventre, sans pouvoir y rester » debout. Ces malheureux étaient couchés les uns psur les autres, pour s'échauffar mutuellement, » sans feu, sans rien. De faiblesse, ils ne purent »ni se remuer, ni parler. Un de nos gens alla pleur chercher deux poissons à la mer. Une petite

m fille, image de la mort dévorante, en prit un; me déchira tout cra avec les dents, & l'avala mans le mâcher. Quatre enfans de cette famille étaient déjà morts. Nous distribuâmes à ces missérables atsamés, une partie de nos provisions, men les exhortant a venir à la Mission, ce dont mils n'avaient pas grande envie, par éloignement me pour l'Evangile & les Chrétiens.

∞ Le 26, nous retournâmes à New-Herrnhut, ⇒ Mais le vent & la mer contraires, nous oblige-⇒ rent de relâcher dans un endroit où nous trou-⇒ vâmes encore des gens qui n'avaient rien à man-⇒ ger. Les enfans criaient la faim, nous leur don-⇒ nâmes un peu de farine, qu'ils avalerent froide ⇒ & crûe. Enfin le foir nous arrivâmes chez nous.»

Ces deux Ministres surent bientôt suivis de la famille qu'ils venaient d'arracher à la mort. On distribua ces tristes créatures dans les maisons des Groënlandais. D'abord elles n'y trouverent pas grande ressource: mais à sorce de chercher, elles ramasserent dans les balayures des arêtes de poisson, sucées & rongées, ou quelques pièces de vieux souliers. On les secourut du reste, autant que le permit la disette des provisions au-dedans, l'inutiliré des courses pour la chasse, & l'impossibilité d'aller à la pêche, par les mauvais temps. Cependant, malgré la rigueur de la saison, on attrapa quelques yeaux marins, & l'on tua dans

les illes un dans ces can

Il fallut son de la chasse aux veaux. On es loixante barisaison templa

La Mission de la famine Religion, fer Non-feuleme rité des Frere texte de se n'eurent plus même qui to gnance à rece mains des Chi la convertion. jure envers la prouvent bie de la grace. I galités de la 1 lité des Gro Saint eût toud qui, malgré l les isles un grand ours blanc, an mal très-rare dans ces cantons.

Groënland.

Il fallut subsister de ces faibles tessources jusqu'à Pâques, où commença la pêche du hareng qui finit à la Pentecôte. Cette pêche fut suivie de la chasse aux rennes, puis de la grande pêche aux veaux. On en prit jusqu'à cent dans un jour, & l'on sut en état d'en tirer pour le commerce, cent soixante barils de graisse ou d'huile, tant la belle salson templaça les vides de l'hiver!

La Mission ne retira cette année aucun profit de la famine. L'adversité même, qui ramene à la Religion, semblait en éloigner les Groënlandais? Non-seulement ceux qui vinrent reclamer la charité des Freres, avec le desir apparent, ou le prétexte de se convertir, s'en allerent dès qu'ils n'eurent plus besoin d'assistance; mais il y en eut même qui témoignerent la plus grande répugnance à recevoir les secours de l'humanité des mains des Chrétiens; comme s'ils n'eussent vu dans la convertion de ceux-ci, qu'une espèce de parjure envers la patrie. Ces sentimens, dit M. Crantz, prouvent bien que le falut n'est que l'ouvrage de la grace. Ni les fléaux du Ciel, ni les prodigalités de la mer, ne pouvaient fléchir l'incrédulité des Groënlandais, jusqu'à ce que l'Esprit Saint eût touché leur ame. On a même vu ceux qui, malgré leur conviction intérieure, s'étaient

ment nhut, olige-

un :

vala

aille

mi-

ons,

dont

mandonfroide
ous.
de la
rt. On
ons des
ent pas
r, elles
e poifces de
autant

edans,

mpossi-

temps.

on, on

ia dans

roidis contre les assauts de l'indigence, se rendte Groënland. dans la liberté de l'aisance, aux douces semonces de la parole Divine qui les appellait au Christianisme. Ainsi, tandis que, dans les hivers précédens, la peuplade de New-Herrnhut s'était accrûe de trente à soixante personnes, cette année elle n'augmenta que de sept. Cependant à la fin de l'automne, le nombre des habitans monta jusqu'à quatre-vingt douze.

> Tout y était dans le meilleur état. L'abondance v ramena la joie & la santé. On ne perdit pas un seul homme à la pêche. Il y eut pourtant des accidens. Un Pêcheur enfermé dans les glaces fur obligé de sauter sur un glaçon, & d'y suivre le courant, en traînant son kaiak où était pris un veau marin. Il fut emporté avec sa pêche l'espace de trois milles; après quoi fon radeau de glace se rompit, ou se déroba sous ses pieds, & le laissa. plongé dans l'eau jusqu'au aisselles, gagner le bord comme il put. Un Missionnaire aussi faillit à se noyer dans un Umiak qui fit eau par le fond. Mais, ayant été recueilli par un autre bateau, on recousut une pièce de cuir à son Umiak, & les femmes se remirent à ramer.

> La petite Eglise de New-Herrnhut, sur troublée par quelques scandales. Les courses avaient mis la diffipation dans le troupeau. Il fallut excommunier six Chrétiens que le serpent avait dé-

bauches, die perdirent to loin du berc punition, a l'obéiffance. être douces & il faut les toi fion fur les on les entrete grégation. La passait à lire vie de quelq en Europe, dont il est si venir la raison une peinture gres, condam ou leur féroci eternel. On vendus à des gands d'Afriq suite des Nèg chasse des Ti de rage à ce leur climat, avides Europé ne révoltent p iures de l'hom

bauches, dit M. Crantz. Ces brebis chassées se perdirent tout-à-fait; il leur arriva des malheurs Grogoland loin du bercail, & les disgraces qui suivirent leur punition, aiderent à contenir les fidèles dans l'obéissance. Mais les voies de la Religion doivent être douces & persuasives. Pour gagner les cœurs, il faut les toucher. Rien ne faisait plus d'impression sur les Groënlandais, que les lectures dont on les entretenait dans les assemblées de la Congrégation. La longue nuit des jours d'hiver, se passait à lire des lettres édifiantes; tantôt c'était la vie de quelques enfans du Herrnhutisme, morts en Europe, avec ces sentimens d'enthousiasme dont il est si facile, mais si dangereux, de prévenir la raison dans le premier âge; tantôt c'était une peinture de la misérable condition des Nègres, condamnés par leur naissance, leur faiblesse, ou leur férocité même, à vivre dans un esclavage éternel. On leur représentait ces malheureux vendus à des Maîtres impitoyables, par des brigands d'Afrique ou d'Europe, qui vont à la poursuite des Nègres, comme les Nègres vont à la chasse des Tigres. Les Groënlandais frémissaient de rage à ce récit, & bénissaient les horreurs de leur climat, qui les défendait de l'inhumanité des avides Européens. Car tous les fléaux de la Nature, ne révoltent pas le cœur humain, comme les injures de l'homme. Ces Sauvages, heureux sous le

récécrûe elle n de fqu'à dance as un nt des laces **fuivre** 

ris un

espace

glace

laissa,

die

nces

istia-

e bord it à se fond. au, on & les

> trouvaient ut exait de-

joug volontaire de la Religion, trouvaient les Groënland, tempêtes, les glaces, la disette & la famine, douces & légeres, au prix de la servitude personnelle, des travaux forcés, & des outrages de toute espèce, où la race des hommes blancs a foumis celle des hommes noirs. De l'Afrique on transportait l'attention des nouveaux Chrétiens, sur l'Amétique, où les Herrnhutes avaient aussi des Freres & des Sœurs. Quand on lût aux Groënlandais, la perte de la Congrégation de Gnadenhutten, en Pensylvanie, ils en furent touchés jusqu'aux larmes. Cette catastrophe avait consumé dans les flammes quelques Herrnhutes Européens des deux fexes : mais les Sauvages Américains n'avaient perdu que leurs effets & s'étaient sauvés à Bethléem, où la commisération leur fit trouver des reslources pour le vêtement & la nourriture. La Religion, qui, dans des temps de ferveur, étend & resserre les liens de l'humanité, sit la même impression de charité sur les Groënlandais que sur les Pensylvains. Ceux-là voulaient tous contribuer au soulagement de leurs freres de l'Amérique. « L'un dit, j'ai une belle peau de » renne, que je donnerai: l'autre, j'ai une paire n de bottes neuves, que je veux envoyer: un mautre, il faut que je donne un veau marin, pour la nourriture & le chauffage de ces pau-» yres gens. » Ces offres, accompagnées de larmes

de joie, dou furent point de la contril argent, qu'o pour l'emplo

Ce feul tr nemens, qui les du Groën æ vide de l'on veut, m fauvages enth dévotion. Ce brouillards de dulité; entre rivage l'algue l'Agneau, où nées par les to falut. Enfuite, née. On y tro ans, qui avait de piété. On lo pour le chant, une vivacité d' par un peu de Tous ces sen préparatifs pou L'année 1758

Herrnhutisme, Tome X

de joie,

t les

ine,

pet-

es de

ncs a

e on

iens,

aussi

roën-

aden-

és jus-

nlumé

péens

ricains

**fauvés** 

rouver

rriture:

rveur,

fit la

landais

nt tous

eres de

eau de

e paire

er: un

marin,

es pau-

larmes

le joies

de joie, douce essusson d'une pitié secourable, ne furent point rejettées; & quelle que fût la valeur Groënland. de la contribution, on en convertit les effets en argent, qu'on fit passer aux Herrnhutes d'Europe, pour l'employer en Amérique.

Ce seul trait dédommage de la stérilité d'événemens, qui fait languir la curiofité dans les annales du Groënland. Les Missionnaires remplissent ce vide de lambeaux de discours, édifians, si l'on veut, mais décousus, que l'imagination des sauvages enthousiastes leur dicte dans les accès de dévotion. Ce sont des comparaisons entre les brouillards de l'hiver, & les ténèbres de l'incrédulité; entre le courant du flux, qui jette sur le nivage l'algue, ou l'herbe de mer, & le sang de l'Agneau, où les ames chrétiennes nagent entraînées par les torrens de la grace, jusqu'au port du alut. Ensuite, c'est le registre mortuaire de l'année. On y trouve la mort d'un enfant de neuf ans, qui avait beaucoup de mémoire, & sur-tout de piété. On loue son affiduité à l'école, son goût pour le chant, & même pour la poësse, joint à une vivacité d'esprit qui se montrait quelquesois par un peu de folie.

Tous ces sentimens étaient autant de pas & de préparatifs pour la conversion du Groënland. L'année 1758 fait époque dans les annales du Herrnhutisme, par la fondation d'une seconde

Tome XVIII.

église, ou mission, qui fut érigée à Litchtenfels. Groënland. Cer événement demande un récit préliminaire, qu'il faut reprendre d'après M. Crantz.

> La Congrégation du Groënland, dit-il, s'était accrûe jusqu'au nombre de quatre cens Néophytes baptifés, sans en compter deux cens, passés au rang des élus dans l'éternité. C'était avoir beaucoup fait dans l'espace de vingt ans, pour un pays très-mal peuplé. La mission de Neuw-Herrnhut ne devait gueres en attendre davantage, surtout du Nord; parce que les Colonies Danoises qui s'y étaient établies dans cet intervalle, avaient toutes un Missionnaire de la Métropole. Elle ne pouvait donc gagner des ames que du côté du Sud, où le Danemarck n'avait point de Colonies.

La baie de Balls'river, les isles de Kangek & de Kookernen, fournissaient du monde à la nouvelle peuplade, parce qu'elles offraient une station en hiver aux voyageurs du Nord & du Sud, qui allaient commercer les uns chez les autres C'est là que les Missionnaires saisaient leurs excurtions & leurs recrues apostoliques, mais d'une maniere peu suivie & précaire, comme chez des passans qui n'y avaient point d'établissemens Quelque avantageuse que soit en effet la position de Balls'river, la meilleure peut-être de tout le Groënland, les Groënlandais ne s'y fixaient point soit par attachement pour le lieu de leur naissance

les infulair habitans de dans des if marin étant animaux fré faim un an férentes mé il que l'em qui pûr acc séjour de I lieues de la fionnaires no se multipliat bliffemens qu pas à la préc fpirituelles d nent l'éducati depuis la na maison de no de conférenc exigent un ei comportent p Le Groënland en friche, qu pour nourrir climat y rep ne font pas Pyrrha n'avai

Groënland.

les insulaires n'aimant point le continent, & les habitans de la terre ferme, ne pouvant s'habituer dans des isles; soit parce que la pêche du veau marin étant différence, selon les endroits que ces animaux fréquentent, on risquerait de mourir de faim un an ou deux, avant de se former aux différentes méthodes de cette pêche. dussi n'y avaitil que l'empire de la Religion fur les esprits; qui pût accoutumer ces Sauvages étrangers au séjour de New-Herrnhut, qui est à cinq ou six lieues de la pleine mer. D'un autre côté, les Missionnaires ne souhaitaient pas que leur peuplade se multipliat au-delà de certaines limites. Les ètablissemens qu'embrasse leur Institut, ne se bornent pas à la prédication & aux fonctions purement fpirituelles du zèle religieux; mais elles comprennent l'éducation & le gouvernement des hommes, depuis la naissance, jusqu'au dernier âge. Une maison de nourricerie, les écoles, les assemblées de conférence & d'instruction de toute espèce; exigent un emplacement & un entretien qui ne comportent pas une population fort nombreuse. Le Groënland n'est pas comme de certaines terres en friche, qui ne demandent que de la culture pour nourrir beaucoup d'habitans. Le sol & le climat y repoussent les hommes; ses rochers ne sont pas de ces pierres que Deucalion & Pyrrha n'avaient qu'à jetter sous la jambe, ou

Ppij

fels.

etait

ophy-Iés au beauur un Herrn-

, furanoiles avaient

Elle ne

ôté du olonies. ngek &

la nouine stadu Sud

autres eurs exis d'une

thez des flemens polition e tout le

nt point

par-dessus la tête, pour repeupler l'espèce hu? Oroënland. maine.

Aussi les Herrnhutes délibérerent, en 1752, s'ils n'établiraient pas à Kangek, ou à Kariak, qui est à six lieues de New-Herenhut, une Paroisse succursale, pour le soulagement de cette Eglise. Mais leur délibération n'eut pas de suites. Deux ans après, le Danemarck ayant établi un comptoir à Fisher-Bay, les Groënlandais, qui étaient venus de cette côte à Balls'river, durant l'été, s'en retournerent chez eux; & quelques-uns de ceux qui s'étaient fixés à New-Herrnhut, dirent aux Freres qu'ils ne pouvaient y rester, & que si l'on voulait les convertir, il fallait venir demeurer avec eux dans un séjour plus méridionals Deux Herrnhutes ayant pris connaissance du local, instruisirent la Congrégation de l'état des choses, & du desir que témoignaient les Groënlandais de Fisher-Bay. On présenta un Mémoire au Comte de Berkentin, alors Président de la Chambre du Commerce du Groënland. La Société apostolique offrait à la Compagnie Marchande d'aller s'établir dans ce comptoir, si elle pouvait y être utile au commerce. Cette proposition fut agréable, mais l'exécution en fut différée.

Enfin, en 1758, le temps vint de mettre la main à l'œuvre. Matthieu Stach, qui avait toujours montré la plus forte envie de porter l'Evangile

aux Sud-La hut, où il qu'il y avai rent le théâ rendirent à barquerent l rent ni tem temps. Ce b meilleurs tra feau. La situ changé depu ges qu'ils fir voyait en eu naissance, sai naient de la feaux marchai pour quel ob avec très-peu On les raillait disent-ils, réj qu'ils allaient merce du Gro pagnie Royale cernait les Mi des franchises ils paieraient i les Armateurs l'apostolat , lo

hu 52 5 qui oille life. eux mpient été, s de irent que deonala ocal, oles, is de omte re du lique tablir le au mais

tre la iours angile

aux Sud-Landais, en obtint la permission à Herrnhut, où il était; il en partit avec deux Freres. Groënland. qu'il y avait recrutés, pour assistans. Ils traverserent le théâtre de la guerre en Allemagne, & se rendirent à Copenhague par Hambourg. Ils s'embarquerent le 4 Mai. Dans la traversée, ils n'essuyerent ni tempête, ni presque point de mauvais temps. Ce bonheur singulier fut accompagné des meilleurs traitemens, de la part des gens du vaisseau. La situation des Freres Moraves avait bien changé depuis vingt ans. Dans les premiers voyages qu'ils firent au Groënland, comme on ne voyait en eux que des hommes groffiers, sans naissance, sans bien, sans éducation, qui obtenaient de la Cour un passage gratuit sur les vaisfeaux marchands, sans qu'on sût à quel titre & pour quel objet, ces mendians étaient accueillis avec très-peu d'égards, & beaucoup de mépris. On les raillait, on les infultait, & les farcasmes, disent-ils, réjaillissaient jusques sur la Religion qu'ils allaient prêcher. Mais, en 1750, le commerce du Groënland ayant été donné à une Compagnie Royale, il fut réglé, pour ce qui concernait les Missionnaires, que désormais, au lieu des franchises dont ils avaient joui jusqu'alors, ils paieraient un fret modéré. A cette condition, les Armateurs rechercherent des Passagers, dont l'apostolat, loin d'être à la charge des Naviga-

Groënland.

teurs, pouvait favorifer le commerce dans un pays où ils avaient beaucoup d'influence sur l'esprit des habitans. Aussi les trois Freres reçurent toute sorte de politesles & de marques d'attention, soit des Officiers, soit de l'Equipage du vaisseau sur lequel ils passerent à la Mission de New Herrnhut. A peine y furent-ils arrivés, le 27 Juin, que, dès le 19 Juillet suivant, ils partirent avec quatre familles de Groënlandais, au nombre d'environ trente-six personnes, pour aller sonder une nouvelle Eglise à la baie de Fisher, près du comptoir de la Colonie Danoise. Leur guide, qui était né dans ce canton, les mena dans une isle affez grande. Après l'avoir parcourue, on reconnut un endroit appellé Akonamiok, à trois milles de la pleine mer. Cette situation avait l'inconvénient d'être fermée au Midi par une haute montagne qui lui interceptait, durant trois mois de l'année, les rayons du soleil, si rares & si chers au Groënland. Mais on y avait de l'eau courante qui ne gelait pas même en hiver, un bon abri pour les canors; un chemin toujours sec du côté de la mer: c'étaient autant d'avantages pour attacher, pour attirer les Groënlandais à la Mission. On planta donc les tentes dans cet endroit, où était encore une vieille maison du pays.

Le premier soin sut d'en bâtir de semblables, avec des pierres & des mottes. Comme chacun travaillait p pas de gran cerent pas b obligé de f pu se procu soit de Coétaient oblig bras, de por cher des me vaient que e reusement, a que le flux grosses pièce lirent, comapporté par

D

Leur mais quinze pieds fervait de d hauteur de puyé fur des d'une doubl vert de vieil des muraille

Les Groëi fon, où ils provisions c qu'ils découv petite baie,

travaillait pour soi, les Missionnaires, ne tirant pas de grands secours des Groenlandais, n'avan- Groenland. cerent pas beaucoup leur maison. L'un d'eux était obligé de faire la cuisine; d'ailleurs ils n'avaient pu se procurer beaucoup d'outils ; vi d'ustensiles, soit de Copenhague, ou de New-Herrnhut. 1ls étaient obligés de rouler les pierres à force de bras, de porter la terre dans des sacs, d'aller chercher des mottes par eau. Pour le toit, ils n'avaient que quelques lattes, sans soliveaux. Heureusement, à peine avaient-ils fini la maçonnerie, que le flux jetta sur les bords de leur isle, deux grosses pièces de bois de charpente. Ils les recueillirent, comme si c'eût été un présent du Ciel, apporté par les Anges.

Leur maison sut composée d'une chambre de quinze pieds en quarré, & d'une autre pièce, qui servait de dépense & de cuisine. Le toit, à la hauteur de six pieds, plat & sans talus, fut appuyé sur deux piliers. Les lattes furent revêtues d'une double couché de mottes, & le tout couvert de vieilles peaux, de même que l'intérieur des murailles en était tapissé.

Les Groënlandais bâtirent pour eux une maison, où ils entrerent le 14 d'Octobre. Mais les. provisions commençaient à leur manquer, lorsqu'ils découvrirent, assez près de chez eux, une petite baie, oil il était entré des veaux de mer.

P p iv

çurent attenge du on de le 27 rtirent ombre fonder orès du le, qui ne isle recon-

ns un

r l'ef-

monnois de si chers ourante on abri du côté ur atta-Miffion.

milles

convé-

olables, chacun

oit, où

# Soo HISTOIRE GÉNÉRALE

Groënland.

Après les avoir enfermés dans ce golfe, ils en tuerent assez pour en fournir au Facteur de la Colonie voisine, trois ou quatre barils d'huile. Comme les Naturels du pays n'y avaient jamais vu venir de ces animaux, on ne manqua pas d'attribuer cet effet du hasard, aux vues d'une providence miraculeuse.

Bientôt on vint de tous les environs, les uns pour voir, les autres pour entendre les Missionnaires. Le comptoir Danois était séparé de la Mission par un chemin de six milles, coupé de rochers & de vallées. Les hommes venaient par 'eau, les femmes par terre: de leur côté, les Missionnaires allaient chez les inconvertis; mais le chemin était si dangereux', qu'un d'entr'eux ayant glissé, se serait brisé la tête, s'il ne sût heureusement tombé dans un abîme comblé de neige. Ainsi commença cette nouvelle fondation. On y établit le même ordre qu'à New-Herrnhut, pour les exercices de la Mission. Elle sut fréquentée, beaucoup par les femmes, & très-peu par les hommes. Dès l'année suivante, dit M. Crantz, les maris oublierent les Prédicateurs, & renoncerent au privilége inestimable, d'être les premiers fruits de cette nouvelle plantation de la Foi.

C'était la même disposition d'esprit dans les Sauvages qui allaient à New-Herrnhut. Quelques-uns

y rendaient précaution de Car ils s'é pleurs de gens, apre deux fois, de leux fois pensoreler prepos, juste de leur M. Crantz, pregardent le quand des pmagie, des

D

Ce Mission année, dit of sans hiver, et de pluie que si l'ong-temps en raquettes de Mai. La piours ouverte rengs.

nier, ni co

Dans le né 1758, on pa eut quelque y rendaient visite à leurs parens; mais avec la = précaution de ne pas trop écouter les Prédicateurs. Groënland. « Car ils s'étaient apperçu, disaient-ils, que plu-» sieurs de leur Nation, & sur-tout des jeunes » gens, après avoir entendu seulement, une ou » deux fois, parler de la mort & de la croix de » Jesus, s'en étaient laissé enticher, ou même mensorceler, au point de n'avoir plus eu de prepos, jusqu'à ce qu'ils fussent venus vivre avec » les croyans, au grand regret de leurs parens, » & de leurs amis. Est-il bien étonnant, ajoute » M. Crantz, sur le mot ensorceler, que des Payens » regardent le Christianisme comme un sortilége, » quand des Chrétiens éclairés attribuent à la magie, des effets naturels, qu'ils ne peuvent nier, ni comprendre?n

Ce Missionnaire, achevant l'histoire de cette année, dit qu'elle fut très-douce, & presque fans hiver, eu égard au climat. Janvier donna plus de pluie que de neige; mais il neigea si fort & si long temps, en Avril, qu'on fut obligé d'aller en raquettes, ou souliers de neige, jusqu'à la fin de Mai. La pêche fut abondante, & la mer, toujours ouverte, parut enceinte, ou grosse de harengs.

Dans le nécrologe qui termine les Annales de 1758, on parle d'une Chrétienne, dont la vie eut quelque singularité. Présentée au baptême à

es Saues-uns

s en

le la

uile. imais

d'at-

pro-

s uns fion-

de la pé de

it par s Mif-

nais le

ayant

reule-

neige.

On y

, pour entée.

ar les

rantz,

renons pre-

de la

Groënland.

l'âge de douze ans, par ses parens, ils voulurent la ramener, quelque-temps après, dans leur canton du Sud, parmi les Sauvages inconvertis. Elle implora le secours des Herrnhutes, qui la retinrent à la Mission malgré sa famille. Deux ans après, son pere & sa sœur revinrent pour l'enlever; mais ellersut délivrée de leur persécution, par leur mort qui suivit de près leur arrivée. Un de ses parens essaya de nouveau de la faire revenir au lieu de sa naissance, mais sans succès. La Chrétienne sut inébranlable. Trois ans après, elle se cassa la jambe, devint boireuse ou percluse, tomba dans la consomption & mourut au bout d'un an, avec résignation.

La Mission perdit encore un ensant de quatre ans, qui sut jetté par un coup de vent contre un rocher, & se se brisa l'épine du dos. « Durant sa maladie il disait, je veux m'en alles: où, mon mocher ensant, lui demandait son pere? Trouver me le cher Agneau, répondait-il, patlant sans cesse du sang & des plaies de l'Agneau. »

Après cet enfant, mourut cette même Judith, dont on a déjà parlé. Elle était d'abord de la plus profonde stupidité. Mais dès qu'elle sut Chrétienne, & qu'elle eut voyagé avec les Freres Moraves en Allemagne, elle sit tant de progrès, qu'on la mit à la tête du bercail des Sœurs du Groënland. Elle catéchisait, prêchait, enseignait. Elle écrivit plu-

fieurs lettres
extrait. Entr
dicta ces mon
avec qui elle
Ma chere a
de mon cœu
Mais je ver
Je falue en
font avec v
en dire dave
meurent les i
gage des pro
répétant dans
Paul, & fe cre
de l'Elprit Sa

La suite de au commencen illuminés, qui attirent des Sa ridicules sans descrées au cult genre, tout ce surde, & ne pe doit faire grace jaculatoires, de quarts d'un asserte pieuse a

ils meurent c

fieurs lettres, dont M. Crantz donne un léger extrait. Entr'autres, avant que de mourir, elle Groënland. dicta ces mots, pour une de ses sœurs spirituelles, avec qui elle s'était intimement liée à Herrnhut, « Ma chere amie, je vous envoie le dernier baiser » de mon cœur. Mon tabernacle tombe de faiblesse. » Mais je verrai bientôt les blessures de l'Agneau. » Je salue encore une fois teutes les Sœurs qui so sont avec vous. Je me sens trop épuisée, pour pen dire davantage. Votre chere Judith. » Ainsi, meurent les inspirés du Groënland, avec le lan- . gage des premiers Apôtres du Christianisme, répétant dans leurs lettres les Epitres de Saint Paul, & se croyant aussi remplis que lui des dons de l'Esprit Saint. Ils vivent dans l'erreur; mais ils meurent contens.

La suite des annales du Groënland, ressemble au commençement. Ce sont toujours des prêcheurs illuminés, qui, par des discours inintelligibles, attirent des Sauvages stupides à des cérémonies, ridicules sans doute, puisqu'elles ne sont pas consacrées au culte de la véritable Eglise. Car en ce genre, tout ce qui n'est pas révélé, devient absurde, & ne peut qu'indigner la raison, Ainsi, l'on doit faire grace au Lecteur de toutes les oraisons jaculatoires, dont M. Crantz a rempli les trois quarts d'un assez gros volume. S'il espère, par cene pieuse adresse, augmenter en Europe le

ent an-Elle tin-

ans nleion, . Un

eves. La , elle lufe .

bout watre re un ant fa

, mon ouver s cesse

udith, la plus ienne, ves en ia mit 1. Elle it plu-

Groënland.

nombre des prosélytes du Herrnhutisme, il doit craindre de diminuer encore davantage celui des vrais croyans. Que fait-il, si ce n'est démolir le temple auguste de la Religion, pour bâtir des Autels aux Idoles de son imagination? Foulons en passant toutes les chimères des Herrnhutes, & ne recueillons, dans les légendes de leurs Missions, que ce qui s'y trouvera d'instructif ou de curieux pour l'esprit humain.

On y verra cette année une terreur panique. Elle fut répandue par un Groënlandais de la baie de Disko, qui avait fait un voyage en Hollande avec un pêcheur de baleine. Revenu de son pays, il y sema le bruit qu'au printemps suivant, il devait y venir une flotte pour exterminer les Européens, & les Nationaux qui se trouveraient mêlés avec eux. Cette fausse alarme sit déserter les Groënlandais du voisinage des Missions. Vingt bateaux des habitans du Sud, retournerent aussitôt vers la côte, avec tous les Pêcheurs établis à Kangek. Ainsi, ce peuple était le jouet de toutes les erreurs qu'on lui débitait.

Les Angekoks profitaient de ces désertions pour rétablir leur empire, & quand ils ne pouvaient pas désabuser les esprits des prestiges du Herrnhutisme, ils venaient étudier cet art de séduction, pour en renforcer leurs artifices. Un Angekok, chaque peuplade a le sien, celles qui

ne font pas a pour entreteni de toutes les femme à Licht tir. Mais il ava des liaisons ave contre des enn meurtre; comm un asyle d'impu teurs ont encore en fréquentant veau charme pou groffier. L'affoci de la Religion av de plus, qui sert tation. Ausi les Mission, n'aimer avec les Angekol antidote à leur pe er ie débit par nont pas le taler dupes, ils cherch Chrétiens. Ce qu' emmes se mêlei comme de la con uois familles dé Herrnhut, à l'insti méchantes femmes

oit les

le

les

ons

&c

lif-

de

rue.

paic

nde

ays,

de-

uro

hêlés

les

ingt

uffi-

lis à

utes

ions

oou-

du

de

Un qui ne sont pas assez riches, ou assez nombreuses pour entretenir un de ces Devins, sont méprisées Groënland. de toutes les autres; un Angekol- int avec sa femme à Lichtenfels dire qu'il voulait se convertir. Mais il avait l'intention, dit-on, en formant des liaisons avec les Chrétiens, d'en être protégé contre des ennemis qui le poursuivaient pour un meurtre; comme si le Christianisme pouvait être un asyle d'impunité pour les assassins. Ces imposteurs ont encore un autre dessein : c'est d'acquérit, en fréquentant les Missionnaires, quelque nouyeau charme pour fasciner la crédulité d'un Peuple grossier. L'association qu'ils font des saines idées de la Religion avec leurs impostures, est un appas de plus, qui fert à établir leur crédit & leur réputation. Aussi les coadjuteurs Groënlandais de la Mission, n'aiment point à parler de l'Evangile avec les Angekoks; parce que ceux-ci mêlent cet antidote à leur poison, dont ils espètent augmener le débit par cette supercherie. Enfin, s'ils n'ont pas le talent de grossir le nombre de leurs dupes, ils cherchent du moins à débaucher des Chrétiens. Ce qu'il y a de singulier, c'est que les émmes se mêlent toujours de la perversion, comme de la conversion des hommes. Deux ou vois familles déserterent la Mission de New-Herrnhut, à l'instigation, ou par l'obstination de nichantes femmes, qui, dit M. Crantz, n'y trou-

Groenland

vaient pas à satisfaire la double intempérance dont elles étaient tourmentées.

Cette année ne fournit rien de plus curieux à l'Histoire, si ce n'est quelques essets du mauvais temps. Deux Groenlandais envoyés à la Colonie de Frideriks haab, pour y porter des lettres, furent au retour assaillis par les glaces qui baloterent leurs kaiaks deux jours entiers. Dans les fatigues qu'ils se donnerent pour s'en débarrasser, la sueur qui perçait de leur corps, se glaça sur leurs habits. Un de ces Messagers eut une main gelée. Ils seraient morts de soif tous les deux, s'ils n'étaient arrivés la troisieme nuit à leurs cabanes, où ils trouverent ensin de l'eau.

Au mois de Septembre, la nouvelle maison de Lichtenfels, essura des secousses, comme d'un tremblement de terre; quoiqu'elle fût très basse, & qu'elle eût des murailles épaisses de quatre pieds. Les maisons d'alentour eurent leur toit sendu, les bateaux à sec surent emportés par l'ouragan; huit hommes se noyerent en pleine mer. Cette tempête se sit sentir au loin. Car dans le mêmetemps, la Baltique & le Cattegat, eurent plusieurs vaisseaux perdus. Cet ouragan sur précédé & suivi de tourbillons de seu qui parurent dans les airs. Un de ces météores tomba près d'une maison, l'incendie y prit, mais sut éteint. Un semblable phénomene arriva la veille de Noël, à midi.

D E

Quelque extr de la Nature, pête arrivée de 22 Septembre pagné de plui d'une force in rope; mais fai bruit du tonne un trembleme

L'année 170 non plus qu'e Groënland dar excessif y sit se les glaces y ré qu'à la sin de Mappercevoir, de gnes, le moint sur une étendue dant la dureté famine; & si la tessources, les pas extrêmes.

Mais la Misse fement général parut réfroidie, mand, le plus dans; c'est-à dis de loin, montr nt

4

ais

nie

es.

ilo-

les er,

fur

nain

ux,

aba-

n de

d'un

affe.

ieds.

, les

huit

tem-

ême-

plu-

écédé

dans

d'une

fem-

midi.

Quelque extraordinaires que paraissent ces essets de la Nature, M. Crantz parle encore d'une tempête arrivée deux ans auparavant. Elle éclata le 22 Septembre 1757, avec un vent de Sud accompagné de pluies & de neige. On vit des éclairs d'une force inouie au Grochfand, & rate en Europe; mais sans aucune suite de seu, ni le moindre bruit du tonnerre. On crut sentir en même temps un tremblement de terre.

L'année 1760 ne fut pas fertile en événemens, non plus qu'en provitions. L'hiver enchaîna le Groënland dans une profonde inertie. Le froid excessif y sit sentir la disette de très-bonne heure. Les glaces y régnerent en si grande quantité, jusqu'à la fin de Mai, que même à Pâque on ne put appercevoir, de la cime des plus hautes montagnes, le moindre espace ouvert à la navigation, sur une étendue de mer très-considérable. Cependant la durcté de la Nature n'alla pas jusqu'à la famine; & si la charité se trouva dépourvue de ressources, les besoins de l'indigence ne surent

pas extrêmes.

Mais la Mission se ressentit de cet engourdissement général, & la serveur des Chrétiens en
parut résroidie. On vit, selon le proverbe Allemand, le plus près de l'Eglise, & le dernier dedans; c'est-à-dire, que les Sauvages, qui venaient
de loin, montraient plus d'ardeur pour la parole

Groënlan**d**.

Groënland.

divine, que ceux qui vivaient dans le voisinage des Chrétiens, & sur-tout des Européens. « On peut comparer, dit M. Crantz, les Sauvages » de la Nature, à une terre inculte qui ne produit rien, mais qui n'attend que de la semence, » pour être fécondée; & les Groënlandais qui sont été gâtés par le commerce des Européens, Ȉ une terre qui, donnant d'elle-même des ron-» ces & des chardons, n'en est que plus difficile ∞ à défricher & à cultiver. » En général, les Européens sont plus édifiés de la dévotion des Groënlandais, que ceux-ci ne le sont du Christianisme des Européens. La doctrine est plus pure en Europe, & la morale au Groënland. C'est qu'il est plus aisé d'inspirer des opinions que des mœurs: celles-ci tiennent aux besoins qui ne recoivent guères de Loi, que de la Nature; celles là dépendent beaucoup de l'ignorance de l'esprit humain, qui, dans son incertitude, reçoit indifféremment toutes les erreurs ou les vérités qu'on lui présente. Il n'appartient pas toujours aux Rois de donner des mœurs à leurs Peuples: mais tout homme de génie, s'il est éloquent, peut donner des opinions à son siècle. Souvent même l'enthousiasme suffit aux ignorans, pour répandre leurs idées. On le voit par les progrès que l'hétérodoxie du Herrnhutisme a faits dans le Groënland.

La petite Congrégation

DE

La petite C dit tout-à-coup composaient ci o une grande j o dans le parc n vages. » C'ét fon d'hiverner beau temps pe troupeau. Les habitation ou i quinze pieds de Les filles & les logemens sépare foixante-quatre assemblées de R l'esprit de l'Evar des familles; ma phytes, trop étra de la vérité.

comme Eve adit un de ces Sau atien formé du ade sa chair, os autre, comme acousins) se nou mais que nous

one fait pas de :

Tome X V

6

n

3

it

i

5,

1-

le

u-

n-

ne

en

ı'il

les

re:

-13

prit

lif-

on

ois

out

ner

ou-

urs

10-

en-

ion

La petite Congrégation de Lichtenfels s'agrandit tout-à-coup cette année de neuf familles, qui Groenland. composaient cinquante-cinq personnes. « Ce sut » une grande joie, dit M. Crantz, de voir entrer » dans le parc toutes ces brebis noires, ou Sau-» vages: » C'était au mois d'Août; comme la faison d'hiverner approchait, il fallut profiter du beau temps pour préparer un abri à ce petit troupeau. Les Groënlandais agrandirent leur habitation ou maison d'hiver, jusqu'à soixantequinze pieds de longueur, sur quinze de largeur. Les filles & les veuves furent mises dans deux logemens séparés. Mais la grande maison logea soixante-quatre personnes, & servit à tenir les assemblées de Religion. C'est-là qu'on retrouvait l'esprit de l'Evangile dans la paix & la concorde des familles; mais non dans le langage de néophytes, trop étranger à la raison pour être celui de la vérité.

« Comme Eve fut formée de la côte d'Adam, » dit un de ces Sauvages enthousiastes; ainsi, le Chréntien formé du côté de l'Agneau, devient chair "de sa chair, os de ses os. Vous savez, dit un pautre, comment les moucherons (ce sont les ocoulins) se nourrissent dans l'été de notre sang, mais que nous les tuons, ou les chassons. Jesus nne fait pas de même. Il se plaît à nous voir eng

Tome XVIII.

Groenland.

strer dans ses blessures, pour y rassafier notre same de son sang. s

Voilà les comparaisons avec lesquelles on édifie pent-être des Groënlandais, ou des Freres Moraves, mais on scandalise infailliblement les vrais Chrétiens, qui se repaissent des vérités sublimes de l'Evangile, & non pas d'allusions & de similitudes; honteux abus, jeux indécens de l'esprit humain. Hâtons-nous d'abrégrer sur ces puérilités,

1761.

Voyage de land.

Ce fut l'année suivante que M. Crantz, avec un de ses Confreres, s'embarqua pour le Groënland, dans l'intention de voir ce pays par luiau Groen. même, & d'y prendre des notions exactes, pour en faire une histoire sidèle. « Je partis, dit-il, » le 17 Mai de Copenhague. Je ne poùvais êtte ni mieux traité par les hommes, ni plus mal par »le temps. Les gens du vaisseau me comblerent » de prévenances. Mais, outre que nous fûmes rois semaines auprès des bas-fonds de Bus, sans » pouvoir faire plus de six lieues, j'eus cinq tempêtes à essuyer, dont la derniere qui m'accueillit à la pointe du Groënland, fut la plus danm gereuse. Cependant les vents de Nord & d'Ouest, » qui nous retarderent, avaient éclairei les glaces nation flottantes; de façon qu'à quelques montagnes soprès, que nous en vîmes, même d'assez loin, a la mer fut libre, & sembla nous ouvrir l'entre s de Balls'river. Mais, avant d'y emboucher, un

» calme » merci w vaille

» reusen » portée n éloign

so Enfin s femain

Des mà la Mi

n vages

» moindr nos chai

pays, el nous les

» répondai » cours de

pl'ame, l » étaient p

a Alors no » fit une es

» Ils en fu C'était 1

porter l'inc definaient la ils elpéraie perplexité. eussent ou

notre

n édifie Moraes vrais ublimes e similil'esprit uérilités. tz, avec e Groën-

par luites, pour is, diril, ivais être us mal par omblerent ous fûmes Bus, fans cinq temm'accueilplus dan-& d'Ouest,

les glaces montagnes affez loin rir l'entre bucher, un » calme soudain nous prit, & nous laissant à la merci du courant, faillit à faire échouer notte Groënland. » vaisseau contre les rochers de Kookernen. Heupreusement, comme nous n'étions plus qu'à deux » portées de fuiil de cet écueil, un vent nous » éloigna de la côte, & nous remit en pleine mer. » Enfin nous arrivâmes à New-Herrnhut, onze » semaines après être partis de Copenhague.

Dès le 3 & le 4 d'Août, nous sîmes arriver » à la Mission beaucoup de Sud-Landais, ou Sau-» vages méridionaux. Mais ils n'avaient pas la moindre idée de Religion. Ils venajent dans nos chambres, nous parler de la beauté de leur » pays, en nous invitant à les y suivre. Voulions-» nous les entretenir du bonheur des croyans, ils » répondaient qu'ils n'entendaient rien aux dif-» cours des Européens, & que l'immortalité de pl'ame, les noms de Créateur & de Sauveur, » étaient pour eux des mots incompréhensibles. » Alors nous appellames un Groënlandais qui leur »fit une explication très-claire de cette doctrine. » Ils en furent frappés & agités. »

C'était le premier effet de la prédication, de porter l'inquiétude dans l'ame des Sauvages. Ils defiraient la vérité des dogmes du Christianisme; ils espéraient, ils craignaient, ils doutaient. Cette perplexité les suivait par-tout, jusqu'à ce qu'ils eussent ou rompu toute liaison, ou fait une

### B12 HISTOIRE GÉNÉRALE

Groënland.

alliance éternelle avec les Chrétiens. Mais la jeu nesse se rendait, le plus souvent, sans combattre. On voit une fille s'arracher de sa famille, & venir habiter à la Mission. Son pere & sa mere vont l'y chercher. Elle pleure & demande à se convertir. Rien ne peut la ramener à la cabane paternelle, ni la parole que lui donne son pere de la laisser revenir au printemps, ni la tentation de beaux habits que lui promettent ses freres. Cependant son cœur se brise entre les mouvemens de la Nature & les impulsions de la grace. Elle tombe dans l'espèce de convulsion, que de tels combats font toujours éprouver à la sensibilité du sexe & de l'âge les plus prompts à s'attendrir. Ce spectacle porte le trouble & la douleur dans les entrailles du pere. Il ne peut quitter sa fille; il reste avec elle à New-Herrnhut, tandis que ses fils désolés vont rejoindre à Kangek leur frere ainé. La grace n'est victorieuse qu'à demi. La Nature souffre; une famille est mutilée, & ses membres déchirés palpitent dans l'angoisse. Telles sont les scènes touchantes & cruelles que donne une Religion qui porte le glaive dans la chair & le sang; lorsque, pour se faire suivre, elle veut qu'on brise les nœuds les plus chers & les plus facrés, les liens éternels qui unirent les familles avant les sociétés, & les sociétés avant les sectes. Est-ce, encore une fois, aux Propagateurs de la

doctrine du cloî disciple rejoint, étonnani s'il ne ve Moraves o cela m ces mots trait mal qu'un Gr quand on fur-tout p des estrop eu les pie couper, 8 gouvernais avait pas

Du reste augmenta vingt-cinq seize néopt accident. Confant de topar son charer une do allair lui ci

fon travail

doctrine de ce Luther qui rompit les barrieres du cloître & du célibat monastique; est ce à ses Groënland. disciples de séparer, pour ainsi dire, ce qu'il avait rejoint, les peres & les enfans? Aussi n'est-il pasétonnant qu'un Groënlandais, à qui l'on demande s'il ne veut pas assister à la prédication des Freres Moraves, réponde, « non je ne veux pas y aller, » cela me rendrait malade. » M. Crantz dit que ces mots signifiaient, que la prédication le mettrait mal avec lui-même. Mais on pourrait croire qu'un Groënlandais prenait ce mot à la lettre, quand on voit, en esset, la Mission fréquentée fur-tout par des infirmes, des paralytiques, & des estropies. The homme, entr'autres, après avoir eu les pieds golds par le froid, se les était laissé couper, & cependant, ainsi mutilé, ce Chrétien gouvernait un kaiak avec tant d'habilité, qu'il n'y avait pas de Pêcheur Groënlandais qui vécût de son travail avec plus d'aisance.

Du reste, la Congrégation de New-Herrnhus augmenta cette année, mais de quinze enfans sur vingt-cing baptêmes. Elle perdit d'un autre côté , seize néophytes qui moururent; un seul périt d'un accident. Ce fur, dit M. Crantz, le petit Jonas, enfant de trois ans, qui ravissait les Missionnaires. par son chant. Il était assis au soleil pour y respizer une douce chaleur, & pendant que sa mere allait lui chercher à boire, une pièce de glace

Q q iii

a jeu battre. z venir e vont e conne paere de tion de es. Ce-

de tels bilité du drir. Ce dans les a fille; il que ses

vemens

ce. Elle

eur frere demi. La e, & ses Te. Telles ue donne a chair & elle vent

e les plus

s familles

les sectes.

eurs de la

Groënland.

fondue au dégel, tomba sur le corps de cet enfant, & l'écrasa, Telle est la vie que l'on mene au Groëoland : le dégel du printemps n'y est pas moins funeste que les glaces de l'hiver. Puisque l'Evangile est fait sur tout pour les malheureux, il ne manquera jamais de disciples; car il y aura toujours des victimes à console: celles de la société chez les Européens, celles de la Nature chez les Grocnlandais. Un d'entr'eux disait à une vicille femme, qui sentait avec effroi les approches de la mort; « nous craignions, comme otoi, la prine de mourir; mais depuis que nous mespérons d'aller vivre avec le Sauveur, cette » crainte s'est évanouie. Ah! dit la mourante, que vous êtes heureux! » C'est dans ce moment où l'homme soupire pour l'immortalité, que la Religion inspire ses terreurs, ou ses espérances. Mais alors le juste n'a rien à craindre.

Le petit troupeau de Lichtenfels, s'était accru de trente Catéchumenes dans une année. Les Missionnaires avaient besoin d'assistans; mais comment pouvoir les loger? Leur grande maison était trop petite, & d'ailleurs presque en ruine. Un pan de muraille était tombé deux sois; les corbeaux en avaient rongé la couverture de cuir, & la pluie tombait à travers le toit par mille trous. Ensin il s'y était amoncelé tant de neige de toutes parts, qu'on passait sur la maison sans s'en apper-

cevoir. I rope. Ma posait à r le 8 Jui. Fridérics-charpente

Quelle

n'y avait of lade. Le re pour acher fur l'emple qu'on trou les Freres à l'espèce de solus. Une à leur situa semble que qu'aux Heriseuls héritie ment.

Par un fi fur eux, il New-Hernh ou Charpen à cause de l la croupe d'i un mur de plan de la s cevoir. La Mission attendait une charpente d'Europe. Mais le saison était avancée, & l'on se dis- Groënland. posait à réparer le vieil édifice, quand on apprit, le 8 Juiller, qu'un vaisseau venait d'arriver à Fridérics-haab, chargé de toutes les pièces de charpenterie, prêtes à mettre une maison sur pied.

Quelle joie, mais aussi quel embarras! Il n'y avait que trois ouvriers, dont un était malade. Le reste de l'été ne laissait pas assez de temps pour achever cet édifice. On était même indécis fur l'emplacement. Mais un texte de l'Ecriture qu'on trouva dans l'Office du jour, détermina les Freres à mettre la main à l'œuvre; car c'est l'espèce de sort qui les guide, quand ils sont irrésolus. Une allusion, un rapport de leur lecture a leur situation, est pour eux une inspiration. Il semble que l'Esprit Saint ait moins parlé aux Juiss qu'aux Hernhutes, ou que ceux-ci sojent les seuls héritiers de l'Ancien & du Nouveau Testament.

Par un surcroît d'attention de la Providence sur eux, il était survenu cinq des Confreres de New-Hernhut A Lichtenfels. Tous se firent Maçons ou Charpentiers. Mais l'ouvrage allait lentement à cause de la pente du terrain; ils bâtissaient sur la croupe d'une colline. Il leur fallut donc élever un mur de dix pic ds d'un côté, pour égaliser le plan de la maison. Ce travail coûta beaucoup de

Q q iv

e cet l'on s n'y hiver. s males; car celles de la x disait froi les comme e nous , cette te, que

nent où

la Reli-

es. Mais

ait accru ée. Les ; mais e maison en ruine. fois; les de cuir, lle trous. de toutes

en apper-

Groënland.

temps à peu d'ouvriers. Enfin il leur arriva du fecours. Au retour de la pêche du hareng, les Groënlandais se mirent à porter des pierres sur leur dos, & de la terre dans leurs vieux habits d'hiver, saure de sacs. Le Capitaine du vaisseau se prêta même au besoin des Freres, en venant décharger son bois de charpente dans un endroit assez voisin de leur habitation, au-lieu de le débarquer au comptoir de la Colonie, qui était à trois milles plus loin. Ces attentions, la bonne volonté des gens de l'équipage, l'empressement des Groënlandais, tout concourut si bien à hâter l'ouvrage que, malgré le mauvais temps, l'édifice sur mis sur pied dans le court espace de trois semaines.

On poussa l'intérieur du logement, avec la même activité. Dès le commencement d'Octobre, il y eut deux chambres en état d'êrre habitées. Tous ces travaux furent précédés & accompagnés de prieres & de sermons relatifs au but de cette pieuse fondation, & la ferveur de la dévotion pe faisait qu'échausser l'ardeur des ouvriers.

Cependant l'année avait été fort sigoureuse. L'éternel ennemi de ce climat inhabitable, le froid avait affamé les Grochlandais jusqu'à la fin de Mai. La terre couverte de neige, & la mer de glaces, les avaient tenus bloqués dans leurs cabanes, après la consommation de toutes les provisions.

On avair Sud. Que font les p le Nord que ces c la Baie de Mais un loin, qu'il Sans tente du naura exposés à dont la re en eurent force de autres, con grands fro la glace.

fut assez do quelquesois jour: mais temps. La n les poules glaces, ven la vue éblo les prenait qui resusait de la chasse

iva du ng, les rres fur habits vaitleau venant endroit e le déqui était la bonne essement a håter l'édifice de trois

avec la Octobre, habitées, mpagnés de cette dévotion ers.

euse. L'éroid avaic Mai. La le glaces, cabanes, revilions. On avait extrêmement souffert sur les côtes du Sud. Quoique les plus voifines du Soleil, elles Groënland. sont les plus exposées aux glaces flottantes, que le Nord y débouche par la mer Orientale. Dès que ces obstacles cesserent, on se répandit dans la Baie de Fisher-Fiord, pour attraper du poisson. Mais un coup de vent emporta les Pêcheurs si loin, qu'ils eurent de la peine à regagner la terre. Sans tente & sans abri, ces malheureux échappés du naurrage, resterent deux jours & deux nuits, exposés à toutes les rigueurs d'un Ciel nébuleux, dont la rosée n'était que glace. Quelques-uns en eurent les membres gelés; & ce ne fut qu'à force de se battre, & de se traîner les uns les autres, comme c'est l'usage au Groënland, par les grands froids, qu'ils se garantirent de périr sur la glace.

A Lichtenfels, le commencement de l'hiver fut assez doux, pour donner la facilité de prendre quelquefois jusqu'à dix veaux de mer dan un jour : mais la neige & la glace reprirent au printemps. Là mer devint impraticable. Heureusement les poules d'eau, ne pouvant respirer sous les glaces, venaient à terre; & comme elles avaient la vue éblouie par la blancheur de la neige, on les prenait en vie avec la main. Ainsi, les glaces qui refusaient la pêche, donnaient les ressources de la chasse.

Groenland.

« Je passais un soir, dit un Missionnaire dans no son Journal, c'était le 8 Avril; je passais dans » une maison à l'heure du souper. Je vis deux » veuves, avec leurs enfans, tenant à la main sune poignée d'algue, qu'ils allaient manger, » avant de se coucher. C'était leur nourriture or-» dinaire, à laquelle ils ajoutaient quelques moules, p quand ils en trouvaient sur le sable, à la basse marée. Cependant ils étaient contens, & ne se » plaignaient jamais. Il est vrai qu'il régnait, parmi ptous ces malheureux, une prévenance mutuelle! Si l'on prenait un veau, toute la maison y avait » part. Mais quand il fallait le dépecer entre soixante personnes, les portions étaient perites d'autant » plus qu'on n'attrapait gueres, dans cette faison, sque de jeunes veaux. Le jour suivant nous par-» tageames, entre les indigens, le peu de harengs » qui s'était conservé de la pêche de l'été, pour » les besoins de l'hiver. On ne pouvait en faire » une grande provision, il se gâtait à l'humi-» dité; car on n'avait point de magasin à Lichn tenfels. 2

Du reste la belle saison y sut très-heureuse pour la pêche. Le Facteur de la Colonie voisine, employatout l'hiver à faire transporter & encaisser les huiles qu'il avait achetées en automne. Depuis que les Herrnhutes se sont établis dans le Groënland, le commerce s'y est accrû d'une année à l'autre, au nissent seul auparavant viron cent marchandis

Parmi les remarque u nation, fu goutte don qu'il voulai Sa fèmme a naires. On I macie, qui y prit confia lement foul l'enflure de l remède, ou un Groënla noir, un pl ent une for ces Sauvage ont d'autant agées & co

Un phénd d'avoir été d philofophiqu qui parut le du matin. L l'autre, au point que leurs petites peuplades fournissent seules autant de cargaison qu'on en tirait auparavant de tout les pays. C'est un objet d'environ cent cinquante tonneaux, ou barils de marchandises.

Gr**oë**nlan**d.** 

Parmi les particularités de cette année, M. Crantz remarque un effet, ou du hasard, ou de l'imagination, sur une maladie très-aigue, C'était la goutte dont un Groënlandais fut si tourmenté, qu'il voulait se fendre le pied où il en souffrait. Sa fèmme alla demander un remède aux Missionnaires. On lui donna la premiere phiole de Pharmacie, qui se trouva sous la main. Le malade prit confiance, & bientôt il se sentit non-seulement soulagé de sa douleur, mais guéri de l'enflure de la goutte. Le moindre changement de remède, ou de régime, est capable de rétablir un Groënlandais malade. Un morceau de pain noir, un plat de gruau d'avoine, quand ils en ont une forte envie, vaut une médecine pour ces Sauvages, fur qui les sensations nouvelles, ont d'autant plus d'activité qu'elles sont moins paragées & combattues.

Un phénomene, qui n'a rien de singulier que d'avoir été observé au Groenland, avec des yeux philosophiques, ce sut une éclipse totale de Lune, qui parut le 12 Novembre à sept heures & demie du matin. Le Calendrier de Copenhague n'en sit

la basse

la basse

la ne se

la parmi
utuelle!

y avait
soixante
d'autant
e faison,
ous parharengs
te, pour
en faire
l'humià Lich-

heureuse

voiline,

encaisler

. Depuis

Groën-

année à

re dans

is dans

is deux

a main

anger,

ure or-

noules,

Groënland.

pas mention; mais elle fut annoncée dans celui de Berlin, comme invisible, environ pour une heure & demie de l'après-midi. On peut juger, par cette différence, de la distance qu'il y a entre le Méridien de Berlin, & celui du Groënland à Balls'river.

M. Crantz, dont les annales finissent à 1762; entame l'Histoire des Missions de cette année. par de longues plaintes sur le peu de disposition que témoignaient les Groënlandais du Sud à se convertir. Leurs cœurs, dit-il, sont impénétrables comme leurs rochers. Quand on leur parle du Créateur & du Sauveur, ils répondent qu'ils n'entendent pas ce langage; & cela veut dire, qu'ils ne veulent pas même l'entendre. Ils ont toujours des raisons pour ne pas écouter les Catéchistés & les Prédicateurs; l'un veut aller chercher de la poudre & du plomb pour chasser aux rennes; l'autre, manger de l'ours; l'autre construire un canot. « Enfin, continuent les Missionnaires, nous » voyons passer beaucoup de ces Méridionaux qui sovont au Nord, ou qui en reviennent; mais le commerce qu'ils y font avec les Européens, » les rend en même-temps, & plus policés, & plus prévenus contre le Christianisme.

De tout temps

ou prévenus contre le Christianisme.

De tout temps les Missionnaires du Nouveau-Monde, ont avoué que la fréquentation des Navigateurs & des Marchands d'Europe, détruisait auprès des Américains,

tous les fru pour cela, avaient obi du Portuga voilins de l Religion, Rien n'est même s'y ce les uns pri veulent do rale fainte, vages qui v les discours l'exemple. celere pas le land. On s'y quelquefois a cette différe voirs de M croient natu les Herrnhu qui veut fair da Seigneur cher; celuidonnent une couvrir la pu » semble qu penyoyé

tous les fruits de la prédication de l'Evangile. C'est pour cela, sans doute, que les Jésuites du Paraguai, avaient obtenu que les vaisseaux de l'Espagne & du Portugal ne séjourneraient pas dans les Ports voisins de leurs peuplades. Mais leur prétexte de Religion, cachait, dit-on, un projet d'ambition. Rien n'est pur sur la terre, & le nom du Ciel même s'y corrompt dans la bouche des hommes: les uns prêchent une Religion d'obéissance & veulent dominer; les autres professent une morale sainte, & vivent dans la débauche. Les Sauvages qui voient les œuvres, & n'entendent pas les discours; méprisent la parole, & suivent l'exemple. Cette conduite très-conséquente, n'accelere pas les progrès du Christianisme au Groënland. On s'y plaint que les habitans du Midi sont quelquefois aussi libertins que les Européens, avec cette différence, qu'ils ne connaissent pas les devoirs de Morale & de Religion, que ceux-ci croient naturels, & révélés à l'homme. On voit les Herrnhutes aux prises avec un Groenlandais; qui veut faire sa concubine d'une de leurs épouses du Seigneur; l'un la poursuivre, les autres la cacher; celui-là réclamer le droit de son pays, qui donnent une femme à qui peut la ravir ; ceux-ci, ont avous couvrir la pudeur du manteau de la Religion. « Il des Marplemble que satan, disent les Freres Moraves, ait méricains, penyoyé dans ces cantons, l'écume de ses sujets

celui r une juger, a entre aland à 1762; année,

polition

ud à se impénéeur parle ent qu'ils eut dire, . Ils ont r les Cachercher x rennes; struire un ires, nous onaux qui ; mais le uropéens, és, & plus tout temps

rant ils font gloire d'employer leurs jours & Groënland. » leurs nuits à son service, dans les festins, les » danses, les jongleries, la débauche & le sorstilége. C'est un torrent qui entraîne même les » plus sensés des Infidèles. » Cependant l'Auteur de ces complaintes, se félicire de ce que le petit troupeau de Chrétiens n'est point infecté de la contagion. Les enfans même, des qu'ils entendent le bruit d'un bal de Sauvages, fuient & fement l'alarme, comme les coureurs d'une armée, à l'approche de l'ennemi.

On sera moins étonné du peu de facilité que les Herrnhutes ont à multiplier le nombre des Chrétiens, quand on fera réflexion que l'ignorance même des Sauvages, est un obstacle à leur conversion. L'équivoque des langues, suffit pour prennent arrêter les fruits de la prédication. Au commen- un son de cement, quand les Danois parlaient de l'existence de Dieu, leur mot Gud, embarrassait les Groen monie, & landais qui, confondant le sens avec le son, s'imagra sion inessa ginaient qu'on voulait leur parler d'une riviere œux qui ne Car Gud, qui chez les Danois signifie Dieu pprennent à ne veut dire que fleuve chez les Groënlandais qui lisent pr Eh! qui doute, disaient ceux ci, que la riviere chanter. Elle existe! Comment ne croirais-je pas à Gud, résque les hom pondait un de ces Sauvages! N'entens-je par la pêche ou » sa voix? » C'était du bruit d'une riviere qu'i gués, n'ont voulait parler. Les choses sublimes & inouie Mais Dieu si

qu'on leu chaient pa plus intel créer l'ho homme, & eût pu mo Il fallait logiques q des moyen était la res

« Le cha » est doux » tion du c » culte raise o toujours » profondes ours & ins, les le forême les l'Auteur le petit té de la ntendent e fement e, à l'ap-

E

mbre des

qu'on leur racontait de la Divinité, ne rapprochaient pas leurs esprits grossiers de la vérité. Les Groenland. plus intelligens convenaient que Dieu avait pu créer l'homme. Mais que le Créateur se fût fait homme, & que l'auteur de la vie & de l'existence, eût pu mourir; c'est ce qu'ils ne pouvaient croire. Il fallait donc suppléer aux raisonnemens théologiques qui n'ont d'empire que sur l'esprit, par des moyens qui pussent agir sur les sens. Le chant était la ressource des Missionnaires.

« Le chant des Hymnes, disent-ils, quand il cilité que sest doux, mélodieux, accompagné de l'onc-» tion du cœur, n'est pas la moindre partie d'un le l'igno-sculte raisonnable. Cette espèce de Théologie a acle à leur stoujours un heureux effer. Les Hymnes s'apsuffit pour prennent aisément; les enfans les chantent avec commen-sun son de voix qui pénètre. Les vérités les plus » profondes s'infinuent par le charme de l'harl'existence profondes s'infinuent par le charme de l'har-les Groën pmonie, & gravent dans les ames une impresson, s'ima sion inessaçable. » Dans les écoles de chant, ne riviere ceux qui ne savent pas lire, assis sur un banc, ifie Dieu apprennent à chanter de l'un de l'autre. Les Sœurs, oënlandais qui lifent presque toutes, savent encore mieux e la rivier chanter. Elles n'ont pas autre chose à faire; tandis Gud, té que les hommes, qui passent toute la journée à ens-je pa la pêche ou a la chasse, revenant le soir bien fativiere qu'i gués, n'ont envie que de manger & de dormir. & inouie Mais Dieu supplée, en leur faveur, à ce moyen

Croënland

d'instruction. Tantôt il envoie des maladies, & tamôt des visions. C'est du moins ce que les Herra nhutes appellent les voies de Dieu, lorsqu'ils veulent s'autoriser dans leur Apostolat. Dans tout ce qu'ils disent, ou qu'ils font, dans tous les événenemens dont ils sont témoins, ils voient un dessein de la grace, un moyen divin, pour opérer la conversion des Groënlandais. On les trouve partout sur les traces des Jésuites. Ils ont déjà l'usage des Cantiques, introduit par cette Société dans les Missions. Bientôt ils emploieront, comme elle, les Retraites, les Congrégations, & tous ces moyens qui, dans la véritable Eglise, devraient produire des fruits permanens, mais qui, dans une Communion hétérodoxe, n'auront que des effers subits & passagers. Laissons encore une fois les exercices spirituels des Herrnhutes, pour jeter un coup-d'œil sur des travaux plus rélatifs à l'Histoire des Voyages.

Les Missionnaires avaient à peine achevé de bâtir leur maison de Lichtenfels, qu'ils furent obligés de la réparer; il leur fallut relever une cheminée détruite par la gelée; calfater le toit avec de la mousse; goudronner l'enceinte; & faire le parquet avec quatre douzaines de planches, qu'ils avaient fait venir de Good-Haab. Ensin ils bâtirent une tour, pour une cloche qu'on leur avait apportée de Copenhague

dix pieds of des courses mousse, du des taillis & ne fut pas La neige & ] d'une fois le y a moins ublistance, ennes y son y manque es Groënland e bouche cet urent fourni mit ordinair M. Crantz. endurcisseme Ceux qui vi & qui s'arrêr la prédicatio conscience. notion de I changer de i de leur vie, life. Ils écou

Enfuite ils

serent un

rain humic

Enfuit

Tome X

9 . &

Herr-

fqu'ils

ns tout

événe-

dessein

érer la

ve par-

l'ulage

été dans

me elle,

Ensuite ils radouberent leur vieux bateau, creuserent un puits, tracerent un jardin sur un ter- Groënland. rain humide, & l'entourerent d'une muraille de dix pieds de hauteur. Tous ces travaux exigeaient des courses. On alla dans les isles chercher de la mousse, du bois flottant sur les bords de la mer. des taillis & des arbrisseaux dans les vallées. Ce ne fut pas sans péril, quoiqu'au milieu de l'éré. La neige & la glacé arrêterent, ou retarderent plus d'une fois le transport de ces matériaux. D'ailleurs l y a moins de ressource pour le chauffage & la tous ces bisistance, dans ce canton, qu'à Balls'river. Les devraient dennes y font rares, ainsi que les poules d'eau. ui, dans ly manque plusieurs sortes de poissons. Aussi que des es Groënlandais n'eurent pas autant de provisions re une fois le bouche cette année que la précédente, & ils ne pour jeter prent fournir que la moitié des huiles qu'il en ifs à l'Hif-

M. Crantz répète encore ses lamentations, sur achevé de mdurcissement des Groënlandais inconvertis. l'ils furent Ceux qui viennent du Nord & du Sud, dit-il, elever une & qui s'arrêtent à Kangek, ne veulent pas écouter ter le toit la prédication, craignant les syndéreses de leur 'enceinte conscience. Presque tous ont maintenant une nzaines de notion de Dieu; mais ils s'obstinent à ne pas de Good changer de mœurs. La comparaison qu'ils font pour une de leur vie, avec celle des aurres, les tranquilppenhague life. Ils écoutent prêcher la morale de l'Evan-Enfuit

Tome XVIII.

» gile avec indifférence. Mais quand on veut leur » parler de Jesus, & de ses mérites, ils suient somme si le feu les poursuivait. Les enfans ont pune autre espèce de sensibilité. Rarement ou les mentretient des fouffrances du Sauveur, sans leur » arracher des soupirs, & quelquesois des larmes. » Les vieillards, au contraire, s'irritent de ce plangage. J'en ai vu, dit M. Crantz, touchés au point de trembler & de frissonner comine un adaim, faire des contorsions, frapper du pied, » secouer leurs habits, écouter enfin avec tous » les fignes d'impatience, & quand le fermon métait fini, courir avec précipitation, de peur que » la parole Divine ne s'attachât à leur ame. » Aussi. de trente bateaux qui passerent à New-Herrnhut. ne resta-t-il à la Mission, que deux jeunes filles Luthériens

Mais le Missionnaire se console de ce peu de les invite plu succès auprès des inconvertis, par la prospérit miverselle. du petit bercail des Chrétiens. Dans les voyage M. Crantz & les travaux de la belle saison, il ne s'en perdi Histoire du aucun. On prit beaucoup de poules d'eau, de tous les veaux marins. Dès les premiers jours d'Avril o formés. On, y attrapa même une vache marine: c'était la second conomique; qu'on eût vue en ces parages, depuis trente an incléssassique Ainsi, l'année sut abondante pour la pêche; ma derrnhures. elle finit par une sorte d'épidémie, qui n'enle murage, qu cependant que dix-neuf Chrétiens. M. Cran Mentiel, mê finit cet Article, par un précis de la vie de Groënland

justes. El grégation ne manqu la charité o impression land. Mai rentes à to fecte, & ne raisonnable de l'enthou l'erreur des vages mour car la raiso scandalise sc Mission de 1

ut leur

fuient

ans ont t on les

ans leur

larmes. de ce

uchés au

mine un

du pied,

justes. Elle est sans doute édifiante pour la Congrégation des Herrnhutistes. Ces pieuses Histoires Groënland. ne manqueront pas d'exciter la ferveur des uns, la charité des autres, & de hâter, par ces heureuses impressions, l'avancement des Missions du Groënland. Mais elles doivent être au-moins indifférentes à tous les Chrétiens qui no sont pas de sa secte, & ne peuvent qu'inspirer à tous les hommes raisonnables une sorte de pitié pour les victimes de l'enthousiasme. Si les mensonges, ou plutôt si avec tous l'erreur des Herrnhutes, console quelques Saue sermon vages mourans, on voit qu'elle afflige les vivans; peur que car la raison grossiere de ce peuple stupide, se e. » Aussi candalise souvent d'une doctrine prêchée sans la Herrnhut Mission de l'Esprit Saint, qui n'appelle point des unes filles Luthériens à la propagation de l'Evangile, mais ce peu de les invite plutôt à rentrer dans le sein de l'Eglise prospérit universelle.

es voyage M. Crantz a cru devoir donner à la fin de son s'en perdi Histoire du Groëmand, une description racourcie d'eau, de le tous les établissemens que sa Congrégation a d'Avril o firmés. On, y trouvera tous les détails de situation t la second conomique, de police civile, & de discipline s trente an icclésiastique, qui concernent la Mission des pêche; ma derrnhutes. Quoiqu'il n'ait fait, ce semble, son qui n'enle myrage, que pour ses Confreres, il devient M. Cran effentiel, même aux Savans, pour la connaissance a vie de 📢 Groënland. La Religion y ébauche la police

Rrij

d'un peuple sauvage. Les Herrnhutes y jettent les fondemens de la société. La premiere Eglise y forme la premiere bourgade. C'est un spectacle curieux, de voir comment des étrangers, sans science & sans richesses, parviennent à rendre habitable, un pays où les Indigènes n'ont jamais su qu'errer, sens cesse balottés entre la mer & la terre qui les repoussent tour-à-tour, & semblent de la Col se faire un jouet de l'espèce humaine. L'Ouvrage prois gran de M. Crantz, ennuyeux à parcourir au premier cochers qu coup-d'eil, attache, à mesure qu'on y avance. est couver Semblable à ces déserts sablonneux où, quande jetter com on a marché quelque temps, on est forcé d'achever sireurs. La sa route, de peur de perdre ses satigues, sans les abréger, en revenant sur ses pas; cette Histoire du l'est qu'un Groënland, aride, estrayante, comme le pays même as de ce r dont elle est le tableau, rebute, ou fait languis élève la mais du l'attention & la curiosité du Lecteur : mais, quand ation. Son on a franchi tant de glaces, il est triste d'avoir iles, lui d feit un si long voyage, sans avoir rien vu, & noins pour de ne pas rapporter au-moins des cailloux d'un bit que d'u rivage sans culture. Il fant donc recevoir le précité planches qu'on va lire, comme une collection de tout commilieu d qu'il y a de curieux dans un pays où la Natur est morte. Les hommes qui cherchent à la ran dix pieds de mer, deviennent intéressans. Deux peuplade rande pièce élevées au Groënland, par six hommes obscurs diment, soulagent un moment l'ame accablée de la déva tambres,

tation de deux Na ne font

cœurs. Au Su est située milles de . E

ttent les

Eglife y

spectacle |

ers, fans

à rendre

tation de deux Empires, ruinés en Amérique, par deux Nations Chrétiennes. L'humanité, la vertu, ne sont pas encore éteintes au fond de tous les cœurs.

Au Sud-Ouest de la Presqu'isse de Balls'river, ont jamais west située la maison de New-Herrnhut, à trois a mer & milles de la mer, entre le Havre de la Baie, & femblent ede la Colonie de Good-Haab. La côte y présente L'Ouvrage mois grandes plates-formes, séparées par des u premier mochers qui s'avancent dans la mer. Le rivage y y avance. At couvert de cailloux, que cet élément semble où, quand sejetter comme une digue qu'il oppose à ses propres é d'achever sureurs. La côte monte insensiblement entre les nes, sans les pochers, dans un vallon creusé par un ruisseau qui Histoire du l'est qu'un chemin de glace en hiver. A quelques pays même pas de ce ruisseau, sur la plate forme du milieu, fait languis élève la maison de la Mission, ou de la Congrénais, quand paion. Son grand corps de logis, flanqué de deux riste d'avoi des, lui donne l'air d'un Palais. C'en est un du rien vu, amoins pout le Groënland; quoique cet édifice ne cailloux d'un bit que d'un étage, construit de bois, couvert de tout com milieu du faîte, s'offre de loin une petite tour, nt la Natur mirenferme une cloche. La maison n'a que soixantent à la randix pieds de long, sur trente de large. La plus x peuplade rande pièce est l'Eglise. Dans ce même corps de mes obleur himent, font quatre chambres, & deux antide la déva sambres, dont l'une sert de sallon à manger,

Rriij

Groënland,

& l'autre d'école pour les filles. L'aile droite, au Nord, est composée d'une chambre pour le Catéchiste, d'une antichambre, & d'une école pour les garçons. L'aile gauche, au Midi, ne comprend que deux magasins, l'un pour les provisions, l'autre pour le bois. A quelques pas de-là. est un étable de brebis. Dans les souterrains on a bâti la cuifine, la boulangerie & le four; & dans la cuifine on a creusé un puits. Sur le devant de la maison, à l'Ouest, on a planté un jardin. qui ne fournit à la table que des laitues, des navers, des raves, des choux, des porreaux. Un chemin mene du jardin au rivage, où l'on a bât un hangard à la Groënlandaise, pour y mettre deur grands bateaux & le bois de charpente, à couver des ouragans & de la neige.

A droite & à gauche du grand édifice, le abane, que Groënlandais ont construit sur la croupe des rochers qui descendent à la mer, leurs habitation outes à la d'hiver; & derrière ces maisons, leurs magasin du fenêtres de vivres ou de provisions de chairs, de graisse Lichtense & d'huiles de poisson. Les caisses de harengs sores qui font leur nourriture ordinaire; les pelleteris de circuit, pour les tentes, & les autres ustensiles, sont dans pui s'enfonce un grand magasin fait de lates de cèdres. Au-dest deux entrée en éré, sont plantées entre les deux rangées de lus solide, maisons, sur un terrain uni, En layer, les Umia.

font le lo tenus fu Kaiaks, la pêche. Int deux pour les pierres ta mottes de loin à de Groënland la terre mêmes. C le cochléar our de le lhiver, ce mination p k fymmétr outes à la ou fenêtres Lichtenfe e circuit, E droite; pour le me école Midi, ne r les propas de-là. errains on e four; &

sont le long de la côte la quille renversée, & soutenus sur des pieux ; ils servent de couvert aux Groenland. Kaiaks, aux tentes ployées, & aux ustensiles de la pêche. Du côté du Nord, derriere les cabanes, Ont deux cimetieres; l'un, pour les baptisés; l'autre, pout les inconvertis. Les tombes sont faites de pierres taillées dans le roc, & sont convertes de mottes de terre, qui verdissent & ressembleut de le devant lois à des couches de jardinage; comme si les un jardin, Groënlandais ne pouvaient engraisser & séconder itues, des la terre où ils sont nés, que de leurs cendres prreaux. Un mêmes. Cependant en été, l'on voit le gazon & l'on a bât le cochléaria étendre des palissades de verdure aumettre deux mur de leurs cabanes, & sur leurs toits. Dans hiver, ce coup-d'œil est remplacé par une illumination presque continuelle des seux de chaque édifice, le abane, qui forment une perspective réguliere supe des ro & symmétrique, comme les maisons, qui bâties s habitation toutes à la même hauteur, ont des ouvertures urs magasin ou fenêtres uniformes, à des distances égales.

, de graisse Lichtenfels, à trente-six lieues au Sud de arengs fore: New-Herrnhut, dans une Isle d'environ hu' lieues les pelleterie le circuit, domine sur le voisinage de la mer, les, sont da mi s'ensonce dans une Baie entourée de rochers res. Au-dest mides & pelés. Le bâtiment n'a qu'un étage, mais leux entrées. L'Eglise est sans piliers, plus belle, x rangées dus solide, & même un peu plus large que celle ;, les Umia

Groënland.

un roc où l'on n'imaginerait pas de trouver des hommes. Le corps de logis contient trois chambres à coucher, deux autres petites chambres & une cuisine: on y a joint une étable de brebis, & un chantier de bois. Derriere la maison, était une espèce de frondriere, où l'on a fait un jardin. Devant ce logement, il n'y a de la place que pour quatre maisons de Groënlandais. Mais de l'autre côté, où la mer laisse plus de terrain habitable, on est assez au large pour bâtir.

New-Herrnhut a soize maisons. Trois de ces logemens sont des clostres ou dortoirs. Le premier renserme circquante-cinq jeunes gens ou perits garçons; un autre, soixante-huit filles, soit en bas-âge, soit nubiles; & le troisseme, soixante-deux veuves. La plupart de celles-ci vivent ensemble; mais les autres, qui ont des ensans, mangent avec leurs familles.

Treize maisons contiennent soixante-quatre familles, qui se réunissent sous un même toit, aumoins deux, & sept au plus. Ce n'est pas autant par détresse, ou par économie, qu'on vit ainsi plusieurs ensemble, que pour se réchausser mutuellement par la co-habitation. Chaque famille est composée de huit à dix personnes. Les unes en ont moins, mais telle en aura seize. Elles ont chacune leur sampe, ou soyer en hiver, comme leur tente en été, Chaque samille devrait aussi

avoir fon qui possè homme pêche.

Les C arrangem n'ont pas pour la fu gêne nuit propagation prouvé, d persion do la chasse; la distribu for la facil pêchent par tandis que de pêcheri disene des flambeau q loin du foy vivaient lép on verrait ténèbres,

Malgré des Chrétic maître d'al avant de p avoir son Umiak; mais il n'y en a que trente-deux qui possèdent un grand bateau. Du reste, chaque Groënland. homme a son kaiak, pour vivre de la petite pêche.

Les Chrétiens suivent, à cet égard, le même arrangement que les Sauvages, si ce n'est qu'ils n'ont pas la liberté d'errer & de se débander pour la subsistance. On croirait d'abord que cette gêne nuit à l'abondance des provisions, & à la propagation de l'Evangile : mais l'expérience a prouvé, dit M. Crantz, que si d'une part la dispersion donne plus d'avantage pour la pêche & la chasse; de l'autre la régle & l'économie dans la distribution & le soin des vivres, l'emportent sor la facilité de s'en procurer. Les Sauvages qui pêchent par-tout, manquent souveut de subsistance; tandis que les Chrétiens, bornés à certaines côtes de pêcherie, ont un superflu qui supplée à la disette des autres. Quant à l'Evangile, c'est un flambeau qui a besoin de nourriture; il s'éteint loin du foyer de la Mission, & si les Néophytes vivaient séparés, chacun dans le lieu de sa naissance, on verrait plus de Chrétiens retomber dans les ténèbres, que de Sauvages attirés à la lumiere.

Malgré ces bornes que l'on met aux courses des Chrétiens, chaque pere de famille est le maître d'aller planter sa tente où il veut. Mais avant de partit, il avertit du lieu qu'il choisit,

ambres & une , & un ait une jardin. ue pour l'autre bitable:

ver des

de ces Le pregens ou lles, foit foixanteivent ens enfans,

te-quatre toit, auas autant r vit ainsi uffer muie famille Les unes

Elles ont r, comme vrait aussi

Groënland

afin que les Missionnaires, ou les Coadjuteurs; puissent le trouver dans leurs visites. On a de plus l'attention de ne pas laisser partir les Néophytes avert Pâque. C'est un devoir qu'on a su leur imposer, pour les faire participer aux graces du mystere qu'on folemnise dans cette sête. Mais comme on veut leur ôter tout besoin, ou prétexte, de s'absenter avoir la célébration de la Pâque; quoique chacun foit libre de dif, oser de ses provisions, les Pasteurs ont l'œil sur l'usage quis'en fait, de peur que la dissipation, ou la mauvaile économie, ne les épuise avant la saison de les renouveller. C'est dans ce dessein qu'on a bâti un magafin, où chacun apporte sa provision de harengs & de poissons séchés, dont il va prendre deux ou trois fois par semaine, la quantité nécessaire pour la subsistance de chaque jour.

Au mois de Mai, les Freres ont soin qu'on aille de bonne heure à la pêche du veau marin, pour renvoyer les Umiaks aux gens qui n'en ont point, & leur donner le moyen de faire leurs provisions. Un Missionnaire suit chaque bande, dans les différentes pêches, qui ont toutes leurs saisons. Celle du hareng dure un mois. C'est le temps où les Payens sont le plus de solies, & le Pasteur alors doit veiller sur son troupeau. Il prend garde qu'aucune brebi ne reste en arrière, ou ne s'égare. Les Grandais ont toujours conservé le

naires t déroben expolen où l'on tions. Le fervent ( les prov mer qui tentes, befoins & uniquemo après les dans la di mais oné tolit ce q Tel'es fo emploient chasse.

goût le

comme

Commo riche qu'il à l'autre de ces en est un des La monog

urs ?

a de Néo-

a fu

races

Mais

ı pré-

de la

fer de

l'ulage

a mau-

fon de

a bâti

ion de

rendre

ité né-

, pour

point,

vitions.

les dif-

s. Celle

où les

ur alors

d garde

ne s'é-

servé le

ır. on aille comme il est difficile de les y suivre, les Mission- Groenland.

goût le plus vif, pour la chasse aux rennes, & naires tâchent de les en détourner. Ces courses dérobent des mois entiers à l'instruction; elles exposent une famille à traverser de grands déserts, où l'on ne trouve que des dangers & des tentations. Les peaux qu'on retire de cette chasse, ne servent qu'au luxe des fourrures, qui ne vaut pas les provisions de bouche. Ce sont les veaux de mer qui doivent tout fournir aux Groënlandais; tentes, bateaux, salaisons, chaussage, tous les besoins & les commodités de la vie en dépendent uniquement. Quiconque perd son temps à courir après les rennes, risque évidemment de tomber dans la disette, & devient non-seulement inutile, mais onéreux au commerce, qui perd en profits tout ce que les oilifs consomment sans gagner. Te: 's sont les raisons que les Missionnaires emploient en faveur de la pêche, contre la chasse.

Comme il n'y a point de Groënlandais, si riche qu'il ne puisse mourir de faim d'une année à l'autre & comme les veuves sur-tout, & les orphelins, y sont les plus exposés; le soin particulier que la Mission prend de ces femmes & de ces enfans, sans parler des autres indigens, est un des motifs de conversion les plus attrayans. La monogamie, & la liberté de choisir un mari,

fait aussi beaucoup de prosélytes parmi les femmes. Groënland. D'un autre côté, les Sauvages méprisent beaucoup ceux des nouveaux convertis, qu'ils voient nourris de la charité publique. Mais l'industrie, lois d'avoir diminué chez les baptifés s'étant accrûe par l'assistance muruelle qui régne entr'eux, les peuplades Chrétiennes sont en vénération.

> Quand il se présente une famille nécessiteuse à la Congrégation, on tient conseil dans la Sacristie, sur les moyens de la secourir. C'est ordinairement à qui s'offrira pour recevoir les réfugiés. Les enfans abandonnés trouvent un pere qui les adopte, ou une nourrice qui les ajoute à sa famille. Les Néophytes pourvoient à la subsistance; mais les Missionnaires se chargent du reste, comme le vêtement & le kajak.

> Les vieillards & les infirmes des deux fexes. out un asyle ouvert à New-Herrnhut. Dans la famine de 1752, cette peuplade ne fut, pour ainsi dire, composée que de pauvres que la misere générale y fit réfugier de toutes parts. Depuis on a si bien veille à l'éducation des enfans, qu'ils font en état, non-seulement de gagner leur vie, mais de foulager ceux qui tombent dans l'indigence; dont la charité les avait retirés eux-mêmes. Les meres de famille ont entr'elles une émulation secrette pour secourir les malades, sans aucune ostentation, & même à l'infu les unes des autres. Ce n'est qu'à

la fin de l'hive ment, & par q ment affiftés. L chargé de s'ini partager entre celles qui sont sa raves le regard les serviteurs de des Législateurs gouvernent leurs de la priere & car ils craindra panchent les G de les attacher au de leur liberté. L pendance, forme

DE

De la police c passe au gouver peuplade, dit-il, a tous gens mariés. nage, & dirigent les Groënlandais pour ne pas confi à des hommes, m Catéchiste pour assistant ou Coad loins économique

de prosélytisme c

la fin de l'hiver, qu'on fait par les indigens, comment, & par quelles mains, ils ont été généreuse- Groenland. ment assistés. Un Diacre de la Congrégation, est chargé de s'informer des besoins cachés, & de parrager entre les familles les mieux pourvues. celles qui font sans ressource. Ainsi, les Freres Moraves se regardent plutôt, dit M. Crantz, comme les serviteurs des nouveaux Chrétiens, que comme des Législateurs. Ce n'est point en maîtres qu'ils gouvernent leurs peuplades, mais c'est par la voie de la priere & de l'exemple, qu'ils les dirigent: car ils craindraient de fortifier le soupçon, où panchent les Groënlandais, que, sous précexte de les attacher au Christianisme, on veut les priver de leur liberté. Le moindre attentat sur leur indépendance, formerair un obstacle invincible au but de prosélytisme qu'on se propose.

De la police civile & domestique, M. Crantz passe au gouvernement Ecclésiastique. Chaque peuplade, dit-il, a son Missionnaire & deux Diacres, tous gens mariés. Leurs femmes soignent le ménage, & dirigent les Néophytes de leur sexe. Car les Groënlandais sont d'un caractere assez jaloux, pour ne pas confier l'instruction de leurs femmes à des hommes, même sacrés. Il y a de plus, un Catéchiste pour tenir l'école des enfans, & un assistant ou Coadjuteur de la Mission, chargé des soins économiques, & de la réparation des bâtimens;



Groënland.

c'est un homme de main qui doit tout faire; maçonnerie, charpenterie, ouvrages & travaux, quels qu'ils soient.

Chaque Mission est composée de cinq ouvriers Evangéliques. Les voyages qu'il faut faire en été; les travaux de la pêche & de la chasse, qui ne sont point des amusemens; les peines de corps qu'exige la charge de veiller au salut des ames; le besoin de pourvoir à l'entretien de la vie, dans un pays où le Clergé n'a point encore de salaire; tant de soins demandent le concours de quelques hommes.

De plus, il a fallu du temps aux Missionnaires; pour apprendre la langue du Groënland. Un homme qui, dans trois ans d'étude, vient à bout d'entendre les Sauvages de ce pays, & d'en être entendu, ne doit pas avoir un médiocre talent. Qu'on imagine donc l'extrême difficulté qu'eurent les trois premiers Herrnhutes, qui n'ayant jamais vu de Grammaire, furent obligés d'apprendre le Latin, pour entendre les principes raisonnés de toute langue; & qui ne comprirent les termes Latins, qu'au moyen d'une version Danoise, qu'ils n'entendaient que par l'analogie du dialecte Danois avec la Langue Allemande. D'ailleurs ils furent six ans sans avoir de commerce avec les Groënlandais, faute d'un idiome commun pour la conversation. Cependant, à force

d'applica
affez de
& tradu
des paffaj
conçoit
obscur en
de ces F
gere à to
& de mo
tion de l
Enoch, d
gurés & t
doxes, qu
Si tel est le

Freres Mo land, il est un seul, de n'ont pas a qu'ils aient faim, la se tigue des fur mer. Le que dans le ls Caraïb tous seurs o attribue uni

celui des c

Malgré

Groënland

d'application, ces hommes, sans lettres, ont fait assez de progrès pour prêcher en Groënlandais, & traduire dans cette langue, des Hymnes & des passages très-dissiciles de la Bible. Le Lecteur conçoit aisément ce que devient un sens très-obscur en lui-même, quand il passe par le canal de ces Freres ignorans, dans une langue étrangere à toutes les idées de Religion, d'Histoire & de mœurs Asiatiques. Quelle serat l'indignation de Mosse, s'il revenait sur la terre avec Enoch, de voir ses Livres sacrés, mutilés, désigurés & travestis dans toutes les versions hésérodoxes, qui en ont paru depuis trente siècles! Si tel est le sort des choses divines, quel doit être celui des choses humaines!

Malgré les peines de toute espèce, que les Freres Moraves ont dû dévorer dans le Groën-land, il est assez singulier qu'il n'en soit pas mort un seul, dans l'espace de près de trente ans. Ils n'ont pas même essuyé de maladie aigue, quoi-qu'ils aient eu perpé nellement à lutter contre la saim, la soif, les frimats, les tempêtes, la fatigue des Voyages aussi périlleux sur terre que sur mer. L'étonnement redouble, en apprenant que dans les autres Missions, & sur tout dans les Isles Caraïbes, les Herrnhutes ont perdu presque tous leurs confreres. M. Crantz ne veut pas qu'on attribue uniquement cette dissérence à celle d'un

vaux,
vriers
n été;
qui ne
corps
ames;

aire ?

de saours de maires; nd. Un

la vie,

t à bout d'en être e talent. E qu'eui n'ayant gés d'apiipes rairirent les fion Daalogie du de. D'ailommerce me com, à force

climat, plus pur & plus sain au Nord, que sous Groënland. la zone torride, puisque le scorbut, dit-il, & même les maladies contagieuses, font beaucoup de ravage au Groënland; mais il rend graces de cette protection visible à la Providence, qui soutient les Freres Moraves par des voies merveilleuses, comme si les miracles se multiplaient à proportion de l'ignorance & de la foiblesse des hommes.

> Cependant les Missionnaires ont soin de seconder les desseins de leur vocation, par des voyages qu'ils font tour à-tour en Allemagne, chacun à-peu-près tous les six ans, pour entretenir ou rétablir leur fanté. On veille à la conferver, soit au Groënland, soit en Europe. Le Diacre de la Mission étrangere envoie à ceux de Herrnhut, la liste de ce qui lui manque pour l'entretien des Freres. On l'achete, & on les transporte de Copenhague. Ils ont tous un traitement égal, sans salaire, ni présens, ni quêtes. Personne ne songe qu'aux besoins du moment; & ce que l'un possède, tous le partagent. Leurs voyages de navigation, sont payés par la Congrégation. L'Unité du Herrnhutisme se charge de l'éducation physique & morale de leurs enfans qui sont placés dans le Commerce ou dans les Colléges, selon les dispositions qu'ils montrent au sortir des nourriceries.

> > Pour

Pour l'Unité Le trav voient : coûte ch y contri font jalo Foi, par vres ouv cher fur à l'œuvre Diacres o mônes, é Missions, M. Crantz libéralité d tous les en pagateurs de l'Améric gieuse en E entretient Il femble remplacer l'Evangile.

Les Miff vingt Coad ont, avec co lemaine ;

Tome

Groënland

Pour fournir à toutes les dépenses des Missions, l'Unité n'a d'autre ressource que dans les Freres. Le travail des uns, & la charité des autres, pourvoient aux besoins de tous. Le salut des Payens coûte cher aux Chrétiens; mais chaque Herrnhute y contribue de ses facultés. Les enfans eux-mêmes sont jaloux de concourir à la propagation de la Foi, par le travail de leurs mains. Les plus pauvres ouvriers de journée, aiment mieux retrancher sur leur nourriture, que de ne pas coopérer à l'œuvre de Dieu chez les Payens. Il y a des Diacres chargés de faire la collecte de ces aumônes, & d'en employer le produit au bien des Missions, sans aucune rétribution personnelle. M. Crantz remercie la Providence de ce que la libéralité des bienfaiteurs a rempli, jusqu'à présent, tous les engagemens contractés au nom des propagateurs de la Foi. Ainsi, tandis que les Missions de l'Amérique ont hâté la ruine d'une Société Religieuse en Europe, une nouvelle Société Chrétienne entretient & fonde des Missions au Groënland. Il semble que les Freres Moraves voudraient remplacer les Jésuites, dans la propagation de l'Evangile.

Les Missionnaires du Groënland se sont associés vingt Coadjuteurs nationaux des deux sexes. Ils ont, avec ces Coopérateurs, deux conférences par semaine, sur l'état spirituel & temporel des

Tome XVIII,

Sf

Pour

fous

coup

es de

i fourveil-

ient à

le des

de sear des

agne,

entre-

confer-

pe. Le

ceux de

ue pour

es tranf-

itement

ersonne

c ce que

voyages

égation. l'éduca-

qui sont

olléges,

ortir des

Néophytes. Il y a de plus, des Servans, ou Clercs: Groënland. de l'un & de l'autre fexe, sont chargés de la propreté de l'Eglise, de la lumiere des lampes, de l'eau baptismale. Mais il n'y a point d'autres offices en titre, & personne n'est gagé, ou payé pour remplir le sien. Le salaire, dit M. Crantz, ouvrirait l'entrée du Sanctuaire à la corruption.

> Chaque jour on s'assemble, à six heures, pour la priere du matin. Elle est courte; & seulement pour les baptisés. Les catéchumenes ont aussi leur assemblée, à huit heures, pour la lecture & le chant, mais d'une demi-heure. Ensuite les hommes vont à la mer. Après cette assemblée, vient celle des enfans qui sont catéchisés, puis menés à l'école, les filles, sous un Missionnaire, ou un Diacre marié, les garçons, sous un Catéchiste. On y apprend à lire & à écrire. Le soir, au retour de la mer, vient l'heure du chant, où tout le monde assiste. Après le souper, on fait la priere du soir.

> Les Ditnanches, après la priere du matin; on tient le chœur : c'est-à-dire, que les dissérentes classes de Chrétiens, séparés par le sexe, l'âge & l'état, ont une courte assemblée. Quand le temps est mauvais, ou qu'il y a peu de monde, cette assemblée devient générale, & l'on y prêche. Elle se tient l'après-midi. On y fait une homélie sur l'Eyangile du jour, & ce discours duce

quelo devan fe tie toute font p Litani munio couler pressés mander

point of célébrati o toute l mands mie du » des tro » Sauveur » aux Gro

M. C

de la f

» que les o voyaien » des Mif » tous les

» illuminé » lampion » en fymm

»avec les

rcs.

-010

eau s eli

remrirait

our la

ement

Ti leur

& le

ommes

at celle

l'école,

Diacre

On y

retour

tout le

a priere

matin;

les diffé-

le sexe,

e. Quand

monde,

quelquefois une heure entiere. Le Prédicateur est devant une table, car il n'y a pas de chaire: il se tient debout, pour être mieux entendu de toute la salle, & des chambres attenantes, qui font pleines de monde. Le soir, on chante les Litanies en chœur, ensuite on administre la communion & le baptême avec une onction qui fait couler les larmes. Aussi les enfans sont très-empressés de se trouver à cette cérémonie, & demandent à chanter les Litanies, pour y assister.

M. Crantz donne ensuite une courte description de la solemnité des grandes Fêtes. On ne doit point omettre ici ce qu'il rapporte ailleurs de la célébration de la Nativité de Jesus. « On chanta » toute la nuit (c'était en 1747), des Noëls Allemands & Groënlandais. A trois heures & demie du matin, on assembla le Peuple au son » des trompettes. On prêcha fur l'humiliation du » Sauveur qui s'est fait homme. Ensuite on donna » aux Groënlandais des aiguilles & des couteaux, » que les enfans de Herrnhut en Allemagne, en-» voyaient en présent d'étrennes aux Chrétiens » des Missions. La musique & le chant attirerent » tous les Payens d'alentour. L'Eglise avait été pilluminée, & les fenêtres étaient garnies de » lampions faits de coquilles de moule, & rangés » en symmétrie. La Fête des Innocens fut célébrée » avec les enfans, auxquels on donna une Fête

n y prêune hoours duce

Groënland.

» d'Amour, c'est-à-dire, une espèce d'agape, out » de repas, qui sut composé de harengs sores. 
» Jamais, dit l'Auteur de ce récit, on ne vit 
» tant de dévotion que dans ces Fêtes. Jamais on 
» ne vit couler tant de larmes, que dans ce petit 
» troupeau de Sauvages, que l'Agneau du Seigneur 
» avait rassemblé sous le pôle du Nord, & qu'il 
» avait baigné de ses sueurs & de son sang.»

M. Crantz ne cesse de s'extasser du chant des Groënlandaises. Elles l'emportent, dit-il, pour la douceur, l'harmonie & l'accord, sur certaines Congrégations du Herrnhutisme en Europe. On croirait de loin n'entendre qu'une seule voix, tant elles y mettent de justesse & de concert. Elles n'ont qu'un défaut, c'est que trasnant lentement fur chaque syllabe, l'haleine leur manque souvent pour finir la phrase du chant, ou du vers, quand elle est un peu longue. On remédie à ce défaut, en soutenant le chœur avec des instrumens. L'orchestre est composé de deux ou trois violons, deux flûtes, & quelques guitares. Les Groënlandais ont de l'aptitude pour la mufique. Il y en a qui favent fonner de la trompette & du cor.

Quant à l'instruction, qui ne réussit pas aussi bien que le chant, M. Crantz s'étend, avec complaisance, sur une nouvelle méthode, familiere aux Herrnhutes, ells ont éprouvé, dit-il, que 20 C 20 J

Por Par déb

⇒ di ⇒ d'a

n pag n ori

o tres o Divi Missio

térien Penfyle avait 1

les plu
vages 2
fionnair
mystere
éveillés

du Préc mais 1

⇒ de la ⇒ m'attad

»de la

nien n'était plus inutile que de parler aux Groën-» landais de l'existence & des attributs de Dieu, Groënland, ∞ pour les préparer à la doctrine de l'expiation » du péché. » Après six ans d'un travail infructueux, pour faire entrer la Religion dans les esprits, par la voie du raisonnement, ils s'aviserent de débuter par la passion & la mort de Jesus. « C'est, » dit l'Historien Herrnhute, le plus sûr moyen » d'éclaireir l'esprit épais & grossier des Sauvages » payens. Presque tous les Missionnaires des Indes » orientales & occidentales, ont fait la même expérience. On ne gagne rien auprès des idolâ-» tres, à leur représenter les perfections de la » Divinité, & les devoirs de la vertu,» dit un Missionnaire Luthérien de l'Inde. Un Presbytérien d'Ecosse, qui avait vécu long temps en Pensylvanie, dans la Nouvelle-Jersey, dit qu'il avait passé bien des années, avant d'introduire les plus simples notions de Dieu chez les Sauvages Américains; mais, qu'à l'exemple des Mifsionnaires voisins, s'étant hasardé à parler du mystere de la Croix, tous les esprits s'étaient éveillés de leur fommeil, au grand étonnement du Prédicateur. «Ce réveil, dit-il, ne s'est jamais manifesté, au bruit des vérités estrayantes » de la Religion; mais toutes les fois que je » m'attachais aux scènes pathétiques de la mort & » de la Croix du Sauveur, à son amour pour les S f iii

ant des pour la ertaines ope. On e voix, concert. int lentemanque , ou du remédie avec des e deux ou guitares. or la mu-

, ou

sores.

e vit

ais on

e petit

igneur

& qu'il

pas austi avec comfamiliere it-il, que

la trom-

Groënland.

» hommes, à sa vie exemplaire & pleine de »bienfaisance, aux richesses de sa grace & de sa » miséricorde, j'ai senti, parmi mes Auditcurs, sune vive agitation, qui passait de la comsoponction du cœur à la lumiere de l'esprit. so M. Crantz dit qu'il a observé les mêmes estets chez les Groënlandais. Les grandes questions de raisonnement laissaient le cœur vide, & remplissaient l'esprit d'une curiosité souvent funeste. On ne s'avise pas même d'apprendre le catéchisme aux Groënlandais par routine, parce que la répugnance qu'ils ont pour tout exercice forcé de la mémoire, les éloignerait de la vérité. L'émulation du savoir, même en matiere de Religion, n'a pas encore troublé ni remué l'ignorance & l'incuriosité naturelle de ce Peuple. Il n'y a que les enfans qui, apprenant à lire, savent bien des choses par cœur. Mais les adultes se contentent de croire, sans réstéchir. Le sentiment leur tient lieu de connaissance. C'est par le cœur que la Foi vit en eux. Celui qui pleure sur sa misere, qui soupire pour la grace, est admis au baptême, avant celui qui sait & ne sent pas les vérités de la Religion. Mais n'est-ce pas abuser à-la-fois de la révélation & de la raison, que d'insinuer l'une dans l'esprit humain, à l'insu de l'autre : L'enthousiasme, inspiré par la séduction des sens, n'a qu'un moment; la conviction intime est de tous les temps. Cent

Orateur fuccéde leveraie contre ferait fo pour M main de macérati donnée : le mene s'est man par les fe c'est là sa entre dan de l'ouïe bordonné furprend N'est-ce p faintes, u parler des l'existence procède da doxe. La feul, avant & l'autre n l'une met d établir en a inconvertis

Orateurs, de toutes les sectes du monde, qui se succéderaient dans un même Auditoire, le sou- Groënland. leveraient tout-à-tour, chocun pour la sienne, contre toutes les autres. Un peuple sauvage verserait son sang pour Amida, ou celui des autres pour Mahomet; si l'on venait lui mettre à la main des armes homicides, ou des infrumers de macération. Dieu veut régner par la raison. Il l'a donnée à l'homme pour fon bonheur. Elle doit le mener par cetre vie à l'autre. L'Etre suprême s'est manifesté d'abord aux fens par la Nature, & par les sens à la raison. Les cieux sont ses témoins; c'est là sa grande révélation. La grace elle-même entre dans l'aine, par la route des fens. La Foi vient de l'ouïe : mais le témoignage de l'ouïe , est subordonné au jugement des autres sens. Qui n'en furprend qu'un seul, sera tôt ou tard démenti. N'est-ce pas même une profanation des vérités faintes, un renversement de l'esprit humai : de parler des merveilles d'un être, dont on laisto l'existence incertaine? Ce n'est pas ainsi qu'on procède dans les écoles d'une Théologie Orthodoxe. La Philosophie elle-même parle de Dieu seul, avant que celle- ci divise son essence. L'une & l'autre ne supposent pas; elles prouvent : mais l'une met d'abord en question, ce que l'autre doit établir en assertion. On peut donc regarder comme inconvertis, des Chrétiens qui ne savent pas même

S f iv

de e fa rs, omrit. » effets is de rem-

neste.

hilme

la ré-

de la mulaigion, nce & a que en des tent de

ent lieu Foi vit ui fou-, avant la Rele la ré-

ne dans siasme, oment;

s. Cent

Groënland.

s'il e un Dieu. Si jamais le Groënland tombait en d'aurres mains que celles des Danois, combien le zèle religieux aurait à détruire d'exceurs, avant d'établir la premiere vérité! Ne valait-il pas mieux laisser les Groënlandais dans les ténèbres & l'assoupissement d'une ignorance univertelle, que de les réveiller avec le feu du Herrnhutisme, qui brûle sans éclairer? Non, l'eau du baptême, que les Freres Moraves conferent, n'est pas propre à éteindre l'incendie du Fanatisme qu'ils allument dans les ames. Leur baptême! S'ils ne le croient pas essentiel au salut, pourquoi vont-ils le porter chez tous les Sauvages des quatre parties du monde? Ou s'ils le croient d'une nécessité indispensable, pourquoi ne baptisent-ils pas les enfans des inconvertis? C'est pourtant leur méthode. Ils exigent le consentement des parens, pour baptiser un cofant. Mais que fait la promesse, ou le refus du pere, d'élever son enfant dans les dogmes des Herrnhutes? L'une donne-t-elle, l'autre ôtet-il, la grace qui sanctifie? Telles sont les inconséquences d'un prosélytisme aveugle, erroné, sans lumieres, sans science, qui prend la vocation de l'apostolat, ou dans le dégoût d'un métier obscur, ou dans l'envie de voyager, ou dans la présomption d'endoctriner, ou dans l'ambition de dominer sur les ames, & de faire du bruit & du mouvement au loin. Un Charpentier, en effet, qui va

convert
être ani
inquiétu
paffions
confider
multitud
fociété,
fecouer u
à cherche
maltraités
dépendan
de nos cl
dépendan
du zèle re
ne pas ol

Ce qu'il c'est que conférer le d'un consei crement, y légere instimation dit mondament qu'ils ent paprise. En paprise. En pagens agés

2 % mot-2-

mander.

convertir des Pêcheurs au Groenland, ne peut = être animé que par une de ces passions & de ces Groënland. inquiétudes secrettes du cœur humain. Mais ces passions sembleront, peut-être excusables, si l'on confidere que la peine & l'avilissement, où la multitude est condamnée par les loix fociété, peuvent exciter toutes les ames fe secouer une injustice qu'elles sentent vive à chercher quelquefois chez les Sauvages le maltraités de la Nature, une égalité, ou une indépendance, que la fortune refuse dans la police de nos climats. Or rien ne provoque à cette indépendance naturelle, comme les sentimens outrés du zèle religieux. Tel homme est Chrétien pour ne pas obéir; & tel se fait Apôtre pour commander.

Ce qu'il y a de singulier chez les Herrnhutes, c'est que ces mêmes Apôtres, qui ne veulent pas conférer le baptême aux enfans, sans la formalité d'un consentement bien inutile à la vertu du sacrement, y admettent les adultes au prix d'une légere instruction. « Pourvu que ces Sauvages » aient, dit M. Crantz, une idée claire des vérités » sondamentales de la doctrine chrétienne, & » qu'ils entendent le symbole de Luther, on les » baptise. Encore n'exige-t-on pas, sur-tout des » gens âgés, qu'ils sachent ce symbole par cœur, » & mot-à-mot... Mais on a plus d'égard à la

mbait abien avant mieux affouue de e, qui e, que

ropre à llument

croient

porter

monde?
enfable,
des ins exigent
prifer un
le refus
dogmes
urre ôtees incononé, fans
cation de
er obfcur,
préfompdominer

u mouve-

et, qui va

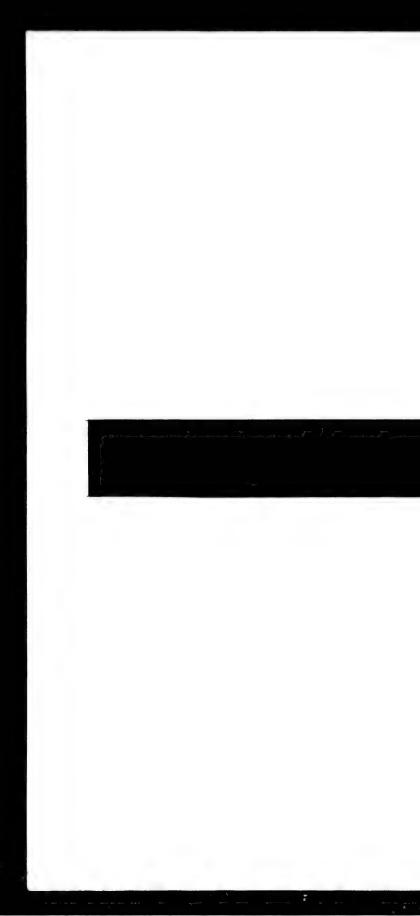





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

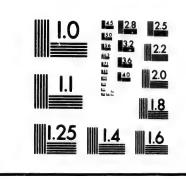

STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S

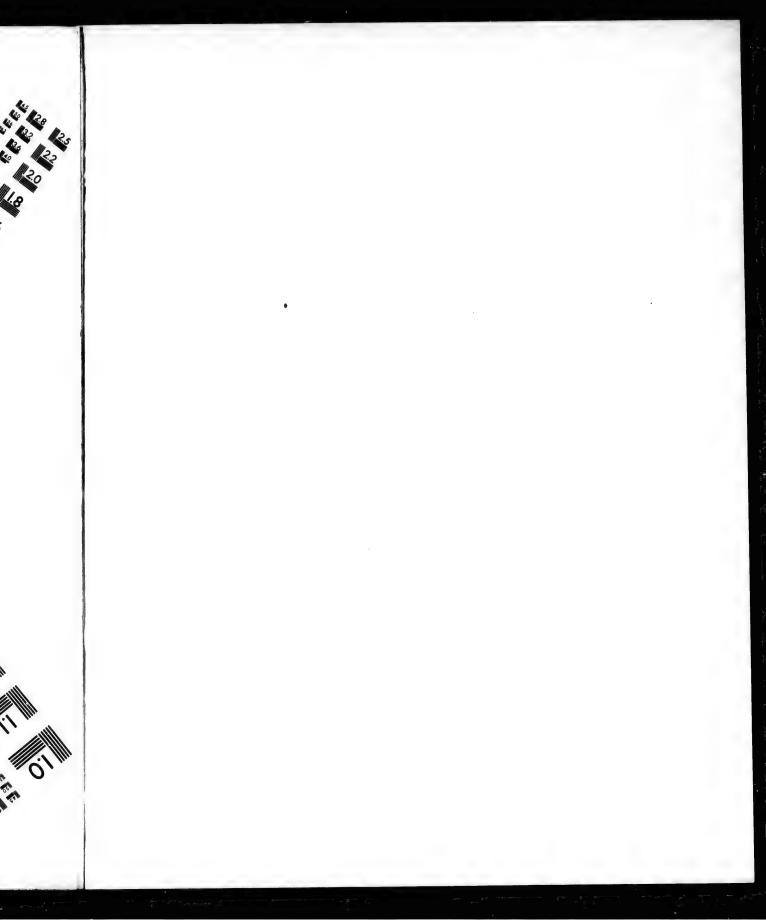

Groënland,

soleur conception, à la fidélité de leur mémoire, sou à la flexibilité de leur langue. La raison des Missionnaires, pour ne pas insister sur ces formulaires de doctrine, viennent peut-être, dit l'Historien, « de ce qu'ils ont vu avec douleur, somême au milieu de la chrétienté, des années so se passer à apprendre par cœur, & à répéter soles catéchismes, sans qu'on en réussit davantage à éclairer les esprits, & à épurer les cœurs. Aussi ces instructions préliminaires qu'on exige des catéchumenes au Groënland, les conduisent au baptême en quatre semaines; quoique tel Groënlandais pourrait être des années entieres, avant de bien digérer cette préparation.

On baptise les catéchumenes plusieurs à-la-sois, en certains jours solemnels. Le Missionnaire les exorcise par l'imposition des mains, & délivrant leurs ames de la puissance du Démon, il les réclame au nom du Christ. Mais n'est-ce pas l'histoire de ce Possédé de l'Evangise, dont l'ame sur à peine délivrée d'un Démon, qu'aussi-tôt il y en entra sept autres pires que le premier? En esser, les Missionnaires Herrnhutes semblent ne retirer les Groënlandais des ténèbres du Paganisme, que pour les insecter des erreurs du Luthéranisme.

Pour la communion, il faut, dit l'Auteur, non pas une connaissance spéculative, mais une con-

naislance une vie d pauvreté pour les c de l'ame fublimes ? tout le me quentes in admis à vo ce moment peur de de souvent das des confére être admis a le Missionn vance le go a soif des d Luthériens A àla réalité di Eucharistie. dmettre un mais ne conf ls aiment n Christ, avec e pouvoir jo ien de sang Impanation?

arder? C'est

naissance pratique ou animée, qui consiste dans = une vie de lumiere, un profond sentiment de la Groenland. pauvreté d'esprit, une faim & une soif intérieures pour les choses divines; en un mot, dans un état de l'ame qui rend les mystiques Herrnhutes ouleur, sublimes à leurs yeux, & ridicules aux yeux de années tout le monde. Quand on est préparé par de frérépéter quentes instructions au grand mystere, on est davanadmis à voir administrer la communion. Jusqu'à cœurs.» ce moment, on n'en est pas même témoin, de n exige peur de donner accès à des réflexions inutiles, & nduisent souvent dangereuses. On prévient ces doutes par ique tel des conférences secrettes. Deux époux qui veulent entieres; ttre admis au Souper du Seigneur, vont trouver e Missionnaire & sa femme, qui préparent d'aà-la-fois, wance le goût de cette manne céleste, en irritant nnaire les 🛮 foif des desirs qu'ils inspirent. On sait que les délivrant Luthériens Allemands n'ont jamais voulu renoncer on, il les àla réalité du pain & du vin, dans le mystere de pas l'his- Eucharistie. Leurs sens grossiers veulent bien

ont l'ame admettre un miracle qu'ils n'apperçoivent pas,

ffi-tôt il y mais ne consentent point à perdre ce qu'ils voient. En effet, lls aiment mieux boire, à-la-fois, le sang du ne retirer Christ, avec le vin de la consécration, que de

fme, que ne pouvoir jouir que d'un bien furnaturel. Com-

teur, non Impanation? Combien en ont-ils perdu pour la une cont arder? C'est dans cette erreur, que les Herrnhu-

ien de sang humain a-t-on versé pour leur ôter

de de

noire, railon

ces for-

re, dit

anisme.

tes élèvent les Groënlandais. Le pain est un double appar entre leurs mains, pour amorcer les Sauvages. Ils prennent ces Pêcheurs du Nord, comme nos Pêcheurs attrapent le poisson, Mais le pain Eucharistique du Luthéranisme, est un poison pour les ames. Malheur aux Groënlandais qui en goûtent; ils sont enivrés d'un délire mortel. C'est bien alors qu'ils auraient besoin d'être réveillés de leur assoupissement, s'il est permis d'emprunter le langage des freres Moraves. Mais ceux-ci n'oublient rien pour les y entretenir jusqu'au tombeau.

Le meilleur moyen qu'ils aient imaginé, de bercer & d'endormir les ames dans le songe de leurs erreurs, est l'établissement des Chæurs. Leur motif est pourtant louable en apparence. « C'est » disent-ils, la déplorable expérience de la cor-» ruption générale des hommes, soit qu'ils viven and des pays froids ou chauds, en nation décole, so » policées, ou en peuplades fauvages; c'est l » corruption mutuelle des deux sexer i a engag ples Freres de l'Unité, à les séparer... » Le Groënlandais, dit M. Crantz, malgré leur réserve ou leur froideur extérieure, ne sont pas exemp de cette dépravation naturelle; on croyait mêm qu'il serait impossible de les en corriger. Ma depuis que les filles, n'étant pas fort heureule avec des maris qui les épousaient par force, o consenti à vivre ensemble à part, les jeun

garçons ou band à l'imitati Elle les pour cha les nourr leurs enfa fait chant maternelle maniere d la Relig Ceux-ci fent du se garçons & part chaq es jours. L les plus gr nfans Chré n leur don pire de la p îtoënlandai n lui a prê tient le n availler che arpon. En ét

la chasse.

nfans appren

garçons ont suivi leur exemple; & ces classes, = ou bandes, se sont multipliées par le penchant Groënland. à l'imitation. La Religion préside à ces séparations. Elle les entretient par des instructions. Il y en a pour chaque classe. Le Dimanche, on assemble les nourrices qui viennent à l'instruction, avec leurs enfans à la mamelle. Le Missionnaire leur réveillés fait chanter des Cantiques relatifs à leur fonction maternelle, & leur donne quelques leçons fur la

maniere d'élever ou de préparer leurs nourrissons

ux-ci n'ou-maniere d'élev rombeau. Il la Religion.

E

double

les Saucomme

le pain

n poison

is qui en

rtel. C'est

mprunter

naginė, de Ceux-ci, parvenus à l'âge de quatre ans, pase songe de sent du sevrage à la classe de l'Enfance. Les ceurs. Leur garçons & les filles séparés, ont leur instruction ce. « C'est part chaque Dimanche, & le catéchisme tous de la corres jours. Les plus jeunes apprennent à lire, & qu'ils viven les plus grands à écrire. Leurs promiers livres en nation l'école, sont les vies édifiantes de quelques ; c'est le mfans Chrétiens. Quand ils sont plus avancés, . i a engag in leur donne le catéchisme de Luther, & l'hisr... » Le pire de la passion du Sauveur. Comme la langue leur réserve îtoënlandaise n'a point de caracteres particuliers, pas exemples lui a prêté ceux de la langue Latine. L'école oyait mêm e tient le matin. L'après-midi, les enfans vont rriger. Ma availler chez leurs parens, manier la rame & le rt heureus arpon. En été, les écoles se ferment, pour la pêche ir force, or k la chasse. Malgré ces longues vacances, les les jeun afans apprenuent assez bien à lire, quelques uns

Groënland.

dans un seul hiver; d'autres sans étude, savent par cœur tous les élémens & les prieres de la Religion, à force de les entendre réciter. Mais tous s'instruisent & s'élèvent sans aucune voie de contrainte & de rigueur, par les caresses, l'exemple & l'émulation.

A douze ans, on fait monter les enfans à la grande classe, garçons ou filles, mais toujours séparément. Les garçons vont manger chez leurs parens; mais les filles vont chercher leurs vivres & reviennent manger ensemble. Tout est bien jusqu'alors. Le bas-âge & l'adolescence ont besoin de guides; & la direction des Herrnhutes, ne peut qu'être utile, pourvu qu'elle soit bien entendue. Mais quand la raison a prisses forces, il semble qu'ils devraient rendre l'homme à sa liberté naturelle, ou du moins à l'autorité paternelle, qui est la premiere & la plus légitime, parce qu'elle est établie sur les cœurs de ses bienfaits. Cependant les Freres Moraves semblent vouloir ici prendre la place des peres, du moins à l'égard des enfans qui-n'en ont pas.

A l'âge de vingt ans, on songe au mariage, qui serait Chacun est libre de se choisir une semme. Mais n'admet pa quand un jeune homme ne paraît pas avoir sait semme qui de choix, ses parens lui proposent un parii; se son mar ce n'est eux, ce sont les Missionnaires. On a, dir M. Cr. disent-ils, assez de consiance en leur zèle, pour sisme, qui

donc à vœux. Contrair mais, si les Frer nuptiale confulte moins d du pays. on n'infil interdires raient po entre les l'espérance amant; or gamie est quoiqu'il 1 munion de peuplade u sous préte être un sec qui ferait n'admet pa dir M. Cra

recevo

recevoir une épouse de leurs mains. Ils demandent

donc à un jeune homme quel est l'objet de ses vœux. On approuve fon choix, dès qu'il n'est pas contraire au bonheur & au salut de son ame; mais, si la Religion de l'époux devait en souffrir, les Freres ne lui donneraient pas la bénédiction nuptiale. Quand l'homme s'est expliqué, l'on consulte la fille. Elle refuse d'abord, mais avec moins de simagrées que ne le veut l'ancien usage du pays. Cependant si le refus est bien formel, urs vivres on n'insiste plus, parce que les voies de force sont t est bien interdites, & que celles d'infinuation ne réussiont besoin raient point. On ne permet point le mariage hutes, ne entre les Chrétiens & les Payens, même dans soit bien l'espérance de faire un dévot Chrétien, d'un tendre fes forces. amant; on y a trop souvent été trompé. La polyomme à la gamie est défendue, & le divorce n'est pas permis, orité paterquoiqu'il ne soit pas sans exemple dans la coms légitime, munion de Luther. On ne reçoit pas même à la urs de ses peuplade un Groënlandais qui a quitté sa femme, raves semsous prétexte de se convertir : ce serait peuts peres, du être un secret amour pour une fille Chrétienne, qui ferait abandonner une femme payenne. On u mariage. mme. Mais n'edmet pas non plus, au petit bercail, une s avoir fair semme qui s'y réfugie, sans le consentement in parti; si de son mari sauvage. Les Herrnhutes abhorrent, ires. On a dit M. Crantz, cette propagation du Christia-

zèle, pout miline, qui se fait par des vues purement char-

favent

es de la

er. Mais

voie de

, l'exem-

nfans à la

toujours

hez leurs

nt pas.

ires. On a

Croënland.

nelles. S'il se peuplait de tous les maris ou les femmes, mécontens de leur union, que de baptêmes se feraient aux dépens du mariage; le bien de la Religion veut que les sacremens soient d'accord. C'est pour cela sans doute que, dans l'Eglise Luthérienne, les Prêtres sont mariés, comme les simples sidèles. Si les Freres Moraves soignent ainsi les ames au Groënland, ils n'ont pas moins d'attention à la fanté du corps.

Dès qu'il y a des malades, ils leur procurent des médecines; ils se chargent même de les saigner. Ce remède, qu'ils ont introduit, est trèsutile, disent-ils, dans un pays froid, où les maladies viennent d'abondance de sang. Après les fonctions de Médecin, ils vaquent à l'une des plus utiles dans leur ministere, celle d'assister les mourans, & d'enterrer les morts. Ils mettent les corps dans une biere; elle est couverte d'un drap blanc, où sont écrits, en rubans rouges, un texte de l'Ecriture, ou des vers de quelque hymne. Les funérailles ne sont plus accompagnées & suivies de tant de pleurs & de lamentations si longues, depuis que l'espérance de la réfurrection a soulagé les mourans & consolé les vivans.

Enfin l'ouvrage de M. Crantz est terminé par une récapitulation dont voici le sommaire. Depuis 1739, jusqu'en 1762, les Herrnhutes ont bap-

tifé ( cens mont foixa tion . tenfels & tres dans u mais c' le nom ment, € Je ſa so regard - Christi wages » raison ∞ leur pre ogrand, » brutes

n font des

» mourra

» plutôt d

» étonnen

» Sauvage

» hommes

mautres re

N'est-ce

»C'est la

Tome

ou les le bape ; le s foient e, dans mariés, Moraves

ont pas

rocurent e les saiest trèsd les ma-Après les l'une des Mister les nettent les verte d'un ouges, un quelque accompae lamentance de la consolé les

> erminé par re. Depuis ont baprile

tisé sept cens Groënlandais. Il en est mort deux = cens cinquante. Ce qui reste à New Hermhut, Groënland. monte à quatre cens vingt-un baptisés, dont cent soixante-quatorze communians. Cette Congrégation a de plus trente-neuf catéchumènes, Lichtenfels a cent baptisés, trente-huit catéchumènes, & trente inconvertis. C'est peu, dit M. Crantz, dans une Nation qui peut avoir dix mille ames; mais c'est beaucoup eu égard à notre siècle, ou le nombre des Mécréans augmente considérablement, & celui des Payens ne diminue gueres. « Je sais bien, dit ce pieux Historien, qu'on ne » regarde pas comme une acquisition pour le Dhristianisme, la conversion de quelques Sau-» vages stupides, qui ont à peine une lueur de » raison, & qui n'entendent rien de ce qu'on » leur prêche. Mais le miracle n'en est que plus ngrand, lorsqu'on considere que ces espèces de » brutes qui se soumettent au joug de l'Evangile, » sont des hommes d'un caractère si indocile, qu'ils • mourraient de faim, ou se donneraient la mort. » plutôt que de fléchir devant un homme. Quel » étonnement ne doit-ce pas être, de voir ces » Sauvages farouches se laisser guider par des » hommes qu'ils regardaient d'abord, & que les nautres regardent encore comme des barbares! » N'est-ce pas une merveille visible de la grace? »C'est la toute puissance de la Croix qui pénètre Tome XVIII,

## 658 HISTOIRE GÉNÉRALE, &c.

ples cœurs, qui brise les rochers. » M. Crantz finit Greinland. fon livre, comme beaucoup d'Otateurs Chrétiens commencent un Sermon. Il applique aux Freres Moraves un texte, que les Jésuites ont mis cent fois à la tête du Panégyrique de l'Apôtre des Indes & du Japon. C'est l'ouvrage du Seigneur ; & nos yeux ne se lassent point de l'admirer.

> FIN DU LIVRE CINQUIEME & du dix - huitieme Volume.

CHAP

Ruffe

CHAP.

Kams

CHAP.

Vocabul

& des Dialecte

Dialectes

LIVRE

tinit étiens Freres s cent re des gneur;

ME

# TABLE DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume.

| Livre IV. Kamfchatka,           | Page 1    |
|---------------------------------|-----------|
| CHAPITRE TROISIEME. De          |           |
| & conquête du Kamschatka        | par les   |
| Russes. Leur Commerce avec o    | e Pays,   |
|                                 | Ibid.     |
| CHAP. IV. Pays & Peuples v      | oisins du |
| Kamschatka,                     | 3 2       |
| CHAP. V. Koriaques,             | 56        |
| Vocabulaire de la Langue du Kan | nfchatka, |
| & des Isles Kouriles,           | 78        |
| Dialectes des Koriaques ,       | 83        |
| Dialectes des Kouriles,         | 88        |
| Livre V. Groënland.             | Tol       |

| 660 TABLE DES CHAPITRE             | S.    |
|------------------------------------|-------|
| CHAPITRE PREMIER. Glaces. Cl       | imat  |
| Minéraux. Végétaux,                | 105   |
| CHAP. II. Bêtes , Oifeaux & Pois   | ions, |
|                                    | 191   |
| CHAP. III. Habitans du Groënland,  | 254   |
| CHAP. IV. Annales , ou Histoire    | ivile |
| du Groënland,                      | 396   |
| CHAP. V. Premiers Etabliffemens    | Da-   |
| nois dans le Groënland,            | 421   |
| CHAP. VI. Etabliffemens du Groenle | and,  |
| depuis l'année 1733, jusqu'à       | Pan   |
| 1740 ,                             | 466   |

Fin de la Table des Chapitres.

ES.
Climat:
105
isons,
191
d, 254
re civile
396

ens Da-421

enland,

466

itres.

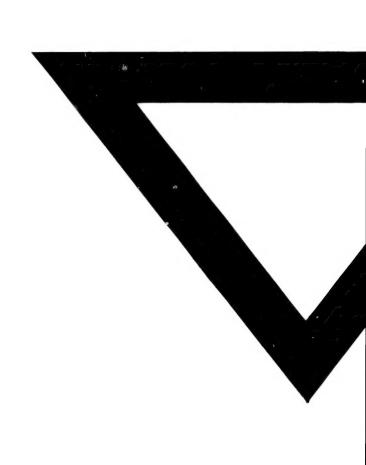